

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

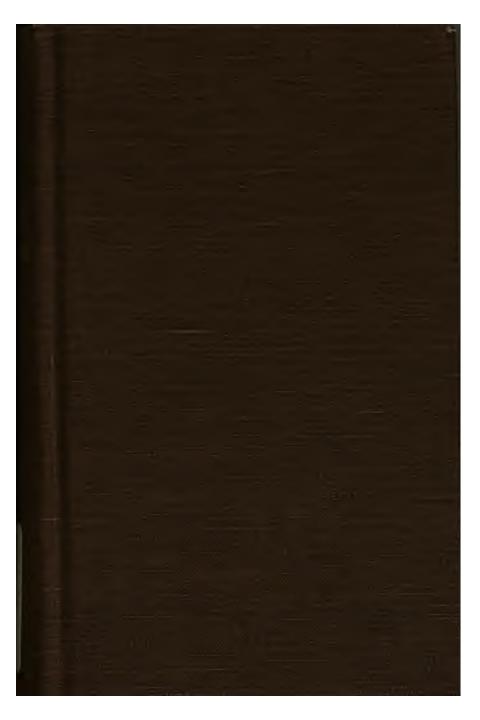

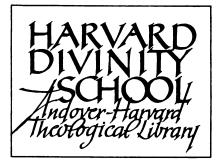

|          |  | • |  |
|----------|--|---|--|
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
| ,        |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |
| <b>;</b> |  |   |  |
|          |  |   |  |
|          |  |   |  |

•

.

.

.

.

.

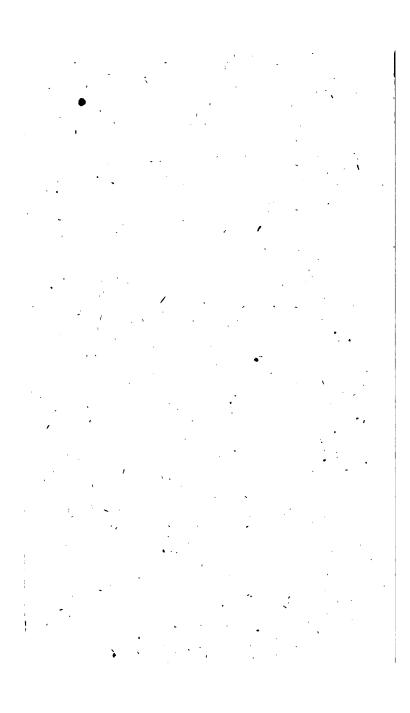

### Hamann's

## Shriften.

Erfter Ebeil.

Berleger: G. Reimer in Berlin.

Commissionar für die am 30. Rovember 1820 geschloffene Subscription: Riegel und Wießner in Rurnberg.

## Inhalt:

| Benlage z | u Da  | nger | ıil  | ٠    | ٠    | •   | Ø. | I,   |
|-----------|-------|------|------|------|------|-----|----|------|
| Biblische | Betra | фtи  | ngen |      | •    |     | _  | 49.  |
| Brocken   | •     | •    | •    |      |      | • ' | _  | 125  |
| Gedanken  | úber  | mei  | nen  | Lebe | nsla | uf  | _  | 149. |
| Stricto   |       |      |      |      |      |     | :. |      |

# Hamann, Johann Georg Samann's

# Shriften.

Perausgegeben

non

Briedrich Roth.

Erfter Ebeil.

Berlin, ben G. Reimer 1221. PT 2287 . H9 A17 1821

### Vorbericht.

Johann Georg Samann, geboren ju Ronigs. berg in Preuffen 1730, gestorben zu Munster in Bestphalen 1788, hat fein Leben bis an fein dreißigftes Jahr felbst beschrieben in den Gedanten über feinen Lebenslauf, bie bier zum ersten male ans Licht treten. Kortfebung diefer Befenntniffe, fast ohne Unterbrechung bis ju feinem Ende, liefern feine bertrauten Briefe, beren lange Reihe in Diefem ersten Bande seiner Schriften eröffnet wird. Sat man einmal biefe Briefe vor fich , fo wird man eine Lebensbeschreibung Samann's nicht vermise Da indessen gegenwartige Sammlung feie ner Schriften vielleicht erft nach bren Sabren vollständig fenn wird, und ba uber feine Le-ben sum ftande bis jest uberall nur farg. liche und zum Theil unrichtige Angaben vorhanben find, so glaube ich hierüber einiges voraus. fcicen ju muffen.

Wie er auf der Universität Konigsberg zuerst bie Theologie, dann auch die Jurisprudenz verssucht, bald aber den sogenannten Brodtwissenschaften entfagt, und, in der Ubsicht die Welt zu sehen, eine Hofmeister Stelle in Liefland, bald nachher eine in Eurland angenommen, hierauf durch Johann Christoph Berens in Riga, einen seiner Jugendfreunds in Ber-

bindung mit dem Sandelsbause dieses Ramens gefommen, in Geschäften beffelben eine Reise nach gondon gethan, dort fich umgetrieben, geharmt, endlich an der heiligen Schrift wieder aufgerichtet, wie er nach Riga jurudgefehrt und fic dem Saufe Berens gang gewidmet, dieß ift von ihm in feinem Lebenslaufe umftanblich Bu Anfang des Jahres 1759 rief ihn erzählt. fein damale franker Bater, den nach feinem Umgange verlangte, nach Konigsberg guruck. und die enge Verbindung mit dem Sause Berens Ibste fich um diese Zeit auf, ba fie eben durch Hamann's Bermahlung mit einer Tochter befseiben auf immer befestigt werden sollte. Die Urfachen dieser Trennung find in Samann's bandschriftlichem Rachlaffe nirgende angegeben, nur hie und da , j. B. in den Briefen 36 und 56 diefer Gammlung, leicht angedeutet. lebte nun vier Jahre zwanglos und vergnügt in feines Baters Saufe. "In diefen gluckliden Jahren", fagt er in einem Briefe von 1787, "lernte ich erft fludiren, und "von der damaligen Erndte habe ich "lange gelebt." Da aber bas Alter und Die Kranklichkeit seines Baters ihn an die Nothwendiafeit erinnerte, fich nach Erwerbsmitteln fur die Butunft umgufeben, nahm er 1763 guerft ben dem Magiftrate, bann ben der Rammer ju Konigsberg Dienst in der Kanglen. Probe hielt er nur ein halbes Jahr aus; er fand unmöglich, daß er je ein guter Copift murbe. Kriedrich Carl von Moser batte ihm 1763 eine vortheilhafte Unstellung in Darmstadt angeboten ; er mar darauf nicht eingegangen. Sest unternahm er eine Reife zu feinem Gonner; ba er aber diesen nicht in Frankfurt traf, denn er war unvermuthet nach Solland gereist, so fehrte Samann fogleich nach Ronigeberg gurud. Im Jabe re 1-65 begab er fich nach Mietau, um fich in Geschäften ben dem hofrathe Tottien au. uben; er begleitete biefen auf feinen Geschafts. reifen nach Warschau. 3n Anfang 1707, auf die Nachricht von dem Lode seines Baters, kam er nach Ronigeberg jurud, und erlangte bald nachber, durch Kant's und eines anderen Rreundes Empfehlung, die Stelle eines Schreis. bers und Uebersebers ben der Accisedirection. "Ich lebe, fcbrieb er an Berder, "ben gangen Sag wie im Pfluge, und "habe einen ichweren Beruf, ben mir aberich weiß nicht was für ein aguter Inftinct verfüßt." Rach geben Jahren des beschwerlichsten Dienstes erreichte ir seinen bochften Wunsch, da ihm das genachliche Umt eines Dachofverwalters garde - magazin ) mit einem Gehalte von 300 Hlr. frener Wohnung und einigen Rebenein-Inften verlieben wurde. Allein den größten Deil dieser Nebeneinkunfte entrog ihm 1782 ei Machtspruch der General-Accise-Admniftration. Er war nun mit vier Rinber in Durftigfeit. Ein wohlhabender Jungling u Dunfter in Weftphalen, Frang Buchoz, herr von Welbergen, erhielt durch Labatr Renntniß bon hamann's Berdienft und bon tiner Roth; er schenfte ihm ju Ende des Jahr 1784 ein ansehnliches Capital. Von hier w. ift Samann's Leben bekannt genug aus feiner Briefwechsel mit Jacobi. Rachdem er beifeinen Freunden in Munfter, Duffeldorf ud Welbergen die zweite Salfte des Jahres 174 und die erfte von 1788 verlebt hatte, fand eim Begriffe, nach Konigsberg juruck. zureisen als er am goten Junius, bem zur

Abreife fefigefetten Tage, in eine plotliche Entfraftung fiel, worin er den folgenden Tag ver-

fcbieben ift.

So verborgen und in fo niebriger Gestalt. wie fein Stand und leben, mar auch feine schriftstellerische Thatigfeit, die er feine Autorschaft zu nennen und mit der Baterschaft zw fammenzustellen pflegte. Seine Druckschriften, aus bren fleinen Zeitraumen, 1759 - 63, 1772 - 76 und 1779 - 84, find gablreich, aber feine über funf, die meiften nicht über amen Bogen fart. Alle waren burch besondere Beranlaffungen hervorgerufen, feineswegs aus eigener Bewegung, noch weniger um Erwerbs willen unternommen; mabre Gelegenheitsschriften. voll Verfonlichfeit und Dertlichfeit, voll Begiehung auf gleichzeitige Erscheinungen und Erfabrungen, jugleich aber voll Anspielungen auf Die Bucherwelt, in der er lebte und gelebt batte. Da fie überdieß dem berrichenden Geschmad nicht schmeichelten, sondern scharf widerspra chen, so wurden sie nur von einer kleinen Zak fcon damals mit Achtung und Bewunderun. bon den meiften, als ungeniegbar, mit Gleie gultigfeit, oder, als Werke eines Ochmamers, mit der Berachtung aufgenommit. welche die Fuhrer der öffentlichen Mennus, aufgebracht über Samann's Originalitat no Gelbständigfeit, ibm querfannten. hat in ber letten feiner Schriften, Die bo nicht gedruckt ift, Absicht und Schickfal fuer Antorschaft so geschildert:

<sup>—</sup> Jerusalem — sie ist einestrofen Königes Stadt. Diese Ronige, dessen Rame, wiesein "Ruhm, groß und unbekant ift,

eraog fich ber fleine Bach meinter Autoricaft, verachtet wie das Baffer ju Siloah, bas fille geht. Runftrichterlicher Ernft verfolgte ben burren Salm und jedes flie gende Blatt meiner Mufe, weil ber durre Salm mit ben Rindlein, die am Martte figen, fpielend pfiff, und das fliegende Blatt taumelte und schwindelte vom Ideal eines Ronigs, ber mit ber größten Sanftmuth und Demuth bes Bergens bon fic ruhmen fonnte: Dier ift mehr benn Salomo! Die ein lieber Buble mit dem Ramen feines lieben Bublen bas millige Eco ermudet, und feinen jungen Baum bes Gartens noch Balbes mit den Odriftzugen und Dable zeichen des markinnigen Ramens verschont; so war bas Gedachtniß des Schonften unter den Menfchenfindern, mitten unter ben Beinden bes Ronigs, eine ausgeschüttete Magbalenen Sal be, und floß wie ber fofiliche Balfam bom haupt Marons binab in feinen gangen Bart, binab in fein Rleib. Das hans Simonis bes Ausfätigen ward boll bom Geruche ber ebangelischen Salbung; einige barmbergige Bruder und Runftrichter aber maren unwillig über ben Unrath und hatten ihre Rafe nur vom Leichengeruche voll.

•

. .

•

•

.

`

•

•

1

, ,

### Hamann's

# S g r i f t t n.

Erfter Theil.

Berleger: G. Reimer in Berlin.

Commissionar für die am 30. Rovember 1820 geschloffene Subscription: Riegel und Wiegner in Rurnberg.

### In ha'l t

| Benlage    | u Da  | nge | uil  | ٠   | ٠             |    | Ø.                                           | I.   |
|------------|-------|-----|------|-----|---------------|----|----------------------------------------------|------|
| Biblische  | Betra | фtи | ngen |     | •             |    | <u>.                                    </u> | 49.  |
| Brocken    | •     |     |      |     | ٠             | •  |                                              | 125  |
| Gedanken   | űber  | me  | inen | Leb | n <b>s</b> la | uf |                                              | 149. |
| Briefe . ' |       |     |      |     |               | -  |                                              | • •  |

Hamann, Johann Georg
Samann's

# Shriften.

peransgegeben

noa

Briedrich Roth.

Erfter Ebeil.

Berlin, ber G. Reimer 1821. PT 2287 .H9 A17 1821

### Vorbericht.

Johann Georg Samann, geboren gu Ronigs. berg in Preuffen 1730, gestorben ju Munfter in Bestphalen 1788, hat fein Leben bis an fein breißigftes Jahr felbft befchrieben in den Ge-Danten über feinen Lebenslauf, bie bier zum ersten male ans Licht treten. Kortfebung Diefer Befenntniffe, fast ohne Unterbrechung bis ju feinem Ende, liefern feine vertrauten Briefe, deren lange Reihe in diesem ersten Bande seiner Schriften eröffnet wird. Sat man einmal biefe Briefe bor fich , fo wird man eine Lebensbeschreibung Samann's nicht vermise fen. Da indeffen gegenwartige Sammlung feie ner Ochriften vielleicht erft nach bren Jahren vollståndig fenn wird, und ba über feine Leben sum ftande bis jest überall nur fårg. liche und jum Theil unrichtige Angaben vorhanben find, fo glaube ich hieruber einiges voraus. fchicfen ju muffen.

Wie er auf der Universität Konigsberg zuerst bie Theologie, dann auch die Jurisprudenz verfucht, bald aber den sogenannten Brodtwissenschaften entsagt, und, in der Absicht die Welt zu sehen, eine hofmeister. Stelle in Liesland, bald nachher eine in Eurland angenommen, hierauf durch Johann Christoph Berens in Riga, einen seiner Jugendfreunds in Ber-

bindung mit dem Handelshause dieses Ramens gefommen, in Geschäften beffelben eine Reife nach gondon gethan, dort fich umgetrieben, geharmt, endlich an der heiligen Schrift wieder aufgerichtet, wie er nach Riga guruckgekehrt und fic dem Saufe Berens gang gewidmet, dieß ift von ihm in feinem Lebenslaufe umftandlich erzählt. Zu Anfang des Jahres 1759 rief ihn fein damale franker Bater, ben nach feinem Umgange verlangte, nach Königsberg juruck, und die enge Verbindung mit dem Sause Berens loste fich um diefe Zeit auf, ba fie eben durch hamann's Vermablung mit einer Tochter beffelben auf immer befestigt werden follte. Die Ursachen dieser Trennung find in Samann's handschriftlichem Rachlaffe nirgends angegeben, nur bie und da , j. B. in den Briefen 36 und 56 diefer Sammlung, leicht angedeutet. lebte nun vier Jahre zwanglos und vergnügt in feines Baters Saufe. "In diefen gludli. den Jahren", fagt er in einem Briefe von 1787, "lernte ich erft ftudiren, und "bon der damaligen Erndte habe ich "lange gelebt." Da aber das Alter und die Kranklichkeit seines Baters ihn an die Nothwendigfeit erinnerte, fich nach Erwerbsmitteln fur die Bufunft umzuseben, nahm er 1763 guerft ben dem Magistrate, bann ben der Rammer zu Königsberg Dienst in der Kanzlen. Probe hielt er nur ein halbes Jahr aus; er fand unmöglich, daß er je ein guter Copist würde. Friedrich Carl von Mofer hatte ihm 1763 eine vortheilhafte Unstellung in Darmstadt angeboten ; er war darauf nicht eingegangen. Jest unternahm er eine Reife ju feinem Gonner; ba er aber diefen nicht in Frankfurt traf, denn er war unvermuthet nach Solland gereist, so fehrte Samann fogleich nach Ronigsberg gurud. Im Jahe re. 1765 begab er sich nach Mietau, um sich in Geschäften ben dem hofrathe Tottien an. uben; er begleitete biefen auf feinen Geschafts. reisen nach Warschau. Bu Anfang 1767, auf die Rachricht von dem Tode seines Baters, fam er nach Ronigeberg jurud, und erlangte balb nachber, durch Kant's und eines anderen Rreundes Empfehlung, die Stelle eines Schreibers und Ueberfehers ben der Accifedirection. "Ich lebe, ichrieb er an Berder, "ben gangen Sag wie im Pfluge, und "habe einen ichweren Beruf, ben "mir aber ich weiß nicht was für ein aguter Inftinct verfüßt." Rach geben Jahren des beschwerlichsten Dienstes erreichte er seinen hochsten Wunsch, da ihm das genachliche Amt eines Bachofverwalters garde - magazin ) mit einem Gehalte von 300 blr. frener Wohnung und einigen Rebenein-Anften verlieben murde. Allein den größten Deil Diefer Debeneinfunfte entzog ihm 1782 ei Machtspruch ber General-Accife-Ab. mniftration. Er war nun mit vier Rinben in Durftigfeit. Ein wohlhabender Jungling ju Dunfter in Westphalen, Frang Buco og , herr von Welbergen , erhielt durch & avatr Renntnig von Samann's Berdienft und. bon einer Roth ; er fchenfte ihm ju Ende des Jahns 1784 ein ansehnliches Capital. bier w. ift Samann's Leben befannt genug aus feiner Briefwechsel mit Jacobi. Rachbem er bei feinen Kreunden in Munfter, Duffeldorf un Welbergen die zweite Salfte des Jahres 174 und die erste von 1788 verlebt hatte, fand eim Begriffe, nach Konigsberg juruckzureisen als er am 20cen Junius, bem jur

Abreife festgefetten Tage, in eine plogliche Entfraftung fiel, worin er ben folgenden Tag verfcbieben ift.

So verborgen und in fo niebriger Geffalt, wie fein Stand und leben, mar auch feine schriftstellerische Thatigfeit, die er feine Autorschaft zu nennen und mit der Baterschaft zw sammenzustellen pflegte. Seine Druckschriften, aus breb fleinen Zeitraumen, 1759 - 63, 2772 - 76 und 1779 - 84, find jablreich, aber feine über funf, die meiften nicht über zwen Bogen fart. Alle waren durch besondere Beranlaffungen hervorgerufen, feineswegs aus eigener Bewegung, noch weniger um Erwerbe wil-Ien unternommen; wahre Gelegenheitsschriften, voll Verfonlichkeit und Dertlichkeit, voll Begiehung auf gleichzeitige Erscheinungen und Erfabrungen, zugleich aber voll Anspielungen auf bie: Bucherwelt, in der er lebte und gelebt hatte. Da sie überdieß dem berrschenden Geschmad nicht schmeichelten, fondern scharf widerspra chen, fo murden fie nur bon einer fleinen Bal schon damals mit Achtung und Bewunderun. bon ben meiften, als ungeniegbar , mit Gleie gultigfeit , ober , als Werfe eines Odmde mers, mit der Berachtung aufgenommi, welche die Rubrer der öffentlichen Mennus, aufgebracht über Hamann's Originalität ab Gelbftandigfeit, ibm guerfannten. hat in der letten feiner Schriften, Die och nicht gebruckt ift, Absicht und Schickfal fuer Autorichaft fo geschildert:

— Jerusalem — fie ist eine Ero-Ben Königes Stadt. Diese Ronige, deffen Rame, wiesein "Ruhm, groß und unbekant ift,

erank fich ber fleine Bach meinter Autoricaft, verachtet wie bas Baffer ju Siloab, das fille gebt. Runftrichterlicher Ernft verfolgte ben burren Salm und jedes flie gende Blatt meiner Mufe, weil der durre Salm mit den Rind. lein, bie am Martte figen, fpielend pfiff, und das fliegenbe Blatt taumelte und schwindelte vom Ideal eines Ronigs, ber mit der größten Sanftmuth und Demuth des Bergens bon fic rubmen fonnte: Dier ift mebr denn Salomo! Bie ein lieber Buble mit bem Ramen feines lieben Bublen das willige Eco ermudet, und feinen jungen Baum bes Gartens noch Balbes mit den Odriftzugen und Dable zeichen des markinnigen Ramens verschont; fo mar bas Gebachtniß bes Ochonften unter ben Menschenkindern, mitten unter ben Reinben bes Ronigs, eine ausgeschüttete Magdalenen Sal be, und floß wie ber foftliche Balfam vom Saupt Narons binab in feinen gangen Bart, binab in fein Rleib. Das Dans Simo nis bes Ausfähigen warb voll bom Geruche ber ebangelischen Salbung; einige barmherzige Bruder und Runftrichter aber maren unwillig über ben Unrath und hatten ihre Rafe nur bom Leidengerude boll.

Seine Zuversicht aber, daß ihm ein fin at erred Gefch lecht wurde Gerechtigfeit widerfahren lassen, erhellt aus mehreren Stellen seiner Schriften, vornehmlich aus folgender von 1762 in der Borrede seiner Kreuzzüge:

Man überwindet leicht das doppelte herzeleid, von feinen Zeitverwandten nicht verstamden und dafür gemißhandelt zu werden, durch den Geschmack an den Kräften einer beferen Nachwelt.

Eine Weissagung, mit welcher nur eine andere von Gothe verglichen werden fann, ber in einem Briefe aus Ralien, nachdem er von dem Werfe J. B. Bico's gesprochen, hinzufügt:

Es ift gar schon, wenn ein Bolk folch einen Aeltervater hat. Den Deutschen wird einst has mann ein ahnlicher Coder werben.

Gegen das Ende seines Lebens, da Der der's und Jacobi's Zeugnisse von Samann auf das Publicum zu wirfen anfingen, wurde er selbst vielfältig aufgefordert, eine Sammlung seiner Schriften, welche damats schon außerst selten waren, zu veranstalten. Man wird in seinen Briefen an Der der und an Scheffner seben, wie geneigt er dazu war, wie aber die von ihm selbst anerkannte Unmöglichkeit, alles dunkle darin aufzuhellen, ihn zurückhielt. Er gestand seinen Breunden, daß er von der Ubsicht mancher Steile, so klar sie ihm, da er schrieb, gewesen,

feine Rechenschaft mehr zu geben wiffe. Bas dem Berfaffer geforbert werben moch. te, dieser selbst aber nicht leisten konnte, das war bon einem andern Berausgeber offenbar nicht zu begehren. Gleichwohl hat am meiften die Scheu vor dieser Korderung den verewigten Jacobi an der Ausführung des Vorfates, ben er balb nach Samann's Tobe gefaßt, deffelben Schriften ju ordnen und iberanszugeben, gehindert. Erft in feinen letten Jahren bachte er muthiger baran, nachdem er von neuem diese Schriften fast alle nach ber Zeitfolge durchgangen hatte. Da ich ihm das ben behulflich gewesen war, so mabite er mich jum Gehulfen ber Berausgabe, woran er geben wollte, fo bald die Cammlung feiner ei. genen Werfe vollendet mare. Leider bat er felbst dieses nicht erlebt. Rächst ihm batte wohl niemand fo viel Beruf, Samann's Schriften berauszugeben, als deffelben jungfter Freund, Endwig Ricolovius, jest wirfl. Geh. Dberregierungerath ju Berlin, beffen hamann in einem Briefe an Jacobi (Jac. Werke. B. IV. Abth. 3. S. 101 - 3) auf eine so einnehe mende Beife gedacht hat. Rur in Folge ber bestimmteften Aufforderung diefes Mannes habe ich das Geschäft auf mich genommen; übrie gens mit Freuden, ba ich gewiß bin, mich einer gemeinnußigen und meinen Zeitgenoffen erwünschten Arbeit unterzogen zu haben.

Der Erfolg ber Antundigung diefes Unternehmens, welche nicht nur in besonderen Abdrucken, sondern auch durch dren Litteratur-Zeitungen verbreitet wurde, ist nicht unbefriedigend, jedoch geringer, als zu erwarten Kand, gewesen. Es ist auf 481 Exemplare unterzeichnet worden; darunter find für

Berlin 82. Bonn 16. Breslau 14. Danzig 14. Oresben 4. Duffelborf 21. Frankfurt a. M. 4. Göttingen 4. halle 8. hamburg 58. Königeberg 24. Leipzig 18. Marienwerber 26. München 14. Münster 17. Nürnberg 19. Riga 5. Stralfund 12. Tübingen 10. Weimar 3. Wien 19.

Dagegen hat mich als Berausgeber bas Glud ausnehmend begunftigt. 3mar ift Damann's eigener handschriftlicher Rachlas, der großentheils icon in diefem erften Bande erscheint, verhältnismäßig eben nicht beträchtlich. Die Sorgfalt aber, womit einige feiner Freunde auch die kleinsten Briefe von ihm aufbemahrt, und die Bereitwilligfeit, womit fie oder ihre Erben diese Briefe mir überlassen baben, verschafft ber gegenwartigen Sammlung eine, über alle Erwartung reiche, Ausstattung. Ich rechnete, da ich die Ausgabe ankundigte, auf ungefahr funf Alphabet; jest ift biefes Daß burch ben Zuwachs an schägbarem Borrathe fast verdoppelt. Man wird nun , ich boffe nicht ungern, anstatt funf, acht Bande erbalten, deren erster Hamann's Arbeiten und Briefe bis jum Ende des Jahres 1759 liefert. Der andere wird feine Schriften bon 1760 bis 1763 enthalten; der dritte feine Briefe bon 1760 bis 1770 und feine Auffage in der Ronigeberger Zeitung aus bemfelben Zeitraume; der vierte feine Schriften von 1773 bis 17.6: ber funfte feine Briefe und Zeitungeblatter aus den Jahren 1770 bis 1778; der fechste bie Schriften und Auffage von 1779 bis an fein Ende ; ber fe bente bie Briefe aus berfelben Zeit; ber achte Erläuterungen, jum Theil bon hamann felbft, vielleicht Nachtrage bon Briefen , und ein Regifter. Die ftrenge

Orbnung ber Schriften nach ber Zeitfolge, mos von nur mit der von hamann felbst veranstalteten Sammlung: Rreuzzuge bes Bhilo. logen, eine Ausnahme zu machen ist, bametfächlich aber die Umgebung der Druckfcriften und die Ausfüllung der großen Zwischenraume, woraus feine vorhanden find, mit vielen gehaltreichen und meift auf feine Autorschaft bee gualichen Briefen, wird bas Berftandnis biefer Schriften mehr erleichtern, als die Erlanterungen, bie im achten Banbe folgen und nur eine febr maßige Erwartung vielleiche befriedigen werden. In jedem Falle wird bie Rulle des Bortrefflichen, das iedem Unterrich. teten und Rachdenkenden faglich fenn wird, ent. ichabigen fur die frenlich nicht feltnen Stellen; wofür fein anderer Rath fenn durfte, als, ben einft Samann felbst, nur in Beziehung auf feine oft unleserliche Sandschrift, seinem Krennbe Ocheffner gab: Imaginez et sautes.

Gegenwärtiger erster Theil beginnt mit einnem staatswirthschaftlichen Auffape, ben hamann seiner Uebersehung bes Buches von Dangeuil bepgefügt hat. Da weber die ses Buch selbst von besonderem Werthe, noch die Uebersehung für sich von Bedeutung ist, so habe ich geglandt, nur diesen Anhang, welcher hamann's eigene Gedanken enthält, aus nehmen zu mussen. Man sehe darüber den Brief zo dieser Sammlung.

Das zweite Stud: Biblische Betrachstungen, ift ein Auszug aus ber von hamann unter biesem Titel hinterlassenen handschrift. Einen kleineren Auszug daraus habe ich schon 1816 in dem Werke: Die Weisheit Dr. DR. Enther's, mitgetheilt. Rach hamann's eigenem Artbeile, bas man in einem seiner

Briefe an J. G. Lind ner, im britten Theile, finden wird, eignete fich nicht die ganze Handschrift zur Bekanntmachung, wozu sie von ibm felbst auch nicht bestimmt war. darin ift, wie leicht zu erachten, nur flüchtig und nachläßig hingeworfen. Ich schmeichle mir nichts Besentliches übergangen zu haben. Die baufigen -- bedeuten übrigens hier, wie in bem Lebenslaufe und den Briefen, nicht Auslaffnngen, fondern fie find von Samann felbit. Bas S. 50 fteht, ift nicht aus ben Betrachtungen, sondern aus einem wahrscheinlich aleichzeitigen Blatte von Samann's Sand. Ich habe diese Stelle vorangesett, als den Kern der Betrachtungen, und als Gegenstud und Auslegung eines ber Lieblingespruche Da-Mann's: Harra Sua nai aideanna marra.

Die hieranf folgenden Broden, welche Jacobi vor einigen Jahren in einer Zeitschrift mitgetheilt hat, nachdem er schon trüber in Allwill's Brieffammlung (Brief XV.) dufmerksam darauf gemacht, find nach Hamann's Hand-

fcbrift gang abgebruckt.

Ebenso die Gedainken über seinen Lebenso du Gebainken über seinen Bebenstauf, die ich zwar ehehin Willens war abzufürzen, nun aber, auf einstimmigen Rath achtbarer Männer, denen ich sie gezeigt, und deren Unsicht ich jest selbst beopslichte, under ändert gelassen habe. Reben der Rücksicht auf den ausdrücklichen oder vermuthlichen Wunsch des Publicums, muß ohne Zweisel für jeden herausgeber ungedruckter Schriften die Gestunung des Verfassers berselben die erste Richtschuur seines Verfahrens senn. Samann erschien gern der er war, und scheute sich nicht, sich bloß zu geben; eine Wirkung von Selbstvertrauen und von Demnth zugleich, oder,

was baffelbe ift, von jener Bereinigung des antifen Sinnes mit dem driftlichen, die in ihm vielleicht vollendeter als ben irgend einem Reueren, und das Innerste seiner Eigenthumlichseit war. Es darf daher zuversichtlich angenommen werden, daß Hamann selbst die Aufnahme seines Lebenslaufes in eine vollstans dig Sammlung seiner Schriften gebilligt has ben wurde.

Daffelbe Berfahren habe ich, in eben biefer Rudficht, mit ben Briefen beobachtet, und in der Regel nur ausgelaffen, was ent. weder alltäglich, oder bloße Wiederholung, oder, megen unbefannter Begiebungen, durchaus unverständlich ift. Zuweilen werden die Personen, an welche Samann ichreibt, etwas hart angelaffen, auch andere, deren er erwähnt, unfanft berührt; es ift aber barin nichts araes, noch fur das Undenken jener Berfonen, welde alle langft nicht mehr unter ben Lebenden find , nachtheiliges. Buweilen überfcreitet Leidenschaft und Laune die insgemein angenommenen Grenzen des Schicklichen, aber feines. weas auffallender als in Samann's Druckforif. Jene Grengen übrigens haben wir uns burch die Frangofen feten laffen, die indeffen in ihrer Umgangesprache, die dem Briefstyl am nachften fieht, weit mehr Rrenbeiten behalten baben, als wir in der unsrigen. Da Samann nie den Unspruch gehabt, ein Duffer, noch für jedermann, auch Beiber und Rinder mitbeariffen, empfehlenswerth ju fenn, fo mag ibm wegen feiner Derbheit und der, befonders in diesem erften Theile haufigen, Anglicismen und anderer Sprachfehler, so wie seis ner Dunkelheit wegen, der Rang eines Clas-Afers Areitig gemacht oder abgehrochen werden.

Er hat bennoch ficherer, als mancher legitime, seinen Plat unter Deutschlands großen Schriftstellern. Ich will jedoch nicht verhehlen, daß ich einige Briefe abgefürzt habe

indr dinorti ye Dund, wegen bes Unstopes, den ihre Racktheit geben, und noch mehr wegen des Migbrauches, dem fie ansgesett senn konnte. Das Wefentliche ift fedoch überall, j. B. S. 451, wenigstens in febr bestimmten Andentungen geblieben, aus welden es den Kundigen leicht senn wird, auf das nicht mitgetheilte, welches nur Ausführung ift, ju schließen. Bas von den Versonen zu wissen ist, an welche die Briefe gerichtet find, ergiebt fich meift aus diesen felbft. Damann's Bruder, ihm sehr unahnlich, gab 1760 fein Schulamt ju Riga auf, und lebte bon ba an bis 1778 ju Konigsberg in dumpfem Du-Biggange, julest blodfinnig. Johann Gott. belif Eindner, aus Konigsberg geburtig, war son 1755 bis 1765 Rector ber Domichule ju Riga; er ftarb als Professor ju Konigsberg 1776. Die an ihn gerichteten Briefe find, nachft benen an Rant, die wichtigften in biefem Banbe, und fonnen als Einleitung, nicht nur gu ben Socratischen Denfwurdigfeiten, welche durch fie erft verständlich werden, fondern zu allen Schriften Samann's, wenigftens aus dem ersten Zeitraume, dienen. Aus Diefem Grunde find nicht nur die zwen Briefe an Rant, fondern auch die meiften an I. G. Lindner, gang mitgetheilt, indem die Bieberholungen, die man in einigen der letteren finden wird, nicht ohne Abwechslung find, aus Diefen mehrfältigen Darftellungen berfelben Gade aber die richtigfte Vortenntnis von Damann's Eigenthumlichfeit zu icoopfen ift. Der Brief

Brief 40 g. B. fonnte nicht mehr abgefürzt wer. den, ohne daß die überaus treffende Bezeich. nung und Rechtfertigung feines Stols S. 380 ibre Anschaulichkeit verlor. Gottlob Em as nuel gindner, des erftermabnten jungfter Bruder, ift berjenige, welcher hamann nach Dunfter begleitet hat , und in feinen Briefen an Jacobi oft als Doctor Rarbael ermahnt ift. Er batte Theologie ftudirt, mar Samann's Rachfolger als hofmeifter ju Grunhof 1758, legte fich in ber Folge, fcon vierzig Jahre alt, auf bie Medicin, und ift erft 1818 in Straff. burg, mobin er fich jurudgezogen hatte, geftorben. Mehrere Briefe Samann's an ihn feb-Ien; die an J. G. Lindner hingegen find alle noch porhanden, und ihre Folge wird die größere Salfte des britten Bandes ausfullen.

Ich bediene mich ber Frenheit nicht, bie man einem Berausgeber gern jugeftebt, bas, mas er bringt, zu empfehlen und zu loben. Auch eis ne Charafterifit Damanns, die man vielleicht erwartet, liefere ich nicht, fondern überlaffe jebem lefer bas Bergnugen, fich eine folche, burch fein Borurtheil geftort, ju bilden. Rur zwen Borbemerfungen fenen mir erlaubt. Erftens daß man in allen folgenden Theilen nichte anderes als in diefem, fondern eben baffelbe, nur in der größten Mannigfaltigfeit der Gestalt, und bald ftarker und blubender als hier; bald milder und reifer antreffen, und auf diefe Schriften anwendbar finden wird , was G. 118 diefes Theiles fieht: Es find nicht diefele ben Rruchte, und find boch biefelben, die jeder Fruhling herborbringt: Zweitens, bag nicht die Gulle und Anmith achter Gelehrfamteit; nicht die Rraft bes Berstandes noch ber Reichthum des Wises mir das Größte an diesem Manne und das für unsere Zeit erwünschteste zu seyn scheint, sondern der Geradsinn, die Offenheit, Aufrichtigkeit und Lauterkeit, die Frenheit von Eitelkeit und Schein, mit einem Worte die anima candida, begnügt, eine Lilie im Thal, ben Geruch des Erkenntnisses der borgen auszuduften (S. 397 d. Th.) und ganz in dem Gedanken lebend, den sie kurz vor ihrer Enthülung in dem erhabenen Worte (Jac. Werke IV. Abth. 3. S. 429) ausgesprochen: Die Wahrheit macht uns fren, nicht ihre Rachahmung.

Munch en, ben 10. April 1821.

Friedrich Roth.

## Benlage

in Dangenil's Anmerkungen über bie Bortheile und Nachtheile von Frankreich und Großbritannien in Ansehung des Sandels und der übrigen Quellen von der Macht der Staaten; nebst einem Auszuge eines Werkes über die Weberherstellung der Manufakturen und des Sandels in Spanien.

1 7 5 6.

Id populus curat scilicet!

Quand on aime sa patrie, et je dis plus, les hommes, on est comptable à son siècle des plus foibles idées qui tendent à l'agrandissement de l'ame humaine et à la félicité générale.

La médiocrité des désirs est la fortune du philosophe, et l'indépendance de tout, excepté des devoirs, est son ambition. Sch wage es gegenwartige Ueberfesung mit einer Beplage ju begleiten, welche vielleicht ohne biefe vortheilhafte Stelle; die sie hier einnimmt, nicht gelesen werden mochte. Man hat meines Wissens ben Einfall eines berühmten Mannes nicht getadelt; der einen guten Nachbar mit unter die Vorzüge eines Landguts zählte, das er jum diffentlichen Verfauf dusbieten ließ. Wie biele Kosten und Kunft; denen man nicht gewächsen seiner gunftigen Lasein sich nicht ohnes dem ben einer gunftigen Lagei erspären?

Meine Uninerfungen werben fo wenig ju einer eigenen Abhanblung fich paffen, als fie inm Buche felbst geboren. Ich werbe benjenigen Gebanken nachfeben, bie mir aufftoßen, und felbige nach meiner Bequemlichkeit verfolgen. Wenn ich meinen Geschmad am Lesen berrathen sollte, so thue ich jugleich das Bestenituis, daß ich weit mehr bem Umgange bes besten Freundes zu banken habe. In seinen Besuchen habe ich eine Reihe von Begriffen geschöpft, die ich wunschte mit seinem Feuer Men mit seinem Beuer

Wein Name moge niemals zunftmäßig werden, wenn ich meine Tage den göttlich schonen Pflichten der Qunkelheit und Freundschaft weihen kann. Diese ist bissher mein Glück, mein Verdienst, mein Schußgeist, und durch sie meine Entfernung für die Vergessenheit, meine Gegenwart für den Uebersdruß meiner Freunde sicher gewesen. Ihre Einssichten und Gesinnungen sind die einzigen Güster, auf deren gemeinschaftlichen Besit ich mir erlauben will eigennüsig und eifersüchtig zu senn.

Was für ein Geheimniß, was für ein Genuß, der sich nicht ergrübeln läßt, liegt in der Vereinigung vertraulicher Seelent
Jeder ist in dem Perzen des andern gleichsam
zu Hause. Deine Triebe werden in mir zu
Leidenschaften, und deine Eindrücke Dollmetscher meines Sinns. Wir treffen uns felbst da,
wo wir uns einander nicht erkennen können;
wir verwechseln uns in der Achnlichkeit unserer
Gebanken und Empfindungen. Wie oft höre
und liest ein Freund sich selbst in dem andern
mit eben dem angenehmen Schauer, womit sene
zärtliche Schriftstellerinn ihre Gratie aus Peru
zum ersten mal ihr eigen Bild im Spiegel erblicken läßt (\*).

<sup>(\*)</sup> Die Frau von Graffigny im gehnten Briefe is

Meine Denkungsart hat mich in die Frembe getrieben. Um meiner Grundfage und meiner Frenheit besto weniger entbehren zu konnen,
würde ich mich felbst zu einem Amte verstümmelt haben, unter bessen Bedingungen jene
Opfer gewesen wären.

Ich habe einen Beruf gewählt, an dem ein Mublftein bangt, ber mit einer unermeß. lichen Tiefe brobt; beffen Werth in einer gleiden Gumme des Guten, bas man barin thun fann, und der hinderniffe, die man ju überwinden hat, besteht. Die Gefahr berer auf fich ju nehmen, welche bon ihren Erben fur die Mittheilung ihres Namens und ihrer Guter einen Abdruck ihrer Ochmache oder Bogbeit fordern, welche ibre Erziehung wie ibre Erzeugung hochstens jur Leibesubung oder einem Spiel ohne Folgen machen - die wichtige Reugierde, die geheime Geschichte des menschlichen Bergens in einem Rinde ju lernen - die trofiliche Soffnung, in ihm den rechtschaffenen Mann, den ruhmmurdigen Greis ju bilben, ber, wenn er feinem Lebenslauf nachfinnt, mit Untonin (\*) den himmel und unfere Afche fegnet. In einem folden Beruf

<sup>(\*)</sup> Man lefe ben Eingang feiner Betrachtungen. Die beutsche Ueberfegung berfelben von einem gelehrten Raufmann gu hamburg ift in jebermanns Sanben.

hatte nichts als die Zuftiedenheit meines Sewissens die Reue einiger mislungener Berfuche und den Undank, mit dem meine Erene vergolten worden, erfehen konnen,

Wie sehr hat mich der Saame des Guten, dessen Psiege ehmals mir anvertraut war, in einem Unmundigen entzückt, um dessen kunftig Glückich wie um sein derz gebuhlt! Der geringste Berdacht einer Reigung, die von der natürlichen Gute und Unschuld abweichend war, ist mir ein langer Gram geworden. — Die Welt belohnt die Enkel für die Verdienste ihrer Vowfahren; warum soll sie nicht Genngthung von jenen fordern, wenn sie von diesen hat leiden mussen?

punfe gewesen, ben Thoren und Bosewichtern wie die jungen Spartaner bem Schauspiel ihrer trunknen Sclaven jugusehen. Spott, Verachtung und Abscheu erfallte meine Seele ben ihrem Anblick; er gereichte mir zu einem Halfsmittel, ben Anstand ber Tugend zu erkennen, und zu einem Bewegungsgrunde, ihre Seligkeit mir zustweignen.

Das Benfpiel niedererächtiger und getunche ter handlungen, mit benen ich lange umgeben gewesen bin, scheint mich jest ebler Muster entwöhnt zu haben. Ich finde mich durch ihre Ueberlegenheit übertäubt wie eine Rugel, deren Benegung burch ben Stoß einer größern ober gethwindern vernichtet wird. Die Ehrerbietung,
welche mein herz wahren Berdiensten so gern
abträgt, giebt mir jest mehr Mistranen als Muth, und eben die Begeisterung, mit der ich
mich sonst denselben zu nähern suche, scheint
mich nun von ihnen zu entfernen.

--- Dich gludlichen Leichtsinn, Find ich nicht mehr, und klugle mich elenb. Seht! mich hat die gutige Natur, in blubenber Jugenb,

Bu ber Empfindung ber Wolluft erichaffen. Aber nicht mehr! Gin gefünstelter Greis, ber bas Elend ber Menschheit

Doppelt beweint und boppelt empfindet, Schlepp ich mich menschenfeinblich babin, von traurigen Bilbern

Rlugersommenen Sammers begleitet.

Ein Menschenfreund; dieß ift bisweilet ein Titel, der fich durch Schulden und die Brichwendung eines verborbenen Geschmacks erreben läßt. Es giebt eine Art des Menschaffes, der keine Krankheit der Galle noch der Einbildung, sondern eine Schwetmuth der Berunft ift, die uns vielleicht so aufgelegt zu sirenen Sitten machen wurde, als die Schwermuthes Temperaments zu einigen Kunsten und Wisschaften. Wie fann man feinen Stand ber Schon pfung und Gefellschaft erniedrigt feben, ohne fich und andere unerträglich zu finden? Macht euch, Menschen, zu leblosen, zu undernünftigen Geschöden; ja, macht euch um den Verderber der Welt als um euren Gott verdient! Wer abe an euch mit kaltem Blut denken kann, sum bigt schon.

Wenn man an ber wahren Ehre ber Gregen, ber Gelehrten und Reichen Theil nimmt wenn man das Gute erwägt, was sie verdur den sind der Gesellschaft zu thun, und sich hin gegen den Unfug vorstellt, wozu sie sich bevoll mächtigen; so kann man ben wenigsten unter ihnen seinen Unwillen und dem Pobel sein Mit leiden entziehen.

Misbrauche anstatt Sitten — Vorurtheili anstatt Grundsate — dieß sind die Bindels und Ammen, in denen wir den Ursprung un ferer schwachen und siechen Natur suchen mu sen. Eltern! Lehrer! Aerzte! Obrigseiten! war um steht es nicht immer ben und, in ench ufere Wohlthater zu verehren?

Geschehen im Bregenzerwalde. Die Seche de 8 Bolfs betraf eine verjährte Undenung, vielleicht gar eine Reliquie des heimsthums, welche man abzuschaffen suchte, in Restor, ein Druide tritt auf. Menschen die Baume, horchen auf die Weisheit seiner/ips

pen. Seine Rebe, an beren Scho es nirgends fehlt, foll und eine Urfunde von dem frommen Eifer für die Dauer der Thorheiten senn: Mein Großvater hat — mein Bater hat — ich habe — und also will ich, daß mein Sohn und feine Rachfommen anch follen (\*).

Was wurde das menschliche Geschlecht senn, wenn jedes Berdienst jum dffentlichen Ruhm, und jede Riederträchtigkeit jum dffentlichen Schimpf ausgesett, in benden entweder der Sieg oder die Riederlage unserer angebornen Burbe gleichsam gefenert werden mochte. Ich bin ein Mensch, und ziehe mir alle menschliche Zufälle wie meine eigenen zu herzen (\*\*). Man darf die Größe eines Bolls nicht weit suchen, das diese Wahrsheit aus dem Nunde eines Schauspielers mit einem allgemeinen handellatschen aufnahm.

Falls jede Ungerechtigkeit alle Burger eines Staats so fehr aufbringen mochte als denjenigen, welchem sie eigentlich widerfahren ist; falls sich alle für gleich beleidigt hielten, und sich sowohl zu Rächern des Unterdrückten als zu Feinden des Frevlers erklärten, und die Liebe zum Baterland sich hierauf gegründet

<sup>(\*)</sup> G. Repflere Reifebefchreibung im vierten Briefe.

<sup>(\*\*)</sup> Homo sum, humani nihil a me alienum puto,

hatte: so mare fie eine Lugend, die man ben Alten und ihren weisen Gesetzebern beneiben mußte.

Es giebt Tugenden, welche wie die Colonien entstanden find; so wie andere scheinen ein Loos der Zeiten zu senn. Was wir jest Welt oder Chre nennen, davon wurde unsere Zärtlichkeit dem Alterthum so unbegreislich vortommen, als es den Reueren schwer fällt, sich die Leidenschaft für das Vaterland vorzustellen, poer sich in selbige zu verseben.

Die Geschichte giebt die unverdächtigsten Beweise von der vorzüglichen Sorgfalt der altesten Bolfer auf die Einrichtung der bürgerlichen Gesellschaft. Ihre Staatsflugheit erstreckte sich von dem Götterdienst die auf die Spiele, die Lanzkunst und Musik. Alles wurde von ihnen zu Werkzeugen der öffentlichen Berwaltung angewandt. Die Familien vereinigte ein Geist, dem selbst die einheimische Zwietracht zur Wirksamkeit und Uebung diente. Dieser Geist machte sie fruchtbar an Anschängen und der Ausführung derselben gewachsen.

Das gemeine Wefen scheint besonders seit dem Zeitlauf ansgestorben zu fenn, da ansfatt Burger Lehnsträger entstunden, die sich zu herren von ihren handlungen und Gutern aufwarfen, wehn sie dem Oberhaupte ihre Huldigung abgetragen hatten. Diesem Ober-

hanpte war es theils nicht mehr mbglich, theils nicht mehr nothig, ein Bater des Baterlandes ju seyn. Damals wurde der Fürst bald ein bewassneter Hobbes, bald ein Urbild des Macechiavell, bald ein Bespasian, der durch Iduner und Bampyren regierte, bald ein Pfassendiener. Seine Reigungen, sein Hoffendiener. Seine Reigungen, sein Hoff und geswisse Stände sehten sich an die Stelle des gemeinen Wesens, Man ahmte senen Weltweissen nach, welche die Erde zum Mittelpunkt des ganzen Weltgebändes aufnahmen.

Der Buschnitt unserer Memter bat gleich. falls gedient die Gemuther vom gemeinen Beften abzugiehen. Um einer Bedienung werth au icheinen, die felten ben Bunich eines bernunfrigen Menichen reigen fann, legt man fich fruh, ich weiß nicht in was fur Falten. Bie mancher entschließt fich des täglichen Brods wegen und aus Menfchenfurcht fnechtisch zu frieden und meineidig ju werben? Opfert eure Gefundheit, eure Gaben, eure Beit, ener Bewiffen auf; ber Thor von Geburt wird euren Berinft weit unter die Doffnung einer Spiels farte feben. Begnugt euch großmuthig baran, daß man fich eure Dienfte gefallen lagt. Des Armen Rothdurft , fagt ber Reiche , fen eure Bente, euer Bobelfang. Mildthatig genug, wenn er euch die Goldgrube feines Beizes und Ungerechtigfeit entbecket, und euch aus gutem Heizen warnt, an feinem Ueberfluß einen Rie-, cheuraub zu begehen.

Der Endamed eines jahrlichen Ausfommens und eines gemachlichen lebens; die Giferfucht, in einem Geprange von Rleinigkeiten fich einander nachtuaffen oder zu übertreffen . - hierin besteht das Monopol, das jeder mit feinem Stande treibt. Ein Gewühl von Ueppiafeit und Geiz zerstreut unsere Jugend zu fehr, als daß in ihrem Gemuthe zu großen Leidenschaften Raum, und ju großen Unternehmungen Rrafte genug übrig bleiben follten. Bie viele überbem finden nicht ihr Glud schon fertig, ohne daß fie fo wenig an deffelben Bildung als an ihre eis gene denken durfen? Man kann mit Babrbeit bon ben Chrenftellen und Gutern fagen, daß, um bende ju verachten, man diejenigen nur anfeben burfe, die folche besiten.

Es hat an wisigen Köpfen nicht gefehlt, die ber Natur hohn gesprochen, weil sie das Vieh auf dem Felde gelehrter und die Vögel unter dem himmel weiser als uns, auf diese Erde aussett. Ist es aber nicht ihre Absicht gewesen, das der Mensch seine Vorzüge einer gemeinschaftlichen Weigung zu danken haben, daß er zu einer gegenseitigen Abhängung sich früh gewöhnen, und die Unmöglichkeit, anderer zu entbehren, zeitig einsehen möchte? Warum hat sie seinen Tod nicht durch einen kalten Wechanismus, sondern durch

jenen feurigen und fanften Zug ber Geschlechtet zu ersesen gesucht? Warum hat ihr Urheber durch Seseste dafür gesorgt, daß die Shen sich ausbreiten und Familien mit Familien durch ihre Einpfropfung neue Bande der Freundschaft erhalten michten? Warum sind seine Güter der Erde und ihren Bewohnern so verschieden ausgetheilt, als um sie gesellig zu machen? Die Seseschaft und Ungleichheit der Menschen gezhören also keineswegs unter die Projecte ungsers Wises. Sie sind keine Ersindungen der Staatsflugheit, sondern Entwurfe der Vorsehung, welche der Mensch wie alle andere Seseste der Ratur theils misverstanden, theils gesmisbraucht hat.

Richts erinnert uns nachbrücklicher an die Bortheile unserer Vereinigung als die Wohlsthaten, welche durch den Sandel der menschlichen Gesellschaft zusließen. Durch ihn ist dassjenige allenthalben, was irgendwo ist. Er stillt unsere Bedürfnisse, er fommt unserm Eckel durch neue Begierden zuvor, die er auch befriedigt. Er unterhalt die Ruhe der Völker, und ist ihr Füllhorn des Ueberstuffes. Er giebt ihnen Waffen und entscheidet das zweiselhafte Glück derfelben. Für ihn arbeiten die Menschen, und er besohnt ihren Fleiß mit Schäßen. Er vermehrt ihren Jusammenstuß, entwickelt ihre Kräfte, macht sich nicht nur ihre Arme, som

derit and ihreit Geiff, ihreit Muth, ihre Emgenden, ihre Lafter zu Rug. Jene Safen, jene Randle, jene Brucken, jene schwimmenben Pallafte und Heere find feine Werke. Durch ihn werden die Runfte aufgemuntert und ausgebreitet. Unfere Schenktische und die Rachttische bes Franenzimmers prangen von seinen Gaben. Das Giff unserer Roche und das Gegengift unsferer Nerzte geht burch seine Hande. Gerifdwendung. Seine Ausübung besteht in einer genauen Gestechtigkeit, und von seinem Gewinn theilt ber Patriot Preise aus und bezahlt seine Gelübbe.

Was für glüdliche Veränderungen könnte fich die Welt von dem Sandelsgeiste, der jest zu herrschen ankängt, versprechen, wenn derselbe sowohl durch Einsichten als eble Triebe gesläutert wurde? Vielleicht können wir und mit der Soffnung nicht umfönst schmelcheln, daß durch ihn der Geist des gemeinen Besten wiesderhergestellt und die bürgerlichen Tugenden aus ihrer Asche zu ihrem ursprünglichen Glanz wersden erhoben werden.

Die Frenheit, auf welcher ber Sanbel ber ruht, scheint ihre gluckliche Zuruckfunft für bie Menschen ju beschlennigen. Der ungebundene Wille, die ungeftörte Fertigkeit, alles basjenige thun zu durfen, was dem gemeinen Besten nicht entgegen ist, wird jene unbändige

Frechheit allmählich verbannen, mit ber ein jeder zu unsern Zeiten sich alles erlaubt und möglich zu machen sucht, was ihm allein nuge lich deucht (\*).

Unschäßbares Gut! ohne welches ber Mensch weder benken noch handeln kann, deffen Berlust ihn aller seiner Borzüge beraubt; durch dich blühe ber Handel, und werde durch ihn über alle Stande ausgebreitet! Jeder trete im seine alten und natürlichen Nechte, die wir um sclavischer Leidenschaften und Borurtheile willen verläugnet haben!

Solland hat seinem Sandel jum Beffen ben tyrainischen Gewissenszwang abgeschafft, und die so vernünftige als wohlthätige Glaubenstreheit unter seine Grundgesetze aufgenommen. Warum sollte es nicht selbst jum Ruhm der römischen Zollpächter gereichen, daß sie die erften gewesen, welche sich angelegen seyn liesten, ihre Mithurger von der Blindheit der Asgebteren zu überführen? (\*\*)

<sup>(\*)</sup> Man vergleiche bas XI. Rap. von ber Frenheit bes Sandels in bes herrn von Melon politischen Bersuch.

<sup>(44)</sup> Cleero fagt (de Nat. Deor. III, 19), baß fie ben Anfang gemächt, es für ungereimt zu halten, an Botter zu glauben, die Menschen gewesen waren. Ihr Eigennut brachte fie auf biesen Betnunfeschluch

Der Sanbelsaeift wird vielleicht die Une gleichheit ber Stande mit der Zeit aufheben, und jene Soben , jene Bugel abtragen, welche bie Eitelfeit und der Geit aufgeworfen bat, um fich sowohl auf felbigen opfern zu laffen, als um mit befto mehr Bortheil die Ordnung ber Ratur bestreiten ju tonnen. Die Unvermonenheit bes Dugigen hort auf ein Unterscheibungezeichen feines Stolzes zu fenn, wo Dube und Atbeit und ber Schweiß ber Zeitgenoffen ihr Leben toftfich machen, und allein Unfeben und Gunft fordern burfen. Die Lorbee ren berwelfen mit dem Moder ber Bater. Ihre Rube auf dem Bett ber Chre wird uns gleich gultiger ale ihren unnugen Rachfommen werben, die folde auf den Bolftern der Ueppiafeit und langen Beile genießen. Diefe Todten find noch ba um ben Ruhm ihrer Todten vollends in begraben. - Det Banbel ift qualeich bie Schaufel, welche bas gehäufte Geld wie bas Getreide umflicht, die es erhalt entweder fur ben Schoof ber Erde, ober fur ben Genus ibrer Rinder. Durch ibn wird bas Geld nicht nur

weil bie ben unfterblichen geheitigten Neder von allen Steuern ausgeschloffen waren. Es konnte eine Anfogabe fenn, ob wir mehr Gutes feichten und falfchen Absichten, ober mehr Bofes großen und eblen zu banten haben.

nut bermehrt und fruchtbar, sondern anch gebraucht, und lebt fur die Menschen. Bo er uber am hochften ftebt, muß ver Burger in feinem Gewinn am mäßigften fenn; indem, wenn alle genug haben wollen, niemand weder zu viel noch zu wenig haben fann.

٠.

Man wußte ehmals febr wenig bon ben Grundfagen ber Saudlung. Sie murbe ins grobe getrieben und war so verächtlich, daß man fie faft ben Juden überließ. Jest bingegen bat man mit vieler Scharffinnigfeit aus bem Commerzwesen eine Wiffenschaft zu machen gewußt. Ungeachtet ihre Gegenftande und Begriffe jum Theil willfuhrlich find und bon ber Einbildungsfraft abhangen; fo hat man die Cheorie des Sandels, und feine Ausubung mit fo viel Richtigfeit zu vereinigen fich bemubt, als die Sternkundigen ihre Rechnungen auf eingebildete Linien und Spoothesen grunden (\*). Bie viele wichtige Einfichten'hat nicht überbem ber Kurst und das Bolf durch eine grundliche Untersuchung von den Quellen des Sandels gemonnen?

. Jene leftreiche Sathre ber Monarchen, bie der Erfinder bes Schachfpiels nach bem

<sup>(\*)</sup> S. bes Marchele Belloni Abhanblung über bas Commerz: und Finanzwesenz vom Bechset.

hamann's Schriften I. Mb.

Einfall eines großen Dichters (\*) im Sinn gehabt, ift nicht mehr ein Bild unserer Könige. Sie haben den Werth und Gebrauch ihrer Unterthanen besser schäpen geletnt. Sie wissen
jest, daß ihr Staat nur dadurch groß wird,
wenn sie die Menschen durch ihre Erhaltung
vermehren, den Müßiggang als ein Verbrechen
ihrer beleidigten Majestät ansehen, ihn mit
Verachtung und Junger bestrafen, es für das
Meisterstäck ihrer Weissheit halten, sowohl
die Hande des Fleißes zu vervielfältigen als ihre Mahe zu erleichtern, auf die Erziehung der
Waisen und Findlinge wachen

Der Unterthan hat die Früchte des Bodens und seines Schweißes beffer kennen und anwenden gelernt. Die Philosophie ist keine Bilbhauer-

<sup>(\*)</sup> S. in den Briefen nebft anbern poetis fchen und profaischen Studen die Erzähs lung auf ber 127sten Seite.

Rein Prinz erfand bieß Spiel, ba bin ich gut bafür, Es stellet zu genau ihr eigen Bilbniß für. Denn bas weiß kein Monarch, baß, wenn et müßig siet, Der Bauer, ben er qualt, ihn schütt, Die Königin beherrscht, balb stürzet, balb erhöhet, Und daß er vor sich selbst zu allem ungeschickt Den Bund, ber königlich bie leere Stirne schmuckt, Dem Plat zu danken hat, worduf er schläftig stebet.

Regnier wird uns den letten Strich zu diesem Gemalde aus seines vierzehnten Satyre leihen. Les sous sont aux échecs les plus proches des Rois.

funft mehr. Der Gelehrte ift aus ben spanischen Schlöffern ber intellectualischen Belt und aus dem Schatten ber Bucherfale auf den großen Schauplaß ber Natur und ihrer Begebenheiten, ber lebenden Runft und ihrer Werkzeuge, ber gesellschaftlichen Seschäfte und ihrer Triebfedern zurückgerufen; er ist ein aufmerksamer Zuschauer, ein Schüler, ein Bertrauter des Bauren, des handwerkers, des Raufmanns, und durch gemeinnüßige Beobachtungen und Untersuchungen sein Sehülfe und Lehrer geworden (\*):

Da felbst ber gemeine Mann ein Augeninert bes Staats wird, weil die Starke beffel-

<sup>(\*) 3</sup>d berufe mich bloß auf bas große Dentmal, bas pon zween Beltweifen in Rranfreich zum Rubm iba res Baterlanbes aufgerichtet wirb. Man fann ber Encyclopabie, bie ich bier menne, von Ceite ber mechanischen Runfte, feine Bewunderung nicht verfagen. Diefe Riefenarbeit , bie einen Briareus (ich weiß nicht, ob mein Gebachtniß ben rechten Ramen bes Simmels fturmers mit buns bert Sanben trifft) gu verlangen fcheint, batte teinem gefchictern und fuhnern Unternehmer als bem herrn Diberot gufallen tonnen. Auffer feinen Artiteln, bie ihm und bem Bert Ghre machen, begnuge mich nur noch bes herrn Boulanger feinen Auffat über bie Behorcharbeiter ben bem Damm= und Brudenbau unter bem Titel : CORVEE (Ponts et Chaussées) anzuführen.

ben aus seiner Erhaltung, Bermehrung und Beschäftigung herstießt; so könnte der Antheil, den das gemeine Beste an dem Fleiß jedes Taglöhners nimmt, ihm allerdings mit der Zeit edlere Empfindungen einstößen. "Wenn jene Zimmerleute gewußt hätten, sagt Plutarch (\*), daß durch ihre Arbeit Amphion eine Stadt mit Mauren umgeben, oder Thales einen Aufruhr des Volks stillen wurde, mit was für Ehrgeiz, mit was für Lust hätten sie an den Levern dieser Männer geschnißelt?"

Der Handel hat zum Beweise aller dieset Wahrheiten gedient, und seine Erfahrungen haben ihren Einfluß bestätigt. Wenn man daher die betrügerische, lügenhafte und gewinnssüchtige Gemüthsart eines alten Volks (\*\*) ihrem Gewerbe zuschreibt, wenn man sich auf ein neues kand bezieht, das der kunstliche Fleiß wohndar und der Handel mächtig gemacht, wo die sittlichen Tugenden und die kleinsten Dienzsie der Menschenliebe als Waare angesehen werden; wenn man sagt, daß mit der Nechenkunst diejenigen Eutschlüsse nicht bestehen können, bep

<sup>(\*)</sup> In feiner Abhandlung von ber Berbind lichteit ber Philosophen mit Staateleuten um zugehen.

<sup>(44)</sup> Der Carthaginenfer. S. Cicero in feiner gwoten Reve gegen ben Rullus.

benen es auf eine Verleugnung bes Eigennupes und auf ein großmuthig Gefühl ankömmt; daß die Aufmerkamkeit auf Aleinigkeiten ben Gesichtskreis der Seele einschränke, und die Hoheit der Gesinnungen aufhebe; so sollte es freylich die Pflicht der Rausleute senn, diese Vorwurfe zu widerlegen.

War es wohl der Religion ihre Schuld, daß zu jenen finstern Zeiten des Aberglaubens der geistliche Orden einem Affientovergleich ahne lich fam, daß der Pfaff den einträglichsten Actienhandel trieb, auf die Gefahr der Solle Pramien zog, die Erde der Kirchen den Todeten verfauste, die dren ersten Nächte des Brautbettes verzollte (\*) und mit Sunden wucherte, die er mehrentheils selbst erfunden hatte?

Wir lachen über den weisen Montaigne, ber besorgt war, daß die Einführung des Schießpulvers und Geschüßes die Lapferkeit vernichten wurde; laßt uns die Furcht für die moralischen Folgen des Dandels ernsthafter aufnehmen. Man hat sich gewiß viele Mühe gegeben, die Wissenschaft desselben vollkommen zu machen; vielleicht denkt man aber zu wenig daran, den Raufmann felbst zu bilden. Der Geist des

<sup>(\*)</sup> Aus Chrerbietung gegen bie priefterliche Ginfegenung, fagt ein Concil zu Carthago, bas man im Caranga nachfchlagen fann.

Danbels sollte ber Geist ber Kaufleute senn, und ihre Sitten der Grund feines Unsehens. Bende sollten mehr durch Belohnungen aufgemuntert, durch Gesetze unterstützt und durch Benspiele erhalten werden.

"Das Rublichste in der Gefellschaft, fagt ein alter Ochriftsteller (\*), wird am wenigsten mit Nacheiferung getrieben; ich menne den Ackerbau, der namlich fehr aufkommen murde, wenn man benen Belohnungen ausmachte, bie fich por andern barauf legten. Das gemeine Defen mußte hieburch unendlide Vortheile gewinnen, die offentlichen Ginfunfte machfen, und mehr Arbeit die Dagigfeit jur Gefährtin haben. Je aufmerksamer die Burger auf ihre Sandthierung gemacht werben, besto weniger Ausschweifungen barf man beforgen. Ift eine Republik jum Sandel gelegen; fo wurde fie burch die Chre, die man denienis gen erzeigte, fo benfelben treiben; mehr Raufleute und Wgaren an fich ziehen. Ja, wenn jedem, der ohne jemandes Rachtheil der Republik einen neuen Rugen erfunden batte, eine Chrenbezeugung angethan wurde: fo fonnte bie Gorge fur bas gemeine Befte niemals auf-

<sup>(\*)</sup> Renophon in ber Unterrebung bes Sigmonibes mit bem Sieron.

boren. Kurz, wofern jeglicher überzengt ware, baß es ihm an Belohnungen nicht fehlen könnte, wenn er dem gemeinen Wesen einen Vortheil verschaffte; so würde dieß sehr viele antreiben etwas Sutes zu ersinden. Je mehreren aber der allgemeine Ungen am Herzen liegt, desto mehr wurde für selbigen gedacht und unternommen werden. Diese gedankenreiche Stelle erschöpft bennahe alles, was ich sagen könnte und wollte, Wan wird sich baher nur noch eine Nachlese weniger Anmerkungen gefallen lassen,

Man mußte unsern Kaufmann hauptsachlich baburch aufwecken, bag man aus feinem Beruf fein bloges gewinnsuchtiges Gemerbe, fonbern einen angesehenen Stand machte. Ich erinnere mich gelesen ju baben, daß in Guinea ber Raufmann ber Ebelmann fen, und daß er vermoge feiner Burbe und foniglicher Frenheiten den Sandel treibe. Ben feiner Erhebung verbietet der gurft den Bellen, dem neuen Edelmann ober Raufmann ichaben ju thun. Diefer Monarch schatt ohne Zweifel seinen Kaufmann deswegen boch, weil er burch ihn groß ift, und wundert fich pielleicht, daß unfere Ronige nur ben Golbaten und Soflingen den Adel ertheilen, mit demfelben fogar Sandel treiben und ihn fur baar Geld verfaufen.

Der Abel ber Rauffeute barf mit bem Rriegs abel nicht verwechselt werden. Der Borgug bes letteren grundet fich auf die Beschaffenheit der Beiten, barin er entftanden. Die Bolfer plunberten einander, gehorten nirgends ju Saufe, lebten als Rauber, ober mußten fich gegen Rauber vertheibigen. Die Ronige glaubten daß sie burch nichts als Eroberungen unsierbe lich werden konnten. Dazu geborte Blut und Der Rriegsstand wurde folglich adlich Blut. der vornehmfte, und die fich darin hervorthaten, adelten fich. Die Borguge diefer Belben ließ man bis auf ihre Entel tommen, bamit fie burch die Thaten ihrer Voraltern entflammt fich einen Rubm baraus machen follten, wie jene ju fterben. Dieß mar ber Annftgriff, einen gewiffen Beift bis auf die Rinder fortzupflanzen. und ben Rriegsstand empor ju bringen, der da= mals ber einzige war. Ift bieß ber Urfprung und die Absicht feines Adels, fo werden dieß Die rechten Mitter fenn, die anstatt des Beltes, in den Schreibstuben der Gewinnfucht gebohren, ju Weichlingen, ju furchtsamen Berschwendern erzogen werden. Sie werden fich ihrer Waffen wie ber abgefeste Patron zu Benedig bedienen (\*).

<sup>(\*)</sup> Der h. Theobor, beffen Bilbfaule auf bem Dartusplat in ber Rechten ben Schilb, in ber Linten

Unfere Zeiten find nicht mehr friegerisch und die Thaten der berühmtesten helden from Macedonia 's Madman to the Sweds

Pope

werden uns bald wie die Sbentheuer des Don Quispote vorkommen. Die Nation, welche sich durch den Degen am letten hervorgethan, macht sich nun durch den Pflug viel ehrwürdiger und machtiger. Man verwüstet die Länder nicht mehr durch Eroberungen, sondern erobert sein eigen Land durch den Pandel. Führt man ja noch Ariege, so geschieht es, denselben gegen eisersüchtige Mitwerber zu vertheidigen, oder sich durch ihn zu einem Gleichgewicht ihrer Macht zu verstelsen, Man rüstet sich jest nicht um Erispunghe, sondern den Frieden zu genießen; und die Zeit ist uns vielleicht nahe, da der Bauer und Bürger seinen Stand adeln wird.

Der Raufmann ift also gleichsam an die Stelle des Soldaten getreten; sollte folglich sein Stand nicht verdienen, durch gleiche Aufmerksamkeit und gleiche Mittel erhoben zu werden? Das Kriegshandwerk ift durch den Abel groß geworden; der

ŀ

ben Spieß halt. Die Benetianer haben anftatt bies fes martialifden heiligen, ben Markus zu ihrem Schutherrn angenommen, als feine Gebeine ihnen ihre Kaufleute zubrachten. G. Amelot be la hou hape von ber Regierung biefer Republik.

Handel muß durch Rausseute groß werden, das heißt solche Rausseute, die es nicht für nöthig achten, sich erst durch erfauste Borzüge ehrlich zu machen, sondern ihre Burde in der Aufnahme des Handels sehen, und nicht jeden Gewinn für gut genug halten, wenn sie auch die Quellen der Handlung vergiften sollten. Zu verwüsten, zu derderben, um reich zu werden, dieß ist das einzige, worinn sich der Kriegsgeist der Edelleute im Rausmannsstande aussert.

Die Belohnungen, Ehrenzeichen und Borzüge bes Raufmanns muffen demfelben in den Augen seiner Mitburger ein sichtbares Ansehen geben, das ihm selbst daben jederzeit zu Gemuth führte, mit eben dem Muth, mit eben dem Ehrgeiz und hoheit des Gemuths das blubende Glud der kander zu erhalten, womit der Soldat selbige wider seinen Willen verheeren muß.

Dank sen es bem Alter, in dem wir leben! unsere Kausseute durfen eben so wenig Betrügerals unsere Edelleute Ignoranten senn. Siebt es noch unter den Christen solche, deren ganze Seele nichts als Geldgeiz ist, die sich wie Juden durch Wucher und Betrug zu bereichern suchen, so müßten sie beschnitten und nicht geadelt werden. Ohnedem, wozu helsen ihnen jene Quittungen über ihre Frengebigfeit, für die man ihnen Uhnen verschreibt, als, sie lächerlich und

bem Geschlecht ber Maufe ahnlich zu machen, welches seinen Rang unter ben Thieren burch ein paar Flügel zwendeutig laßt. (\*)

Ich komme auf die Sitten der Kausteute, in denen sich die Ausübung sowohl als die Aufnahme de Dandels grundet. Guter Glaube, Redlichkeit, Liebe jum gemeinen Besten muffen hier die Triebfedern senn; so wie der

Der Seltenheit wegen, will ich noch eine Stelle vom Abel überhaupt entlehnen, die man eher in einer pabstlichen Bulle, als einem läppischen Roman permuthen sollte. hier ist sie: In nobilitate multi sunt gradus, mi Mariane, et sane si cuius-libet originem quaeras, sieut mea sententia sert, aut nullas nobilitates inuenies, aut admodum paucas, quae sceleratum non habuerunt ortum. Quum enim hos dici nobiles videamus, qui diuitiis abundant, diuitiae vero raro virtutis sint comites, quis non videt, ortum esse degenerem? Hunc usurae

<sup>(\*)</sup> Ich erinnere meine Lefer an bie Fabel, welche ein Philosoph aus Wien bem Freyherrn von Bar erzählt hat. Sein ganzes Senbschreiben an Jourbain ist ein hirtenbrief an unsere Kaufzleute, bie sich ihres Ursprungs schämen, und es für zuträglich sinden, ihren Kindern einen Freydrief Müstiggänger zu seyn, ihrem Namen ein Beywort, und vielleicht zum Ueberfluß ihrem Bermögen einen Rechtstitel anzukaufen, um dassenige als Junker bestigen zu burfen, was sie als Bolontars im handel erbeustet haben.

Fleiß in ben Manufakturen, Werkstatten und bem Feldbau. Doppelter Gegenstand von gleicher Erheblichkeit, der alle Sorgfalt und Nachbenken der Regierung sich anmaßt, weil aus der Vereinigung desselben das Wohl des ganzen Bolks entspringt,

Stellen die Raufteute Unterhandler zwischen den verschiedenen Gliedern bes Staats vor (\*); mit wie viel Recht

ditarunt, illum spolia, proditiones allum, Hic veneficiis ditatus est; ille adulationibus, Huic adulteria lucrum praebent; nonnullis mendacia prosunt. Quidam faciunt ex conjuge quaestum; quidam ex natis; plerosque homicidia iuuant. Rarus est, qui iuste diuitias congreget. Nemo fastum amplum facit, nisi qui omnes metit herbas. Congregant homines diuitias multas, nec vnde veniant, sed quam multae veniant, quaerunt. Omnibus is versus placet; Vnde has habeas quaerit nemo, sed oportet habere. Postquam vero plena est arca, tunc nobilitas poscitur, quae sic quaesita nihil est aliud quam praemium iniquitatis. G. bie Liebesgefchichte bes Gurialus und ber Lucretig, bie Menege Gilvius, ber unter bem Namen Dius II. auf bem romifchen Stuhl gefeffen, feinem ganbemann Marianus Socinus gu Gefallen gefdrieben ; fie begleitet ben CXIII. Brief in feinen Werten.

<sup>(\*)</sup> hume in ber Abhanblung feiner permifchten Schriften,

follten nicht ihre Geschäfte öffentlicher und feperlicher senn? Das gemeine Wesen besoldet sie gleichfam; von der Erhaltung desselben hängt also ihr Stand und Gewerbe ab. Jenes mußte daher für die Bedingungen desselben mehr Sorge tragen; diese aber hingegen für die Verbindlichkeiten, welche sie dem Publico schuldig sind, erkenntlicher und auf ihre Rechenschaft gegen dasselbe mehr bedacht sehn.

Der dffentliche Eredit ift die Seele ves Pandels; er beruht auf bem Bertrauen, so fich einzelne Burger burch ihre Ehrlichfeit erworben
haben. Diese Masse des Privatcredits vielet Mitburger zusammengenommen ist eine Niederlage, die allen Witgliedern der Gesellschaft
heilig sepn sollte; weil es das unmittelbare Interesse eines jeden mit sich bringt, nach seinem Bermögen ven Eredit der übrigen zu unterstützen, und alle Verfälschung oder Verminderung desselben zu verhüten. Wer das öffentliche Bertrauen verdächtig macht, verdient härtere Strafen als derjenige, so sich an einer öffentlichen Geldcasse vergreift, die ihm anvertraut ist.

Der gute Wille zu bezahlen ift eine Folge aus dem sittlichen Charafter des Schuldners, die dem Gläubiger fur deffelben Rlugheit und Medlichkeit gut sagt. Dieser gute Wille giebt nicht nur die beste Sicherheit fur dasjenige Gelb was man fremden Sanden überläßt, sondern

bient felbst jum Unterpfand für ben Schaden ungewisser Unglücksfälle. Die Tugend eines Kaufmanns sollte sich also zu seinem guten Namen wie die Waare zur Munze verhalten.

Bauptfachlich fest aber ber Raufmann ben rechtschaffenen Burger defiwegen jum voraus, weil der Bortheil des Sandels feinem befonbern Gewinn ofters entgegen gefest ift. Die Erhaltung bes erfteren verlangt baber Opfer von der uneigennühigen Gelbfiverleugnung des Die bloße Sabsucht macht benfelben lestern. duf bie Große des Bortheils icharffichtig, ohne fich die Folgen fur feine Mitburger und ben Sandel felbft vorzustellen. Er schluckt jeden Biffen in fich, und gieht weder den hunger ber funftigen Beit noch die Anochen zu Rath, an benen er erfticken wird. Das gegenwartiae und gewiffe benimmt ihm die Ginficht eines großeren Guts, welches ihm einen Aufwand ber Beit foften murde, oder bas er mit andern theilen mußte. Go fchlagt er nicht nur bie offentlichen Einfunfte, fondern felbft die Einfunfte der Rachfommen ju feinem Eigenthum. Der Strom mag untergehen, ber Safen verfallen - nichts als fein eigner Berluft ift in feinen Augen wichtig, und der Berdienft eines Sahrs wird bem Gewinn eines Jahrhunderts bine Gewiffenszweifel borgezogen.

Plato (\*) fieht ben Reichthum und bie Armuth des Sandwerkers als das Berderben feis ner Profession an. "Ift er reich, fagt er; mennft du, daß er fur feine Arbeit Sorge tragen mird? Rein, die Raulheit und Rachlagigfeit wird ibn und feine Runft verzehren. Ift er burftig, wie foll er fich tuchtige Werkzeuge anschaffen ? Er wird bubeln , und an feinen Rinbern und Lebrlingen Stumper binterlaffen." Laft uns glauben, baß die Gewinnfucht bes Raufmanns der Aufnahme des Sandels weit nachtheiliger fen; und lehrt uns die Erfahrung nicht, daß eben die Laster, wodurch man auch bier ein Bermogen ausgmmen bringen will ober gebracht hat, ebenfalls den Gebrauch deffelben berfebren? Die Schreibstube ift eine Schule bes Betrugs und bes Geizes; was Bunder! wenn die haushaltung ein Tempel der Unordnung und Schwelgeren ift. Der Markt schamt fich biefer Krenbeuter und die Stadt ihrer Dentmaler; ber Sandel flucht ihrer Unterdruckung und das Aublifum ihrer Gafifreiheit.

Der Raufmann hingegen, der fein Baterland, das gemeine Beste und die Zukunft liebt, pflanzt Baume, die seinen Enkeln erst Schatten werfen sollen; er verabscheut jeden Gewinnst wie einen Diebstahl, der dem ge-

<sup>(\*)</sup> Im vierten Gefprach über bie Republit.

meinen Beffen bes Sanbels jimiber iff. Er fucht durch fluge Unternehmungen feinem gande neue Zweige der handlung zuzulenken; er unterftubt und erhalt bie alten, bie, wenn fie gleich ihm nicht hundertfaltige Gruchte bringen, bennoch viele Sande feiner Mitburger beschäftigen, und mit beren Berborrung viele andere Debengweige ausgeben tonnten. Diefer Raufmann ift fein hirngespinft. Ich fenne felbft Raufleute, die Große der Seelen genug haben, um die Erweiterung des Sandels und nicht den Bewinn zu ihrer letten Abficht zu machen, die nicht an die Berechnung beffelben allein, fonbern auch an feine Rechtmäßigkeit und aute Unmendung benten. Solland mußte feine Damme burchstechen, wenn es nicht noch Raufleute hatte, die aus Liebe ju ihrer Erbe ihre Dillionen in einem Sandel laufen ließen, berjett wenig mehr abwirft, ober ihnen auch wohl Schaden verurfacht, wie der Ballfischfang. Der Kaufmann ift bemnach großer Enwfindungen fabig; es ift ber Dube werth, ibn baju auf. aumuntern.

Die grunen Mugen, die gerbrochenen Wechfeltische schreckten ehemals ben Betrüger ab. Worin findet er aber jest feine Sicherheit, als in dem Schus, ben er fich nicht mehr erschleichen darf, der ihm angeboten wird, und in dem Untergang besserer Burger ? ger? hoffnung und Mitteiben, bie man ihm abrig laßt, fibffen ihm feine Ruhnheit ein; unterbeffen bie letteren Schaam, Furcht und Neue unthatig machen.

Man sagt von einem alten Bolt, wo det Geschmack an der Schönheit ihren Liebhabern theuer zu stehen kam. Auf ihre Rechnung sammlete man einen Brautschas für diejenigen Töchter des Landes, an deren Empfehlung die Ratur nicht gedacht hatte. — Wie nahe kommt dieß dem Gebrauch, den man jeht von der Tugend eines ehrlichen Mannes macht?

Wenn eine Stadt nicht mehr als einen rechtschaffenen Burger in fich ichließen mochte, fo find die Gefete feinetwegen gegeben und Die Obrigfeit feinetwegen eingefest. Richt jenen Freviern ju gefallen, die nur ju übertreten und die Gerechtigfeit an bestechen befliffen find , wurden die Gesete ench, Bater ber Stadt anvertrant; fondern diefen Redlichen zu erhalten, damit er nicht veredelt, nicht abgeschreckt, nicht gehindert werbe, es ju fenn, damit er un' verdroffen all das Gute thun fonne, mas fein patriotischer Geift entwirft, und ihm fein großmuthig herz jum Beften bes gemeinen Befens eingiebt. Dann wird fein Gifer in ber Dantbarfeit für euren Benftand neue Rabrung finben, und fein Benfpiel bas Mufter und Erbtheil feines Saufes fenn.

Last und von einzelnen Berfonen auf gange Ramilien foliegen. Gie find Die Elemente ber burgerlichen Gefellschaften; folglich ihr Einfluß in felbige unfireitig größer, als man wahrzunehmen sebeint. Das Wohl bes gemeinen Wefens ift mit ben Lugenden und Laftern mit bem Klor und bem Berfall gewiffer Gefcblechter berbunben. Ein einziges ift ofters binlanglich gewefen, Die Sitten eines gangen Staats au verberben, die Gefint beffelben über ben Haufen an werfen, oder zu befestigen, gewisse Grundfate und Gebrauche in Aufnahme ober Berachtung ju bringen, von benen Sanbel und Wandel abhängt. Mabomet war erft ber Prophet feines Sames, and hierauf eines großen Volles. Sollte fich die Butforge der Obrigfeit witht baber billig auf die Pflege gewiffer Aefte und bie Befdneibung anberer erftreffen ?

Wenn die Polizan berecktigt ist, das Gesicht eines Gebäudes, das eine Gegend der Stadt ziert, durch Wegränmung elender Hütten fren zu machen; wenn es zu ihrer Pflicht gehört, solche Handchierungen, welche die Reinigkeit eines stießenden Wassers verberben können, an den Anskuß desselben zu verlegen und von dem Eingange des Swoms in ihre Mauren zu entschnen; so ist ein weit angeiegenmicher Geschäft für die Obrigkeit, diesemgen Familien zu decken, deren Lauterkeit vem Berdruß des

Reides und ber Race ber Bosheit ausgefest ift, sie als den Reil ber Gefete in ihren Sanden ehrwurdig zu erhalten; auf solche hingegen zu wachen, deren Absichten schon ein heimlich Gift für ihre Mitburger mit sich führen:

Die Kamilien fucht, beren bloger Dame ben Berbacht einer anftedenden Krantheit glebt, ift es in unfern Tagen mehr als jemals. Diefer Eigennut, ber gange Gefchlechter bereinigt, bem gemeinen Wefen biejenige Bulfe abjubringen, die Anverwandte fich felbft einander zu leiften schuldig find, hat bie schabliche Rachficht für die Samilienfinder ausgebreitet, benen man, tros ihrer Dummheit und Dichtemurbigfeit fic faft nicht mehr unterfiehet, Vorziehungen und Bedienungen abzuschlägen, und die durch die Riedertrachtigfeit ihrer Borfprecher und Beforberer bald felbft in ben Stand gefest werben, fich wiederum in der Babl anderer zu rechtfertigen. Daber fene Berfcworungen gegen Berbienfte beren Lobn man mit feines Gleichen in verschwägern fucht, um die Gefege im Rothfall entwaffnen, ober bie Ausleger berfelben flug machen zu konnen; daher jene Pflanzschulen bes Botsbeutels, an beffen Dienft gewiffen Saufern mehr gelegen, ale ben Bunften gu Ephesus an der Jungferschaft ihrer Diana. -Diesem einreiffenden Uebel konnte nicht nachbrudlicher Einhalt gethan werden als durch ben

Familien geift, beffen Unwendung sowohl jum gemeinen Beften überhaupt, als des hanbels insbesondere, ich hier anzupreifen suche.

Der Kamiliengeist, von dem ich rede, verdiente wenigstens mehr Aufmertfamfeit, als ber Kabelichreiber bes Bienenftaats (\*) für ein gewiffes Maak von Unwiffenheit (a certain portion of Ignorance) verlangt, welches er in jeder wohleingerichteten Gefellschaft ju erhalten fur nothig halt. Diefer Geift befteht in einer vorzüglichen Starte gemiffer Raturgaben oder Reigungen, welche burch die Eindrucke des bauslichen Benfviels und ber baraus fliegenden Erziehung erblich gemacht und fortgepflanzt werden. Ich fete bier vornehmlich einen gewiffen Grad gefellschaftlicher Reigungen und den Saamen burgerlicher Tugenden jum voraus, (denn warum follten diese nicht so gut einer Rachahmung und Abartung als andere Triebe und Unlagen fahig fenn ?) einen Grad, ber uns bermogend machte, unfer Privatbeffes über ben offentlichen Rugen und Benfall zu vergeffen, die Ehre des Standes, dem wir uns widmen, und feine Bortheile fur die Gefellschaft unferer Selbsterhaltung und Eigennut vorzuseten.

<sup>(\*)</sup> Man beville am Enbe feines Essay of Charity and Charity Schools, ber bem erften Theil feiner Fable of Bees angehangt ift.

Diefer Kamiliengeist ift berjenige, welcher Stadte gebaut bat und durch ben fie befieben. Er war ohne Zweifel am wirksamften, ba man ben Grund dazu legte und die Mauren um felbige zeichnete. Reiner von diesem fleinen Bolt bachte an etwas anders als feine Stadt; felbit da jeden fein Saus ju beschäftigen anfing , wurben feine Gedanken defwegen nichts weniger als bon dem allgemeinen auf feinen eigenen Bau abgeleitet, fondern diefer bezog fich noch immer auf jenen. Sie wurden fertig, noch redete man bavon, noch untersuchte man bas unternommene Werk, noch frug man einander, was man erfegen und hinzufugen mußte. Rind = und Rindeskinder führten aus und verbefferten den Entwurf, ben bie erften Stifter ihnen mitgetheilt hatten. Je entfernter die Beiten, befto unverftandlicher murbe bie Ueberlieferung von bem Berth, der Natur und den Bedingungen einer Erbichaft, die viele Menschenalter gefostet batte, und fur beren Binfe uns die Gorge und Wirthschaft aufgetragen fenn follte. Die Gefahr eines Capitals in folden Sanden, Die es nicht felbft erworben, ift groß. Der Eifer, ber Segen, bie Buniche, womit die erften Grunder unferer Wohnplate ihren fpateffen Be finehmern ungeachtet ihrer Undanfbarfeit fol de hinterließen , heht vielleicht noch einige Sun. fen in den Seelen weniger Geschlechter auf,

die uns den Geift der erften Bohlthater kenntlich machen und offenbaren. Das find die Patrioten, deren Sausern jede Stadt das Recht und die Ehre anbieten sollte, die Person ihrer erften und altesten Familie, die selbige gebaut und gestiftet hat, porzustellen.

Wenn es bemnach auch Ramilien geben mochte, die von ihren Boraltern ber bie mabren Grundfage bes Sanbels und die Luft bagut unverfälscht geerbt haben, so find folche als bie Trabanten, welche bem Sandel durch ihre Dienfte Barme und Glan; ichaffen; als die Damme, welche ben gauf beffelben in Sicherheit feten; als die Leuchtthurme anzusehen, nach benen ber irrende Schiffer fich richtet und über beren Unblid ber Fremdling frohlodt. Golde Ramilien follte man nicht untergeben laffen fondern vielmehr aufmuntern, auszeichnen, vordamit ber Geift barin nicht fterblich ziehen, wurde; denn mit ihnen fleigt und fallt ber Sandel , und fie werden unter den Trummern deffelben begraben.

Diese Betrachtungen find mir nicht bloß von ungefahr eingefallen; fle grunden fich einigermaßen auf ein verloren Blatt, welches ich theils vor Augen gehabt, theils zu einer Fortsehung sener gemacht zu senn scheint. Der Berfasser davon wird durch eine Bekanntmachung nicht beleidigt senn können, welcher al-

te gesundene Sachen ausgesetzt sind. Ich bin übrigens so wenig Willens die Neugierde einiger Leser durch die Erzählung des Zusalls, der mir dieses Papier in die Hände gespielt, zu bestriedigen, als mich um ihre Muthmaßungen zu befünmern. Meine Absicht den Mittheilung diese Fragments werde ich zum Theil rechtsertzen, wenn man es selbst gelesen haben wird:

"daß die Ratur jemals ihre Bande mit gener weisern Wahl hatte fnupfen tonnen. Die-A Kamilie hat vom Großvater her ihr Un-"then mit bem Beften bes gemeinen Befens Jenau verbunden. Der Grofbater farb und binterließ feinen gablreichen Erben im Teftament einige hunderttaufend, die er gur Er-"weiterung des handels und um die volnischen . Baaren an R-g- verbindlich zu machen, in Bolen gegeben batte, die Ronige werben "pollten. Der Krieg verdarb diefen Anschlag. Der Sohn erhielt nichts als die Schulden feiate Baters und trieb ben Sandel gleichfalls "is Große. Diefer Mann that alles, unge-"Atet der Ausschlag unglücklich gemefen mar; "m viel wurde er nicht ben befferen Umffan-"beunternommen haben? Er forgte in feinen "buerlichen Alemtern blos für die Aufnahme "beiallgemeinen Handels , und ifeine Ubfichitenvaren auf nichtst weniger als ben feinis

"gen insbesondere eingeschränkt. Den' erfteren "und nicht ben letteren fah er als bas Erb-"theil ber Seinigen an. In feinem Sausme-,fen war er nachläßig, aber besto eifnger, "tum Beffen ber Stadt neue Borichlage und "Einrichtungen gur machen, die noch bestiben. "Er berief fich immer auf die alten Gefte, und brang barauf, nach benfelben geurtheit gu merden. Das Wort Publifum fprach er "mit Ehrfurcht aus. Er liebte ben Polen tiot ,aller feiner Thorheiten und Leichtfinnigfet, "weil er Waaren jur Sandlung liefert, ind "haßte ben Englander, fo achtungswurdig tr "fonft ift, weil er feine Mitburger wie Lat-"thiere braucht, um feinem Abnehmer jujufchlepen. Er feufzete über ben Berfall und dr "Gifer bes gemeinen Beffen vergehrte ihn en-"Ich. Er lebte wie ein Romer, ber ben fe nen großen Thaten Ruben ift und mar fie "barauf, ein Burger an fenn. Man bielt it ,fur eigen finnig; man unterftand fich afr "nicht, vor feinen Augen Riebertrachtigfeitent "begeben. Wer bie Menfchen fennt, verft wauch ihre Sprache. Ein Eigenfinnier "beißt ein Mann, ber ohne lleberlegung greimem Entschluß ju bringen ift, ber ben mtwurf, nach bem er handeln will, nichtach "den Ginfallen eines jeben umwirft und aert pfondern den Borfdriften ber gefundenBer-

"nunft und bes Gewiffens tren bleibt und uber "bie Urtheile bes gefälligen und leichtfinnigen "Bobels hinmeg ift. Die Rinder diefes Bur-"gere erbten ben Geift und die Grundfabe "ihres Baters, die fich vielleicht fur unfere "Beiten nicht mehr ichiden. Die Liebe gum "gemeinen Beften ift ihre Leidenschaft, die ih-,nen Ginfichten und Duth giebt, woburch fie "ein Unftoß berjenigen werden, die in vergoldeten Rutschen fahren und fich mit ber Beute "bes Sandels puten. Sie widerfiehen ben "Berführungen der Fremden, die ju uns als Bilden fommen , um und das Rothwendi-"ge ju laffen. Wenn diefe gamilie die Grund-,fate ihres Baters gegen ihre Miteiferer be-"haupten will , fo wird fie genothigt , fich felbft Au ihrem Umfturg ju entschließen. Ihre Un-Achlage waren wohl überlegt, und zielten gleich. ,falls auf die Ausbreitung des Sandels von Dolen und Eurland bis nach Solland und "Franfreich , wozu fich ein guter Freund aufpopferte. Gleichwohl gingen fie durch Reben-"bubler ju Grunde, benen alle Bege gut find, "Schilf zu ihren Dachern zu foneiben; durch "ben Betrug ber Bedienten, welche bie we-"nige Gefahr, fo man jest lauft, wider die "Gefebe ju handeln, und die Leichtigkeit, fein "Glud ohne guten Ramen ju machen, ber-"borben hat. Man bewundert ben Darius,

"ber auf ben Ruinen ber größten Sanbelsftabt "faß, und fich durch ihren Schutt über den "Bechsel feines eigenen Schichfals aufrichtete. "Ich habe die Worte eines ferbenden Gohns "aus diefem Saufe, momiti er fein Gefdwifter "troffete, bas ibn als feinen zwenten Bater "verehrte, noch nicht pergeffen tonnen. "berdienten, aufbehalten ju merden. Wer. "weiß, meine Bruber, ob es nicht "ur allgemeinen Berbefferung bie-"nen mochte, wenn ein Saus wie "bas unfrige ju Grunde geht? Man wird dadurch jur Erfenntniß fom-"men, wie viel an ehrlichen Bur-"gern gelegen, und fich marnen laf-Men, es andern fo fcwer als uns umachen. Diefer Mann fühlte fich ftar-"fer ben faltem Blut, als vielleicht Glover "mitten in feiner Begeisterung, wenn er ben "erhabenen Gedanken feines Belden nachfann, "mit benen er fich und feine Sandvoll einweihte und Frenheit und Baterland aus-"sprach."

Die Tugend will wie das kafter öfters perrathen fepn, und man macht fich um die Welt verdient, wenn man die Sonderlinge der einen und die Frechheit des andern in ihrem mahren Lichte zeigt. Bielleicht findet dieses Hamilienfiche wie fo unvollfommene Co-

pie ich auch davon nur liefern kann, feine Kenner. Bielleicht wird ein Saus, das fein Geheimniß entdeckt fieht, dadurch genothigt, feiner Stammtugenden nicht überdruffig zu werden und die Ehre berselben langer zu behaupten. Wenn eine Familie, worin dieser Geist herrscht, zahlreich ware, wenn sie alle von einem Sinndarin regiert wurden, und wenn Ausmunterungen hinzu kamen; wie viele Portheile —

Bon biefen Bortheilen mag berjenige geugen, welcher im Stande ift, feiner Baterftadt ein Gemalde ihrer Sandlung ju entwerfen aber die mahren Grundfate ber allgemeinen und die Mangel und Digbranche ber einheimischen, über ben leitfaben, bie lettern einzufeben und gu entbeden, über bie Ochagung nublider Einrichtungen und Berbefferungen; ber, fage ich, im Stande ift, hieruber feinen Mitbargern sowohl mit einer icharffinnigen Deutlichfeit die Augen zu öffnen als felbige burch die Aufwallungen eines patriotifden Derzens und bas Benfpiel einer ehlen Gelbftverläugnung aufque wecken. Damit ich ber Versuchung nicht unterliege, ein fo feltnes Mufter offentlich ju umarmen; fo eile ich, um von benjenigen Berfen Rechenschaft abzulegen, beren Ueberfegung und Auszug ich meinen Lefern überreicht habe.

Der herr bon Dangenil hat feine Unmerfungen fur die Arbeit eines Englanders ausgegeben (\*); fein Name ift gleichwohl nicht lange ein Rathsel geblieben. Der Benfall seines Konige und des Publici haben feine patriotische Feder belohnt. Man vermuthet von feiner Reise in die nordischen Reiche eine neue Frucht berfelben. Eine bortige Afabemie ber Wiffenschaften, welche ben Ruhm hat, die erfle in ihrer Art ju fenn, erfannte feine Berbienfte und nahm ihn unter ihre Mitglieder auf. Des herrn von Dangeuil Reigung für fein Baterland icheint burch bie Maste eines Fremden hindurch, wiewohl mit einer überlegten und wißigen Schalfheit, über die uns nur eine angenommene Leibenschaft Gewalt laft. Er icheint nicht ohne Grund die Aufschrift seines Buchs und die erstern Abschnitte über die Bortheis

<sup>(\*)</sup> Remarques sur les avantages et les désavantages de la France et de la Gr. Bretagne par rapport au Commerce et aux autres sources de la puissance des Etats. Traduction de l'anglois du Chevalier John Nickolls. Seconde Edition, à Leyde 1754. 12.

le Rranfreichs aus dem Schriffteller ei nes Bolfs geborgt ju haben, das ohne allen Berdacht hierüber Glauben verbient; fo wie er im Con eines wider feinen Billen aufrichtigen Englanders denfelben erganzt bat. Ueber bie Rachtheile feines Baterlandes urtheilt er mit der Unpartenlichkeit der gefunden Bernunft. die fein Charafter fich anmaßt, welcher ihm augleich au fatten fommt, die Frenheit eines gutgefinnten Unterthanen mit ber Achtsamfeit, die er dem Staat feines Monarchen schuldig ift, zu vereinigen; wiewohl er die erfte und lette Abtheilung mit einem Binf schließt, ber feine Anfrichtigfeit ichmeichelbaft macht. In bem zwenten Theil feines Werfs ahmt ber Dere bon Dange uil einen uneingenommenen Britten nach, und muntert theils burch lobfpruche, die der Wahrheitsliebe nichts fosten, theils durch Beobachtungen, seine Landsleute gur Rachabmung und Unwendung auf; er that einige Borfcblage, die jum Beften jedes Bolfs gereichen wurden, und viele, bie man mit einer Befremdung ben einem folden vermiffet , bas auf feine bffentlichen Anstalten groß thut. Es fehlt an Englandern nicht, die diesen Ruhm ihrem eignen Baterlande abstreiten. Wenn uns Unfon die Gefchichte bon ber Austuftung feines Geschwähers erzählt hat, so macht er uns faft gegen feine Rachrichten und Urtheile von ben Chinefern gleichgultig. Dan fann baber bem herrn bon Dangenil faum einen Bormurf baraus machen , daß er fich gegen das Ende feines Buchs allmählich felbft berleugne, weil er die Einbildungen biefer Infuldner in Unfebung ihrer Regierungsform, Frenheit und blubenben Gludfeligfeit vernichtet. Wenn er fich ben bem Schauspiel , bas er feinen gandsleuten burch ben Schaden, ben er aufbecft. giebt , von ber Dilg eines treugebornen Enge landers entfernt; fo überläßt er fich noch weit weniger bem Leichtfinn eines befriedigten Debenbublers. Der Widerspruch von Mitleiben und Verwunderung, womit fein Werk folieft, ift wenigftens eine fehr bescheldene Tronte.

Die franzofische Uebersetung bes Don in Ulloa foll gleichfalls bom herrn bon Dans genil seyn. Diefe Nachricht und bie Borrebe ju bem spanischen Werk haben mich bewogent,

einen Auszug babon ber Ueberfebung bes ets fleren anzuhängen. Man fieht hier ein Reich. das biejenige Wahtheit bestätigt, welche ein neuer Schriftfteuer in den letten Billeft eines berühmten Unführers ber Soleichanbler (\*) grundlich, lebhaft und finnreich eingefleidet bat. Man wird es bem Eifer bes Don Ulloa eber ju gut haltett , wenn er mit weniger Magigfeit gegen England fcreibt , beffen Geemacht , Ueberlegenbeit und Staatsfluabeit im Sandel er bald jum Schrecken bald jur Beichamung feines Baterlandes anführen muß. Wie biele Borurtheile ift er allenthalben gezwuitgen aus bem Wege zu ranmen, burch welche feine Mitburger fowohl felbit bie Berjahrung ihrer ichimpflichen Beffeln unterforeiben , als fich ju ihrer Befrenung bie Banbe binben. hier kann man mit Dop e ausrufens

Truths would you teach, or save a finking land?

All fear, none aid you and few understand,

<sup>(\*)</sup> Testament politique de Louis Mandrin, Généralissime des troupes (de Contrebandiers écrit par luis meme dans sa prison etc. à Valence. 1755.

Laft uns an den Spaniern lernen, wie willführlich die Blindheit in unfern eignen Angelegenheiten und wie hartnäckig fie sep; an den Engländern hingegen, wie geneigt uns Einsichten und Glück machen, bende lieber zu Eingriffen in die Rechte der schwächern, als zu unserer einheimischen und eignen Verbefferung anzuwenden; kurz, daß die Fehler einzelner Wenschen auch Fehler ganzer Völker und Staaten sind.

## Biblische Betrachtungen

eines

Christen.

Jede biblische Geschichte ist eine Weifsfagung, die durch alle Jahrhunderte, und in der Seele jedes Menschen erfüllt wird. Jede Geschichte trägt bas Ebenbild des Menschen, einen Leib, der Erde und Asche und nichtig ist, den sinnlichen Buchstaben; aber auch eine Seele, den Hauch Gottes, das Leben und das Licht, das im Dunkeln scheint und von der Dunkelheit nicht begriffen wersden kann. Der Geist Gottes in seinem Worte offenbart sich wie das Selbststansdige — in Knechtsgestalt, ist Fleisch — und wohnt unter und voller Enade und

London, ben 19. Marg, am Palm-Sonntage 1758.

Biblische Betrachtungen

Christen.

Sch habe heute mit Gott ben Anfang gemacht; jum zwentenmal die beil. Schrift zu lefen. Da mich meine Umftande zu ber größten Ginobe nothigen, worin ich wie ein Sperling auf ber Spike des Daches fibe und mache, fo finde ich gegen bie Bitterfeit mancher traurigen Betrachtungen über meine veragngenen Thorheiten, über ben Diffbrauch ber Bobltbaten und Umftanbe, womit mich die Borfebung fo gnadig unterfcheiben wollen , ein Gegengift in ber Gesellschaft meiner Bucher , in ber Beschäftigung und llebung, die fie meinen Gebanten geben. Die Uns. ficht einer durren Buffe, worin ich mich von Waffer und Aehren verlaffen febe, ift mir jest naher als jemals. Die Wiffenschaften und jene Freunde meiner Bernunft, icheinen gleich Biobs mehr meine Gebulb auf bie Brobe an stellen, anstatt mich zu troffen, und mehr die Wunden meiner Erfahrung blutend zu machen. als ihren Ochmerz zu lindern. Die Ratur bat in alle Rorper ein Salz gelegt, bas die Scheibefünftler auszuziehen wiffen, und die Borfeb. ung (es scheint) in alle Widerwartiafeiten einen moralischen Urftoff, ben wir anfaulofen und abzusondern haben, und den wir mit Duben als ein Bulfsmittel gegen bie Rrankheis ten unferer Natur und gegen unfere Gemutheubel anwenden fonnen. Wenn wir Gott ben Sonnenschein in der Wolfenfaule überfeben fo erscheint uns feine Gegenwart bes Nachts in der Reuerfaule fichtbarer und nachdrücklicher. Ich bin ju dem größten Bertrauen auf feine Gnade durch eine Rudficht auf mein ganges Leben berechtigt. Seh erfenne felbft in meiner gegenwärtigen Berfaffung einen liebreichen Bater, der in erufthaften Blicken warnt, ber mich wie ben verlornen Gohn hat in mich felbft geben laffen, und meine buffertige Rudfehr au ihm nicht nur mit ber Buruchaltung mein ner verdienten Strafe, fondern auch mit einer buldreithen Bergebung und unerwarteten Aufnahme beautworten wird. Es hat weder an meinem bofen Willen gelegen, noch mir an Gelegenheit gefehlt, in ein weit tieferes Elend, in weit schwerere Schulden zu fallen, als worin ich mich befinde. Gott! wir find folche armfelige Geschöpfe, daß selbst ein geringerer Grad unserer Bosheit ein Grund unserer Dankbarfeit gegen dich werden muß. Gott! wir sind solche unwärdige Geschöpfe, daß nichts als unser Unglaube beinen Urm verfürzen, und deiner Freigebigfeit zu segnen Grenzen setzen und sie wider ihren Willen einschränken kann.

Wenn mich Unfechtung bat auf bas Wort aufmerksam gemacht, so fann ich ben Schriften des geiftreichen Derven das Zeugniß geben, was er ben Rachtgedanken des ehrwurdigen Ochwans biefer Infel foulbig gewefen. Die Lefung biefes frommen Schriftgelehrten bat die Gottlichkeit der Bibel fo oft dem Gefabl meiner Geele mit eben berfelben lebhaftigfeit aufgedrungen, womit bas neu gepfianzte Merusalem das Geles Mofes von den Lippen Esdras horte. Er hat mir ju dem Borfat Unlaß gegeben, meine Betrachtungen ben diefer wiederholten Lefung der beil. Schrift aufzufe-Ben, und die Eindrucke ju fammeln, welche Diese ober jene Stelle berfelben in mir ermeden und veranlaffen wirb. Die Unpartenlichfeit ber Critif und die ehrfurchtsvolle Einfalt eines driftlichen herzens mogen mich hierin aleichfalls begleiten. Der große Urheber diefer heiligen Bucher hat Die Absicht, jeden aufriche tigen Lefer berfelben meife jur Geligfeit burch ben Glauben an feinen Erlofer ju machen. Die heiligen Manner, unter beren Namen fie erhalten worden, murden getrieben durch ben beiligen Beift; Die gottlichen Eingebungen wurden ihnen in der Berfertigung ihrer Ochriften mitgetheilt, damit fie uns jur gehre, jur Strafe, gur Buchtigung und Unterricht in ber Gerechtigfeit nublich fenn follten (2. Tim. III. 15. 16. 2. Det. 1. 21.). Diese Wirfungen fann Gott feinem entziehen, der um felbige betet, weil ber beil. Geift allen benjenigen verheißen ift, bie ben himmlischen Bater barum bitten. Die Rothwendigfeit, uns als Lefer in die Empfindungen des Schriftstellers, den wir bor uns baben, ju berfegen, und feiner Berfaffung fo viel möglich zu nahern, die wir durch eine gluckliche Einbildungsfraft uns geben fonnen, ju welcher und ein Dichter ober Geschichtschreis ber fo viel moglich zu helfen fucht, ift eine Regel, die unter ihren Bestimmungen eben fo nothig als ju andern Buchern ift.

Ich will einige allgemeine Anmerkungen über die gottliche Offenbarung machen, die mir einfallen werden. Gott hat sich geoffenbart dem Wenschen in der Natur und in seinem Wort. Wan hat die Achnlichkeiten und die Beziehungen dieser benden Offenbarungen noch nicht so weit auseinander gesetzt und so deutlich erklärt, noch auf diese Parmonie gedrungen, worin ei-

ne gesunde Abilosophie fich ein weites Reld dffnen fonnte. Bevde Offenbarungen' muffen auf eine gleiche Art in ungabligen Kallen gegen Die aröften Einwurfe gerettet werden, bende Offenbarungen erflaren , unterftußen fich einander und fonnen fich nicht widersprechen, so fehr es auch die Auslegungen thun mogen, die unfere Bernunft barüber macht. Es ift vielmehr der größte Widerspruch und Migbrauch derfelben , wenn fie felbit offenbaren will. Ein Bbilofoph, welcher ber Bernunft ju gefallen bas gottliche Wort aus ben Augen fest, ift in bem Sall ber Juden, die besto hartnaciger bas neue Testament verwerfen, je fester fie an dem alten ju bangen scheinen. Un diesen wird die Prophezeihung erfult, daß basjenige ein Mergerniß und eine Thorheit in ihren Augen ift, was zur Bestätigung und zur Erfüllung ihrer übrigen Ginfichten bienen follte. Die Maturfunde und Geschichte find-bie imen Pfeiler. auf welchen die wahre Religion beruht. Unglaube und ber Aberglaube grunden fich auf eine feichte Physit und feichte Siftorie. Ratur ift so wenig einem blinden Ungefähr ober ewigen Gefeten unterworfen, als fich alle Begebenheiten burch Charactere und Staatsgrunde aufschließen laffen. Ein Remton wird als Ra. turfundiger von der weisen Allmacht Gottes,

ein Geschichtschreiber von bet weifen Regierung. Gottes, gleich flark gerührt werben.

Gott offenbart sich — ber Schopfer ber Welt ift ein Schriftsteller — Bas für ein Schickfal werben seine Bücher erfahren nich sen; was für strengen Urtheilen, was für scharfstanigen Kunstrichtern werden seine Bücher unterworfen senn? — Wie viele armselige Religionsspötter haben ihr täglich Brod von seiner Hand genossen; wie viele starke Geister, wie herostratus, in der Verwegenheit ihrer Schanzbe eine Unsterblichkeit gesucht, deren Todesangstum eine bessere gesteht hat!

Gott ift gewohnt, feine Beisheit von ben Rindern ber Menschen getadelt ju feben, Mofes Stab mar in feiner Gefahr, ohngeachtet ibn bie Zauberftabe ber weifen Aegyptier umgingelt anzischten. Diese Tausendkunftler waren endlich genothiget, ben Singer Gottes in bem verächtlichften Ungeziefer zu erfennen und bem Propheten bes mahren Gottes auszuweichen. Der Begriff, daß das hochfte Befen felbst die Menschen einer befondern Offenbarung gewürdigt hat, scheint dem Wikling so fremde und außerordentlich zu fenn, daß er mit Pharao fragt: was dieser Gott haben will und worin ' fein Gesuch besteht. Dit biefem Begriff follte man aber nothwendiger Beife, eine Betrachtung Derjenigen verbinden, benen diese Offenbarung

zu gut gefcheben. Gott bat fich Den ich en offenbaren wollen ; er hat fic durch Den fcen offenbart. Er hat Die Mittel, Diefe Offenbarung den Menschen nublich ju machen, fie für folde einzunehmen, fie unter ben Denichen ausaubreiten, fortaupflanzen und zu erhalten, auf Die Ratur ber Menfchen feiner Beisheit am gemäßeften grunden muffen. Ein Bhilosoph. ber Gott in ber Babl aller diefer Umftande und. Bege, in welchen Gott feine Offenbarung bat mittheilen wollen, tabeln oder verbeffern wollte, wurde immer vernünftiger bandeln, wenn er feinem Urtheil hierin ju wenig jutrauete, damit er nicht Gefahr liefe, wie jener gefronte Stern. fundige , das Atolomaische System oder feine . Erflarung bes Sternenlaufes fur ben mabren Dimmelsbau anzuseben.

Sat Gott fich den Menschen und dem ganzen menschlichen Geschlechte zu offenbaren die Ubsicht gehabt, so fällt die Thorheit derjenigen desto mehr in die Augen, die einen eingeschränkten Geschmack und ihr eigenes Urtheil zum Probestein des göttlichen Worts machen wollen. Die Rede ist nicht von einer Offenbarung, die ein Boltaire, ein Bolingbrofe, ein Shaftesbury annehmungswerth sinden wurden; die ihren Borurtheilen, ihrem Wis, ihren moralischen, politischen und epischen Grillen am meisten ein Genüge thun wurde; sondern pon einer Entbeckung folder Wahrheiten, an beren Gewißheit, Glaubenswurdigkeit und Wichtigkeit dem ganzen menschlichen Geschlechte geslegen wäre. Leute, die fich Einsicht genug zustrauen, um eines göttlichen Unterrichts entschren zu können, wurden in jeder andern Offenbarung Fehler gefunden haben, und haben keine nothig. Sie sind die Gesunden, die des Arztes nicht bedürfen.

Gott hat es unftreitig feiner Beisheit am gemäßesten gefunden, diese nahere Offenbarung feiner felbft erft an einen einzigen Menfchen, bierauf an fein Geschlecht und endlich an ein besonderes Bolt zu binden, ehe er erlanben wollte, felbige allgemeiner zu machen. Grunde diefer Wahl laffen fich eben fo wenig von und erforschen, als warum es ihm gefallen, in feche Lagen zu ichaffen, mas fein Wille eben fo füglich in einem einzigen Zeitpunfte hatte wirklich machen konnen. Ferner, Gott hat fich fo viel moglich bequemt, und ju ber Menschen Reigungen und Begriffen, ja felbst Vorurtheis Ien und Ochwachheiten heruntergelaffen. fes vorzügliche Merkmal feiner Menschenliebe, davon die gange beilige Schrift voll ift, dient ben schwachen Kopfen jum Spott, die eine menschliche Beisheit, oder eine Genugthnung ihrer Rengierde, ihres Borwises, eine Uebereinstimmung mit dem Geschmad ber Beit, in

ber sie leben, ober ber Secte, zn ber sie sich bekennen, im göttlichen Worte zum voraus setzen. Rein Munder, wenn sie in ihrer Borskellung sich hintergangen sehen, und wenn ber Geist der Schrift mit eben der Gleichgültigseit zurückgewiesen wird, ja wenn dieser Geist eben so stumm und unnüß scheint, als der heiland dem herodes, der ihn, ungeachtet seiner großen Reugierde und Erwartung zu sehen, mit mehr als Kaltsinn zu Pilatus bald zurücksichte.

Wer sollte sich einbilden, daß man in ben Buchern Mosis eine Geschichte der Welt hat suchen wollen? Viele scheinen ihn bloß deswegen zu lästern, daß er ihnen nicht Mittel giebt, die Fabeln eines herodotus zu erklären, zu ergänzen oder zu widerlegen. Wie lächerlich, wie unglaublich wurde ihnen vielleicht die Geschichte der ersten Welt porkommen, wenn wir sie soulkommen hätten, als sie selbige wunschen?

Diese Bucher sollten von den Juden erhalten werden. Es mußten also viele besondere Umstände dieses Bolf so nahe angehen, wodurch fie für den Inhalt derselben eingenommen werden fonnten. Die Geschichte dieses Bolfs ist an sich selbst von größerer Bichtigkeit in Ansehung unserer Religion, als aller andern Bolfer ihre, weil Gott in der hartnäckigkeit dieser Ration das traurigste Bild unserer verdorbenen Ratur, und in seiner Führung und Regierung des

felben die größten Proben feiner Langmuth, Gerechtigfeit und Barmherzigfeit, furz die finnlichften Offenbarungen feiner Eigenschaften zu erkennen gegeben.

Warum Gott diefes Bolf gewählt? Richt feiner Borzüge wegen. Die Frengeister mögen feine Dummheit und Bosheit in Vergleichung anderer Völfer so start auszeichnen, als sie wollen; hat Gott das Evangelium nicht gleichfalls durch unwissende und unansehnliche Werfzeuge in den Augen der Welt fortpflanzen wollen? Wer fann seinen Rath hierin erforschen?

So wenig also auch ein Boltaire und Bor lingbrofe in ben funf ersten Abschnitten bes r. Buche Mosis sinden, um die erste historie ber Bolter zu erganzen und aufzuklaren; von so großer Wichtigkeit sind die Entdeckungen desselben für das menschliche Geschlecht überhaupt.

Es hat an dem guten Willen der Philo, sophen nicht gesehlt, die Schöpfung als eine nachrliche Begebenheit zu erklären. Es ist das her kein Wunder, daß sie Mose einen gleischen Einfall zugetraut haben, und dieses anstatt einer Erzählung von ihm erwarten. Eine Erzählung, die nach dem Begriff der Menschen abgemessen und gewissermaßen mit den Begriffen der Zeit, in denen er schrieb, in Berswandtschaft stehen mußte, kann Köpfen wenige Zufriedenheit geben, die eine Erklärung sor-

bern; bie die Begreiflichkeit einer Sache ber Wahrheit vorziehen. Man weiß, in wie viel Thorheiten bie Meigung funftige Dinge zu erfotfeben verleitet hat; bag biefe Reigung bem Denichen das Bertrauen gegeben, fich hiezu fahig gu balten : bag fie bie Mittel dagn in Sternen , im Bogelfluge u. f. w. fur füglich und binlanglich angefeben, um ihrem Borwis ein Genuge ju thun. Die Begierde, Dinge ju wiffen, die und ju boch. die über unfern Genichtsfreis, die uns unerforfch. lich find, aus eben ber Schmache, die uns die Rufunft fo bunkel macht, bat die Menichen in eben folde låderliche Methoden und Irrthumer geführt. Solde Leute verdienen mit eben foviel Recht Weltweise und Philosophen zu beißen, als man Zigeuner, Aftrologen ze. Wahrfager genannt bat.

Last uns natürliche Begebenheiten mit natürlichen, und Wunder mit Wundern vergleichen, wenn wir von selbigen urtheilen wollen.

Daß Mofe von der Natur nach Aristotes lifchen, Cartefischen oder Newtonischen Begrifsfen sich hätte erklären sollen, murde eine eben so lächerliche Forderung senn, als daß Gottsfich in der allgemeinen philosophischen Sprachebatte offenbaren sollen, die der Stein der Welsten in so manchen gelehrten Köpfen gewesen.

Daß Mose für den Pobel allein geschrieben, ift entweder ohne allen Sinn, oder eine, lächerliche Art zu urtheilen. Geht die Sonne:

im Sommer fur ben Bauer allein fo fruhe auf, weil ber faule Burger und wolluftige Sofling ihres Scheins fo manche Stunden langer entbebren fonnen, ober benfelben unnothig finden?

Baulus wurde entzuckt. Er fand feine Worte, um feine Beariffe, bie er vom britten Siminel mit fich brachte, ergablen und beutlich mathen zu konnen. Go wie unsere Ohren, ohne bom Schall ber Luft gerührt ju werden, nicht horen konnen, und alles verständliche Gehor bon einer weber zu farfen noch zu schwachen Bitterung der Luft abhangt; fo ift es mit unfern Borftellungen. Sie hangen von forperlithen Bilbern ab , und mangeln und laffen fich nicht mittheilen , wo und diese fehlen , und wo wir folche nicht in andern erwecken fonnen, bie unfern eigenen gleichformig find. fieht, wie schwet es ift, die Figuren und Idiofismen einer Sprache in die andere übergutragen, und je mehr die Denfungsart der 2061ter verschieden ift, zu besto mehr Abweichungen und Erfekungen ober Aequationen , daß ich so rede, ist man gezwungen. Wie soll das . ber eine Erzählung beschaffen senn, in ber uns Dinge verständlich und vernehmlich gemacht werden follen, die fo weit außer bem gangen Umfang unferer Begriffe abgesondert liegen?

Mit was fur Demnth , mit was fur ftum/ mer Aufmerksamkeit und tiefer Chrfurcht mufsen wir dassentze annehmen, was uns ber Schöpfer der Welt von dem Geheimnisse der großen Woche, worin er an unserer Erde gearbeitet hat, kund machen will. So kurz die Erzählung von der Hervorbringung eines Wertes ift, das seinen Benfall fand, da es da war, das er würdig gefunden so lange zu erhalten, und das er als ein bloßes Getüste eines höherten Gebäudes auf die feverlichste Art zu vernichten sich vorbehalten hat; so wichtig muß sie in unseren Augen seyn. So sehr er sich hermuter gelassen, uns das wenige, was uns dabon zu verstehen möglich, nothig und nüslich ist, zu offenbaren: so weit übersteigt es gleichtwohl unsere Denkungskräfte,

i. B. Mo se 1. Die Vernunft muß sich thit dem Urtheile jenes Philosophen über des BeraklitusSchriften begnügen: Was ich versiehe, ist vortrefflich; ich schließe daher ebenso auf das jenige, was ich nicht verstehe. Gottes eigenes Zeugniß kann uns allein vollkommen versichern, wo unsere Einsicht in die Natur unzureichend senn würde. Gott fällt dieses Urtheil, nachdem er jeden Theil der Schöpfung besonders angesehen hat. Jeder wurde als gut erklart. Der Zusammenhang aller dieser Theile giebt ihnem aber die höchste Gute.

Gott ichn stoff und Form; das Das fenn und die Bestimmung deselben, daß Richts Etwas wird, und dieses Etwas alles, was er will. Wie konnen wir das in Worten ausdbrücken, was wir nicht im Stande sind, und im Geringsten vorzustellen? Wir mussen uns hier als solche ansehen, denen der Sinn des Gehörs in der Geburt versagt ift, und die man mit vieler Mühe gewisse Wörter aussprechen lehrt, deren Eindruck sie selbst nicht vernehmen.

1. B. Mofe 2. Aus Diefer Bildung bes Menfchen, wie fie uns Mofe ergablt, erhalten wir einen Makftab, unfere Ratur au beurtheilen. 'Go funftlich ber Bau unferes Letbes ift, fo überfieht hier Gott gleichsam, an feine Weisheit darin ben Menfchen ju erinnern : er findet es nothiger, ibn an den Staub ber Erde, ben er ju diefem Meifterftucke ber forperlichen Welt gemacht hat, ju berweifen. Wenn also biefer Leib Staub ift, wie foll unfere Liebe und Pflege deffelben beschaffen fenn? Der Othem des Lebens in unserer Rafe ift binaegen ein Sauch Gottes. Dasjenige alfo, was das ficherfte Zeichen von ber Vereinigung. unferer Geele mit dem Leibe ift, beschreibt uns Moje als eine Wirkung bes gottlichen Sauf des Die geheimnisvolle Ratur der menfchlichen Geele, ihre Abhangigfeit von ihrem Ura beber

beber, ift in bem finnlichften und einfachften Bilde ausgebruckt. Longin bat Mofes bemundert, wenn er ben bochften Gott fprechen lagt, und mas er fpricht, gefchieht. Die Schopfung bes Menschen giebt in Moses Erzählung eine weit geheimnisvollere und feverlichere Bandlung als fein bloges Wort. Ein Rathfolug Gottes wird vorher eingeführt. Gott nifmt fich bie Mube, ben Staub ber Erde ju bilden. Die ubriae Schopfung scheint in Ansehung biefer ein opus tumultuarium ju fenn. Das größte Geheimniß wird befchloffen, ba Gott fein gebilbetes Werk anhaucht. Diefer Sauch ift bas Ende ber gangen Schopfung. Der Ausbruck. beffen fich Dofe fur die Seele bedient, enthalt zugleich ein Sinnbild des geiftlichen Lebens berfelben. So wie unfere Vereinigung bes Rorpers und der Geele mit dem Othem des leibtechen Lebens verbunden ift und bende zugleich aufhoren, fo besteht bas geiftliche Leben in ber Bereinigung mit Gott und der geiftliche Tod in der Trennung von ihm. Das Gefchenf unferes Othems ift bon Gott und fieht in feiner Sand; ber Gebrauch beffelben fommt auf uns an. Laffet une niemals vergeffen, daß diejenige Ratur, beren Dafenn wir aus bem Othem bes Leibes ichließen, Gott nabe jugebort, mit ihm nabe vermandt ift; baf unfere Seele nicht ein blo-Bes Dafenn feines Wortes, fondern ein Dafenn

feines Hauches hat; daß wir zu allen unfern Handlungen seinen Benstand so nothig haben, als das
Othemholen zu unserem Leben. Wir können uns
nicht selbst schaben, ohne Gott zu betrüben; nicht
an seinem Willen Theil nehmen, ohne an seinem
Glück Theil zu nehmen. Wer sollte es glauben,
wenn es uns Gott nicht selbst gesagt hätte, daß er
seinen Ruhm in unserem Gehorsam und den
Genuß seiner Perrlichkeit in unserer Gesellschaft
und Theilnehmung sindet? Das 17te Capitel
Johannis ift ein Commentar über die Schöpfung des Menschen, weil selbige mit der Erlösung desselben zusammen gehalten werden muß,
wenn man bende in ihrem rechten Lichte, in ihrem
Zusammenhange bewundern will. Ps. 104. 29,30.

1. B. Mose 3. Die Furcht, die Scham des bosen Gewissens, die Unhinlanglichkeit unserer Vernunft, die Bosheit unseres herzens gut zu machen und zu bemanteln, sind in diesem Theile der Geschichte mit aller trenen Einfalt und Liefsinnigkeit, deren kein menschlicher Pinsel fähig ift, geschildert. Die Schwierigkeiten, diese Umstände des Sundenfalles zu verstehen, sießen alle aus den Vorurtheilen, die man sich von der Weisheit Adams gemacht, und von den falschen Begriffen, die man für die Weisheit Gottes vorgegeben hat. Dieß ist die Kindheit des menschlichen Geschlechts, hierin

beffand ihre Unschuld, die Gott erhalten, worin er seine Geschöpse erziehen wollte, die unter seiner Pflege zu der herrlichen Sohe würden aufgewachsen seyn, in welcher unser Heiland. und den Glauben vergleichungsweise mit dem Berhältniß eines Senfforns zu dem vollsommenen Baume vorstellt. Die Unruhe eines bo, sen Gewissens ist derjenigen Bewegung ähnlich, die wir Scham und Furcht nennen. Wir müssen alle Nebenbegriffe hier verlieren und auf die bloße Bewegung der Seele sehen; unsere Worte sind Allegorien der Gedanken oder Bil. der derselben. Unsern Eltern war ihr eigener Leib im Wege, sie wünschten, daß sie sich ihren eigenen Augen entziehen könnten.

T. B. Mose 4. Der Bluch, den Adams Sunde gegen Gott auf die Erde gebracht hatte, wird durch Rains Sunde gegen seinen Bruder verdoppelt. Des ersten Arbeit soll schwer seyn; Sottes Segen will sie gleichwohl mit ihren Früchten belohnen. Des letzteren gewissermaßen vergebens oder doch nicht von der Wirfung, die sich der Vater versprechen konnte. Die Erzbe sollte ihm ihre Stärke versagen. Je geselliger die Menschen leben, desso mehr genießen sie von dem Boden, an dem sie gemeinschaftlich arbeiten. Je genauer sie die Psichten der Geselsstächaft untereinander erfüllen, desso leichter

wird es ihnen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Uneinigfeit macht ein fruchtbares Land zur Büfie, arme Einwohner, Flüchtlinge.

1. B. Mofe . Das Gefdlechts : Regi= fer dieses Rapitele zeigt, wie dauerhaft das Leben ber erften Menschen in Bergleichung mit unferem gemefen; es zeigt überdieß, wie alle Dinge, die wir in ben lauf ber Ratur und ju ihren Gefegen gablen , unmittelbar von Gott abhangen. Beldes Gefet ber Ratur ift allgemeiner und gemiffer, als: Mensch, du mußt fterben ? Gelbft biefes Gefet ift von bem Soche ften an dem Benfpiele Benochs aufgehoben. Go wie die Menschen ihre Natur oft ihrer Bernunft entgegensegen, und ihre Gewohnheit zu handeln au einer Rothwendigfeit machen, fo bat man in der Weltweisbeit ofters die Natur ihrem Schopfer engegensegen wollen und von widernaturlichen und übernaturlichen Werfen gerebet. Wie viele Wunder hat Gott gethan, mochte man fagen, daß wir nichts fur Watur erfennen follen : und was ift in der Ratur, in den gemeinsten naturlichsten Begebenheiten, bas nicht ein Bunder. fur und ift, ein Bunder im ftrengften Berftande ? Benoch mandelte mit Gott. Er fab diefes

2 ¥

henoch manbelte mit Gott. Er fah biefes Leben als eine Reife an, als einen Weg, auf bem wir zu unferer heimath, zur Wohnung Gottes fommen follen. Glucklicher Pilgrim,

ber ben herrn ber Ewigkeit, wo er durch ben Glauben einzukehren hoffte, zu feinem Wegweifer und Führer mahlte! Er fand einen Richt, weg, den Gott nur zwenen feiner Lieblinge ents deckt hat. Ebr. 11, 13.

1. B. Mofe. 9. Bir feben bier ben Stammbater bes menschlichen Geschlechts trunfen von dem Gemachse seines eigenen Beinberges, in einem Ochlaf, der einen Rausch begleitet, in einem Buftande, beffen ein-Bachen-Der fich geschämt baben murbe. Cham fieht die Bloge und alle die Umftande, womit fie begleitet mar, mit einer Art von Augenweide, Die man daraus schließen fann, daß er feinen zwen Brudern Nachricht davon giebt, um, wie es fcheint, sie an dem Schauspiele Theil nehmen Wie vortrefflich ift in dieser Aufzu lassen. führung Chams das Berderben feiner Nachfommen vorher verfundigt, in denen wir die menschliche Ratur in eben bem betrübten, schamvollen Buftande antreffen, im Rausche ihrer Eufte, in einer Rubliofigfeit der abscheulichsten Lafter und grobsten Abgotteren, worin fie fo viele Jahrbunderte gleich eingeschlafenen Erunfenbolben begraben gelegen und noch liegen! Mit was für gottlicher Weisheit find hingegen in der Aufführung Gems und Japhets die Sitten ibrer Rachfommen geschildert! Beit gefehlt, daß

fie an ben abscheulichen Ausschweifungen, morin die Chamiten besonders ein Bergnugen fanben , Theil nehmen , suchen fie vielmehr ben Abichen und Die Schwäche ber menichlichen Datur, wie hier an ihrem Bater, mit einem Rleibe zu bedecken. Go wie der trunfene und nach. te Roah unter demfelben lag und nur weniger ins Gesicht fiel, jo war es mit ihren Bemuhungen um Erfenntniß und Lugend auch beichaffen. Gie waren nicht im Stande, ihre trunfene, schlafende und bloße Ratur in den Stand herzusiellen , worin fich der machende und nüchterne Roah befand, der alsdann mit Gott mandelte. Ein Rleid barauf ju beden, war alles, was fie thun konnten, fo wie die erften Eltern feine andern Sulfemittel, als Reigenblatter , ju finden mußten. In zwen befondern Umftanden wird die Unvollfommenheit und Unhinlanglichkeit ihrer Tugend noch schöner und finnlicher ausgedruckt. Sie geben ruch marts. Jefai. 44, 25. Bas waren die weifesten Seiben beffer, als Menschen, die rudwarts gingen? Ihre Befichter waren abgefehrt, daß fie Die Bloge ihres Baters nicht feben fonnten. Sie hatten feine Erfenntniß von der Große ber Schande, von der Liefe des Elendes, worein die menschliche Ratur verfallen mar. Rann ein Blackmore, der feine Enthufiafteren für die Mythologie der Alten mit fo vielem Wit

ber gelehrten Welt aufgebrungen, uns eine Allegorie aufweisen, die folde wichtige, nicht nur wichtige, fondern zugleich prophetische Babrbeiten, in so einfache, lebhafte und so erstaunend abuliche Bilder eingefleidet hat? wenn wir biezu die dren Borte Roahs nehmen, in die er benm Ermachen aus feinem Raufche, benm Erblicken des Rleides, womit er fich bedeckt fand , ausbricht; wenn wir die plotliche Berwandlung eines Trunkenen, Fuhllofen, in aller Bloge feiner Schande liegenden Menschen in einen Engel bes Lichtes feben, ber uber Sahrbunderte in die Bufunft fieht, ber von einem Segen Gottes mit Entrudung redet, ber mit feinem Kluche und Segen bas Schicksal ber · Bolfer entscheidet; welche menschliche Zunge hatjemals mit fo wenig Worten einen folden Strom bon Erfenntnis eingeschloffen , und in eine Begebenheit, die ein fo einfaltiges Unfeben bat. den Sinn fo vieler tiefen Geheimniffe gelegt!

1. B. Mofe 11. Wir finden hier eine ungewöhnliche Einigkeit unter den Menschen, eine Einigkeit, die in den bosen Gedanken ihres Herzens ihre Stärke erhielt. So wie sie auch ohne Sundflut sich vermuthlich bald würden aufgerieben haben, und die Sundflut in dieser Absicht nicht einmal als eine Strafe anzusehen ist, sondern als eine Wohlthat; so wurde die

Zerstrenung und bas Misverständnis auf eine betrübtere Art aus dieser Bereinigung, wie ein Sturm auf eine Windstille, erfolgt senn, als die Gott durch ein Wunder unter ihnen hervorbrachte.

Mose beschreibt dem Eiser Gottes, das Vorhaben der Menschen zu verhindern, mit eben den Worten, womit er die Menschen den ihrigen ausdrucken läßt. Rommt ——— last uns niedersahren. Dieß ist das Mittel, wodurch wir dem himmel näher gefommen sind. Die herunterlassung Gottes auf die Erde; kein Thurm der Vernunft, dessen Spise bis an den himmet reicht, und durch dessen Ziegel und Schleim wir uns einen Namen zu machen gestensen; dessen Jahne der irrenden Menge zum Wahrzeichen dienen soll.

Gott hat sich die Vereinigung der Menschen porbehalten zu einer einzigen Sprache, zu der einzigen wahren Erkenntniß. Die Ausbreitung des Evangelii ist das hulfsmittel, unsere herzen, unsere Sinne und Vernunft zu vereinigen. Die Propheten des alten und neuen Bundes vertrösten uns auf die Zerstörung Babels, und daß die Zerstreunng des menschlichen Geschlechts sowohl ein Ende nehmen wird, als des judischen Volkes seine. Die Erhaltung und Regierung der Welt wird ein fortdauern.

bes Wunder bleiben, bis das Geheimniß Gobtes zu Ende fehn wird.

1. B. Mofe 14. Die Buruchaltung, mit welcher Mofe hier des Konigs Melchisedef erwabnt, ohngeachtet ber Wichtigfeit feiner Perfon und bes Amtes, bas er ihm giebt, zeigt, wie Gott fich eingeschränft, Dose als einen blogen Geschichtschreiber bes judischen Bolfes und feis ner Regierung beffelben ju brauchen. Daulus konnte den Debraern dasjenige fagen, worüber Gott ihrer Schwachheit wegen fich gar nicht burch Mofe ihnen erflaren wollte. Ein Jude mußte bas Gefet als die einzige wahre Religion als den einzigen Gottesbienft ansehen; wir burfen aber nicht denten, daß in Unsehung Gottes diefes Gefet als bie einzige Bedingung no. thig gewesen, um ihm zu gefallen. Gott hatte feine treuen Diener und Berehrer vermuthlich fowohl in Japhets als Gems Linie, Die Doahs Erfenntniß und Glauben zu erhalten suchten, weil wir bier einen Briefter Diefer Ordnung finben. Es gefiel aber Gott, einen abgottischen Abram ju fich ju rufen, ihn besonderer Gnaben zu mardigen, feine Rachfommen unter eine besondere Regierung ju nehmen und uns bon den Wohlthaten, die er diefem Bolf erwiefen und dem Bezeigen beffelben gegen ibn zu unterrichten; dieses alles um die Welt auf den "Meffias vorzubereiten.

Ich bediene mich diefes Umftandes inebefondere, um einen rechten Begriff von der Ub. ficht der gottlichen Offenbarung zu geben. Durch Die Juden follte dieselbe ausgebreitet merben; fie mußte ihnen alfo fo intereffant als moglich gemacht werden, durch eine genaue Befdreibung bes Lebenslaufes ihrer Borfahren, die fie für die fleinsten Umftande einnehmen follten , durch alle Die Bulfemittel, welche die Reigung eines Polfes beschäftigen und an fich ziehen fonnen. Es ift also eine gleiche Thorheit, in Mose eine Geschichte anderer Bolfer, außer in fofern ihre Berbindung mit den Juden felbige unentbehrlich macht, als eine gange Entwicklung bes gottlichen Syftems in einer Offenbarung ju fuchen, die fur Menfchen geschehen.

1. B. Mose 27. Man muß mit Bewunberung sehen, wie Gott sich in alle kleine Umstände einläßt, und die Offenbarung seiner Regierung in gemeinen Begebenheiten des menschlichen Lebens den seltenen und außerordentlichen
vorzieht; wie er die Vorurtheile, die Irrthumer,
die guten und bosen Reigungen der Menschen
in seiner Gewalt hat, sie zu seinem Rathe lenkt,
und denselben, ungeachtet aller menschlichen
hindernisse, gleichwohl durch sie selbst herrlich
aussuhrt. Unterdessen wir unwissende arme
Menschen an nichts als an unsere kleinen Leis

Befallen diese auszuführen suchen, und jenen zu Gefallen diese auszuführen suchen, spielt uns Gow sein eigenes Muster in die Hande, an dem eine unbekannte Hand wie an ihrem eigenen wirkt, und wo ein Isaak, ungeachtet seines Widerwillens, selbst die Hande ausgen muß. Umsonk, daß er mit einem großen Zittern stark zittert, daß ihn ein heftiger Schauder nach dem andern überfällt... Ich habe ihn gesegnet; ja er soll gesegnet sen!

Wollen wir noch an der göttlichen Regierung zweifeln, da die Schrift alle große Begebenheiten, alle wichtige Umstände gleichgültig ansieht, und Gottes Aufmerksamkeit sich auf die kleinste Bewegung unserer Seele, auf Jsaaks Liebe zu Wild, auf Csaus Linsengericht, auf Jakobs steinernen Polster erstreckt, und diese Proben seiner Vorsehung, die den Meisten gleich Thorheit sind, seiner Offenbarung allein werth schätt?

Das Wort Gottes ift gleich jenem flammenden Schwerdte, das allenthalben fich hinkehrt, oder gleich dem Lichte, das alle Farben in fich halt.

1. B. Mofe 33. Jakob kauft hier Ein Stud Feld, um fein Gezelt aufzuschlagen, im Lande ber Verheißung, bas ganz feinen Rache-kommen gehören sollte. So kaufte Gott bas

fubifche Bolf als einen Bled ber gangen Erde, in der Abficht, alle Bolker zu überführen, daß fie ihm eben fo theuer fenen, ihn eben fo-nahe angeben follten, als diefes; und wie die Juden ein eben fo großes Recht ju bem gangen ganbe hatten als Jakob ju biefem Flede, fo ift bas Recht aller Bolfer gegen bas Recht biefes einzigen. Ein Rled Uders um ein Gezelt aufzuschlagen - wie vollkommen ftimmt diefes mit bem irbifchen Ranaan, mit ber Stiftshutte, ja felbft mit bem Tempel Salomons überein, gegen die ewige herrlichkeit, die a ller Belt aufgeben foll und aufgegangen ift! Der Geift ber Weiffagung ift bas Zeugniß Jesu. (Offenb. 19, 10.) Diefe Regel bient ber gangen beil. Schrift jum Edftein und muß ein Drobierftein aller Ausleger fenn.

III. B. Mo se 3. Mose hat uns Gott beschrieben, daß er ruhete nach der Schöpfung. Dier sinden wir ein größeres Geheimniß in den Friedensopfern ausgedrückt. Gott erklart sie für seine Speise; der suße Geruch derselben soll seine Speise senn? Wie in den Brandopfern die Strafe unserer Sünden, die Unreinigkeit unserer Natur in Norbildern von Gottes Augen entfernt wurden, so sah er in diesen Friedensopfern das Leben der neuen Areatur, sein Bild erweckt, wiederhergestellt. Dieß ist die Speise

N 39

Sottes, die wir Menschen ihm bringen. Er hatte Wein von seinem Weinstocke verlangt; der Gartoner brachte ihm Weinessig mit Galle vermischt. Diesen trank sein Sohn für ihn am Arenz. Gots welche Wunder in deiner Erlösung! in deinem Wessen, in deinen Eigenschaften! Die Ratur versschwindet vor beinem Worte. hier ist das Alserbeiligste; die ganze Schöpfung ist nur ein Worhof gegen dasjenige, was wir in diesem Worte seben.

III. B. Mose 13. Es ist eine befannte Beobachtung aller Ausschläge, daß, je mehr sie auswärtig erscheinen, desto weniger sind sie gefährlich, weil die Ausbreitung des Gistes die Schärse desselben schwächt, und je mehr die Oberstäche des Körpers damit bedeckt ist, des sio mehr sind die innern Theile davon erleichtert. War der Aussas der Jöllner und Sunder in den Augen unseres Seelenarztes nicht gleichfalls reiner, als der Pharisäer und Schriftsgelehrten ihrer?

III. B. Mofe 19, 33. Wir finden ber Fremden fo oft in der heiligen Schrift gedacht, daß Gott besondere Ursachen gehabt zu haben scheint, den Juden die Pflicht zu empfehlen, fich ber Fremden anzunehmen. —

Die Bereinigung ber Wenfchen untereine anber mar ein tief angelegtes Project des Sa-

tans, um feine Berrichaft über fie burch bas naturliche Berderben bequemer, bauerhafter, und feine Stlaveren fcmerer ju machen. ber feben wir die Gottheit den fenerlichen Ent fcbluf faffen, diefer Abficht zuborzufommen Wenn gleich eine allgemeine Blindheit Die Menfchen überzogen hatte, fo mare fie boch nicht bon gleichem Grade ben allen Bolfern , und aus deichen grrthumern zusammengefest gewesen. Redes Geschlecht baute jest den Grund feines Unfrautes nach feiner Phantafie. Die Denfchen mußten folglich in ihren Urtheilen und Reigungen febr abzuweichen anfangen, aus bem naturlichen Reichthum ihres Bodens, fo fcblecht auch das Gemachs beffelben an fich mar. Go nachtheilig also die Zusammenbindung der quegearteten Menfchen fur fie gewefen mare, fo portheilhaft mar ihre Zusammenkungt, nachdem fich ein Unterschied zwischen ihren Gebrauchen. Art zu benfen u. f. f. befand. Nichts ift so vortheilhaft als die Vergleichung verschiedener Mennungen und Reigungen für bie Bernunft, und nichts der Bernichtung augenscheinlicher Ungereimtheiten und grober Lafter forberlicher.

V. B. Mofe 4. Bas für ein herrliches Rapitel! Jedes Bort, das aus dem Munde Suttes geht, ift eine ganze Schöpfung von Ge, danken und Bewegungen in unserer Seele. —

Gott will und felbst nahe senn, und kommt in unsere Berzen, nicht nur, wie aus ber wusten und leeren Erde, ein Paradies ans denselben zu machen, sondern das Gezelt des himmels selbst hier aufzuschlagen. D wie sollte uns diefer Erdenklos heilig senn, auf dem Gott wurd digt seine Hutte aufzuschlagen, weil unser armer Geist darunter wohnt!

Gott! wie bin ich wohl im Stande, bas alles aufzuschreiben, was mein herz fühlt, was mein herz angiebt! Wenn Johannes als ein Mensch geschrieben hatte, so wurde er niemals aufgehort haben. Er sagte die Wahrheit seines herzens, bag die Bucher zu groß seyn wurden für die ganze Welt.

B. 39. Wie die ganze Daner der Zeit nichts als ein heute der Ewigkeit ift! Die ganze Zeit macht einen einzigen Tag in Gottes haushaltung aus, wo alle Stunden zusammenhängen und in Einen Morgen und Einen Abend eingeschlossen find. Die Ankunft unseres heilandes machte den Mittag der Zeit aus. Gott! was ist die Ewigkeit! und was ist der herre derselben! wie viel Millionen Tage haben dazu gehört, wie viel Millionen Bewegungen hat die Erde gemacht, ehe sie zu derzenigen gekommen, die sie heute macht; und wie viele Millionen werden auf selbige folgen, die du alle gezählt hast, wie die vergangenen gezählt sind! Wie

Diefe Ewigkeit von Lagen, die in der Welt gewefen find und noch fenn follen, nichts als Beute fur dich find, fo ift ber heutige Lag eis ne Ewigfeit fur mich, ja der jegige Augenblick eine Ewigfeit fur mich. /herr , bein Wort macht und flug, wenn es und auch nicht mehr gelehrt batte , als , diese unfere Tage gablen. Bas für ein Rausch, mas fur ein Nichts find fie in unfern Augen, wenn die Vernunft fie gahlt ! was für ein All, mas für eine Ewigfeit, wenn fie der Glaube jahlt! herr ! lehre mich meine Tage aahlen, auf daß ich fing werde! Alles ift Weisheit in beiner Ordnung ber Ratur, wenn ber Geiff Deines Wortes ben unfrigen aufschließt. Miek ift Labyrinth, affes Unordnung, wenn wir felbit feben wollen. Elender als blind, wenn wir dein Wort berachten und es mit ben Taufchglafern, bes Satans anfeben. Unfere Augen haben die Scharfe bes Ablers, gewinnen bas licht ber Engel, wenn wir in beinem Worte Alles feben, dich , liebreicher Gott ! himmel und Erde , die Berfe beiner Sande, die Gebanfen beines Bergens gegen bende und in benden. Der Chrife allein ift ein Menfch, er allein liebt fich, Die feinigen und feine Bater, weil er Gott liebt, ber ihn zuvor geliebt hat, ba er noch nicht da war. Der Chrift allein ift ein herr feiner Lage, weil er ein Erbe der Zufunft ift. Go hangt unsere Beit mit ber Ewigfeit jufammen , baß

1,71

man fie nicht trennen kann, ohne benden das Licht ihres Lebens auszublasen. Ihre Berbindung ift die Seele des menschlichen Lebens, so ungleich sie auch ihrer Natur nach sind, wie die Verbindung der Seele mit dem Leibe das zeitliche Leben ausmacht.

V. B. Mose 30, 11. Welche Geheimnis, fe unserer Ratur sinden wir in Gottes Wort ausgeklart! der ganze Mensch scheint ohne dasfelbe nichts als Erde zu seyn, ohne Sesalt, leer, und Kinsternis auf der Klache der Tiese. Dier ist eine Tiese, die kein menschlicher Verstand absehen kann; eine Tiese, auf der Dunkelheit liegt, die unsern Augen nicht einmal erlaubt, die Oberstäche recht zu unterscheiden. Wolsen wir etwas wissen, so lasset uns den Geist fragen, der über dieser Liese schwebt, der diese ungestalte, leere, geheimnisvolle Welt in die Schönheit, die Klarheit, die Herrlichselt verssehen kann, gegen welche die übrige Schöpfung ihren Glanz zu verlieren scheint.

Das Gebot, bas uns Gott giebt, ift nicht verborgen, — ift nicht fern von uns; das Urtheil ift dir nahe, Mensch — es ist in deinem Munde, in deinem Herzen — daß du dich nicht entschuldigen kannst mit der Schwierigkeit, es zu thun, oder mit der Frenheit, es zu unterlaffen. Dieses Gebot ist dergestalt in dein Wespamann's Schriften I. Ah.

fen verflochten, daß dieses aufhören muß, wenn du jenes Wort in deinem Munde verleugnen, ober brechen willft.

V. B. Mofe 34, 6. Der Satan bemächtigt fich nicht nur unserer sinnlichen Werkzeuge und Arafte, sondern auch der Vernunft selbst. Das Leben unseres heilandes und die wunderbaren Euren, die er that, waren mehrentheils in der Einlösung oder Wiedererstattung dieses obern und untern Mublsteins, aus deren Vereinigung die Vewegung und Bedingung unserer Natur und unseres Lebens besieht.

NI,78

Jos. 1, 18. Sier finden wir ein neues Erempel, wie Gott bag jum vorans befiehlt, was der Menich , wenn er fich felbft überlaffen ift, als nothwendig und als feine eigene Pflicht ansieht. Daber ift im Abgrunde unferes Bergens eine Stimme, die uns der Satan felbft nicht horen lagt, die aber Gott hort, und auf die er uns aufmerksam ju machen sucht. Wenn wir gur Gelbsterfenntniß gelangen, wenn wir Don ungefahr uns felbft in unferer mabren Befalt ju Geficht bekommen; wie wunfchen, wie Meben, wie angstigen wir und, wie fublen wir Die Nothwendigkeit von all dem , was Gott ohne unfer Wiffen, ohne daß wir Aucheil daran genommen und barnach gefragt batten, fich nicht 

ermubet bat uns vorzuhalten, uns anzubieten und zur Unnehmung beffelben aufznmuntern ja einzuschrecken! Wir horen alsbann bas Blut iff bes Beridhners ichrenen; wir fuhlen es, baß ber Grund unseres Dergens mit bem Blute befprengt ift, bas jur Beridhnung ber gangen Welt vergoffen worden. Alle Wunder der beili. gen Schrift geschehen in unserer Seele. Ber Gott ! unfere verderbte Ratur, in welcher bu himmel und Erde haft bereinigen und gugleich erschaffen wollen, ift bem Chaos nur gar ju ahnlich, feiner Ungeftalt, feiner Leere und Dunkelheit nach, welche die Tiefe vor unseren Angen bededt, welche dir allein befannt ift. Mache diese mufte Erde burch den Geift beines Mundes, burch dein Wort, ju einem guten, ju einem fruchtbaren gande, ju einem Garten beiner Sand!

Richter 6. Wir lefen so oft: die Jeraes, liten schrieen, Mose schrie, die Erde schrept. So wenig Gott Ohren bedarf, um zu horen, so wenig bedarf er einer Stimme, die er hösen soll. Seine Allgegenwart, seine Allwissenheit sind sein Ohr und sein Auge; seine Barmherzigkeit und Weisheit giebt der ganzen Schöpfung eine Stimme; das heißt, jeder hat sein Maß, das er füllen muß. Gott hort unser Schreyen, wenn der Schlaf oder Rausch

ber Sunbe uns an nichts weniger, als an uns felbft, benfen laft; befto mehr benft er bann an und. Er weiß die Moth, in ber mir alsbann find ; diefe unfere Noth ift bas Gefchrei, bas er hort. Wie unglucflich murben felbft bie Raben fenn, wenn Gott mit ber Schopfung ibres Kutters so lange warten wollte, bis fie hungerte und fie ihn barum angurufen anfingen ! Richts wurde so alt werden auf der Welt, um eine Stimme brauchen ju fonnen. Bir murben verhungern, ehe unfere Bunge latten lernte. Bie eine Mutter bas Gefchrei'ihres Kinbes ohne Sprache verfteht, fo Gott unfern bunger und Durft , unfere Blofe und Unreiniafeit : und er hat für alles gesorgt, noch ehe wir etmas von diefen Bedurfniffen wußten, noch ehe wir ihm ein gut Wort darüber gegonnt hatten, ja ohne daß ihm die meisten Menfchen dafür banten, und fein Gefchrei boren, mit bem er und feinen himmel anbietet.

Ruch 1. Gott hat mit einer bewundernswurdigen Beisheit eine harmonie, ein so aufferordentliches Band und Scheidewand zugleich zwischen den Kräften des Leibes und der Seele, zwischen den Gewässern oben und unten eingeführt, daß sie sich einander ersegen, gegen einander dienstfertig sind, und in ihrer Entfernung einen Zusammenhang finden. Gott hat

unferem' Leibe bas Gefühl bes hungers gegeben, daß wir eben eine folche Nothwendigfeit in unferem Beifte voransseten follen. Ja vielleicht macht ber hunger, ber Rummer, die Durre, worin unfer Beift lebt, ben Leib fo fchmach, fo gierig. Dofe, unfer Beiland, und feine Rachfolger erfubren mit ihren Sinnen bie Rahrung, bie wir in ber Bollbringung bes gottlichen Bortes fühlen follen; wie ein mahrer Chrift das Wort Gottes, je langer, je mehr er es liest, bon allen Buchern durch ein Wunderwerf unterschieden findet, den Geift des Wortes in feinem Bergen ichmelgen, und wie burch einen Thau des himmels die Durre deffelben erfrischt fühlt, wie er es lebendig, fraftig, scharfer denn fein zwenschneidig Odwerdt, an fich pruft, das durchdringt bis jur Scheidung der Seele und des Geiftes, ber Gebeine und des Martes in benfelben.

1. B. Sam. 9. Wie hat fich Gott ber Bater gedemuthigt, ba er einen Erdenkloß nicht nur bildete, sondern auch durch seinen Othem beseelte! Wie hat sich Gott der Sohn gedemuthigt! Er wurde ein Mensch, der geringste unter den Menschen; er nahm Anechtsgestalt ans er wurde für uns zur Sünde gemacht. Wie hat sich Gott der heilige Geist erniedrigt, da er ein Geschichtschreiber der kleinsten, der ver-

achtlichsten Begebenheiten auf der Erbe geworben ift, um dem Menschen in seiner eigenen Sprache, in seinen eigenen Geschäften, in feinen eigenen Begen die Rathschlusse, die Geheimniffe und die Bege der Gottheit zu offenbaren !

Stellet euch das Geheimnis vor, wodurch ihr euch einem Bolfe wolltet verftandlich machen, das taub und blind geboren mare, oder beffen Augen und Ohren durch Zauberen verschloffen Rur Gott murbe ju einem folden Bolfe reden fonnen ; nur berjenige, ber Augen und Dhren geschaffen batte, und ber mit feinem Binger alle Macht ber Zauberer Megyptens gu Schanden machte, murbe fich einem folchen Bolfe entdecken konnen. Die Ratur ift herrlich ; wer kann fie überseben? wer verfteht ihre Sprache? Sie ift flumm, fie ift leblos fur ben na turlichen Menschen. Die Schrift, Gottes Wort, ift herrlicher, ift vollfommener, ift die Umme, die und die erfte Opeife giebt, und uns fart macht, allmablich auf unfern eigenen gußen gu geben.

Der heilige Geift erzählt uns in ber Begebenheit einer Moabitin die Geschichte der menschlichen Seele; in dem Rath und Troft, in der Bartlichkeit, in der verborgenen Führung ihrer Schwiegermutter seine eigene Leitung der Menschen. So sehen wir in der Geschichte Sauls eben duffelbe unter einem neuen Lichte, in einem neuen Rleide. So ift die Natur; Gott läßt seine Gute die Menschen schmecken in tausend Gestalten, in tausend Versalten schwalen serwandlungen, die nichts als Schalen seiner Gute sind, die durch die ganze Schöpfung als Grund ihres Dasenns, ihres Segens sießt. Lasset und die ganze Schrift als einen Laum ansehen, der voller Früchte, und in jeder einzelnen Frucht ein Same, ein reicher Same eingeschlossen ist, in dem gleichfalls der Baum selbst und die Früchte desselben liegen. Dieß ist der Baum des Lebens, dessen Blätzer die Bölfer heilen, und dessen Früchte die Seligen ernähren sollen.

1. B. Sam. 21. Der heilige Geist ist en Geschichtschreiber menschich thorichter, ja sindlicher Handlungen geworden. Er hat die Ligen eines Abraham, die Blutschande Lots, die Verstellungen eines Mannes nach dem Herzen Gottes, erzählt. Gott, deine Weisheit hat die Thorheit der Menschen, die Sunde der Meischen, durch einen Rath, den keine Vermunt genug bewundern und verehren kann, zu unerem Zuchtmeister auf Christum, zu unserem Auchmeister auf Christum, zu unserem Auchmeister auf Christum, zu unserem Inhme in Christo gemacht. Gott! wie hat der Solz in das menschliche Perz kommen konnen! de ganze Schrift ist in einer Art geschrieben, woin du dich selbst hast demuthigen wollen, um uns die Demuth zu lehren; um den

Stolz des Philisters zu Schanden zu machen, der deine Wunder, unter dem Griffel, mit dem du fie an die Pforte vor den Augen himmels und der Erde schreibst, für die Schrift eines Wahnwißigen ansieht; daß die Schne der Schlange um die Weisheit kommen, den gersegneten Weibes Samen zu binden, weil se ihn gleichfalls für verrückt ansehen; daß dem Apastel öffentlich der Raseren beschuldigt werden mußte; warum? weil dein Geist durch ihr Worte der Wahrheit und Rüchternheit sprack.

- r. B. Sam. 26, 3. David sieht, und schieft gleichwohl Kundschafter aus, um dadurh zu erfahren, Sas er sieht. Ift nicht allenthalber der Geist Gottes, der die Höhen unserer Vernunft niederreißt, um uns ein himmlisches Gesicht dafür mitzutheilen; der unsere Vernunft zu verwirren scheint, indem er sein Licht in ihr scheinen läßt, und die Kinsternis absondert?
- 1. B. d. Ko'n. 3. Alle Werke Sttes find Zeichen und Ausbrucke seiner Eigenschaften; und so, scheint es, ist die ganze körzerliche Natur ein Ausbruck, ein Gleichnis de Geisterwelt. Alle endliche Geschöpfe sind nur im Stande, die Wahrheit und das Wen der Dinge in Gleichnissen zu sehen.

- r. B. b. Ron. 8. Berliert fich nicht alle Bracht, alle Aufmerkfamkeit auf die Baufunft und ben Reichthum bes Ronigs, wenn wir Salomon vor dem Altare bes Berrn fiebend und feine Arme gen himmel ausgebreitet feben? Der Geift des Gebetes quillt aus feinem Dergen, er fullt feinen Mund, wie ber Rauch ben Tempel gefüllt hatte. Wir haben nicht nothia, und wir find nicht vermogend, wie Salomon zu bauen; unser Saus ift schon fertig, von dem biefes nur ein Schatten mar, ja unser Berg ift Gott angenehmer, als biefer Tempel. Wir fonnen alle wie Salomon beten. Das Gebet unfere Ronigs und Sobenprieftere macht alle unfere Seufger, fo gebrochen, so verstummelt, so furz fie find, eben fb voll, so reich, so fraftig.
- oturm, das Erdbeben, das Feuer zu seinen Sturm, das Erdbeben, das Feuer zu seinen Boten hat, mahlt eine stille, leise Stimme zum Zeichen seiner Gegenwart. Diese Stimme hort ein Elias, der den Sturm, das Erdbeben und das Fener gesehen und gefühlt hatte unbewegt, diese Stimme hort ein Elias, und verhüllt sein Gesicht im Mantel. Dieß ist die siese, leise Stimme, die wir mit Zittern in Gottes Wort und in unserem herzen horen.

- 1. B. b. Chron. II, 32. Der Berftand ber Zeiten giebt uns ben Berftand unferer Bflich. ten. Der herr ber Zeit fennt felbige allein; er fann uns also allein sagen, von mas får Bichtigfeit der Augenblick ift, ben er uns ichenf. te. Der gegenwartige Augenblick ift nur ein todter Rumpf, dem der Ropf und die Sube feblen; er bleibt immer auf ber Stelle, worauf er liegt. Das Bergangene muß und offenbaret werden und das Zufunftige gleichfalls. In Unfehung bes erften tonnen und unfere Reben-· aeschopfe etwas belfen : das lette ift uns ganglich perfagt; felbft der Othem der folgenden Stunde ift fein eigener herr, wenigstens hangt er bon ber vorigen fo wenig ab, als er feinem Rachbar und Rachfolger gebieten fann. Jeder Augenblick der Zeit ist vollkommen rund; daß eine Schnur aus bemfelben wird, ruhrt von dem Faben ber, ben bie Borfebung burch benfelben gezogen, und der ihm eine genaue Berbindung giebt, welche unfer schwaches Auge uns nicht beobachten lagt. Diefer Raben macht ben Bufammenhang ber Augenblicke und Theile ber Zeit fo fest und unausloslich, bag alles aus einem Stude begebt.
  - r. B. d. Chron. 23, 5. Der Geift Gottes hat fich Menschen, und durch Menschen, geoffenbart. Mit ben Werkzeugen bie

ich gemacht habe. Er ist der Geist, der und lehrt, Gott im Geiste und in der Wahrbeit anrusen; der unsern Mund zum Lobe Gottes zubereitet; der die Harse Davids stimmte. Er läst es uns merken, daß er es ist, der Gott, der die Stimme des Thons, der Erde und Asche so angenehm, so wohlklingend, als das Jauchzen des Cherubs und Seraphs macht. Gott! wie gnädig bist du! Bloß unsertwegen scheinst du Gott zu senn! wie groß ist unsere Undansbarfeit, wenn wir dieses nicht erkennen und dir allein leben und sterben!

23. 11. Wie der Geift Gottes die fleinsten Ordnungen, die fie in feinem Dienfte gemacht haben, aufzeichnungewerth findet, und die fleinften Umftande anmerkt! Es ift eben diefes die Art, wie er in unfern Seelen mirft. Ber den Beift Gottes in fich fuhlt, wird ihn gewiß auch in der Schrift fublen. Wie er die fleinsten Umftande, die uns begegnen, anzuwenden weiß, um ben Menichen ju erbauen, aufzurichten, ju erfreuen, ju troften, ju marnen und ihm zuzureden! Go mahr ift es, daß feine Abficht gewefen, feinen andern, als Glaubigen, als mah. ren Christen, durch fein Wort ju gefallen. Der Unglanbige geht ibn nichts an; er mag fo ein's fältig ober so gelehrt senn als er will, er ift berfiegelt für ihn ; ber Glaubige allein ift fein Bertrauter; er lagt fich fcmecken von dem einfaltigfien

und dem tieffinnigften Verstande mit gleicher Wolluft, mit gleichem Maße, mit gleichem Reichen bimmlischer Wahrheit und übernatürlischer Enade.

5.128

1. B. b. Chron. 26. Der gange Gottes. Dienst ber judischen Rirche, die Opfer, die Lieder, der Tempel, die Harfen, alles war prophetisch; alles waren Sinnbilder von dem Dienfie Gottes, ben wir Chriffen mit unferen Gedanfen, Worten, Sandlungen, mit unferem gangen Leibe, mit jebem Gliede beffelben, mit jedem Berfzeuge unfers Berufes, unferes Beranugens, unferes Wandels und unferer Undacht durch den Glauben an feinen Sohn, bezeugen murden. Unfer ganges Leben, aller Gottesdienft eines Chriften, alle feine Sandlungen find prophetisch, find Prophezenungen bon dem himmlischen Dienfte, ben wir Gott por feinem Throne, mitten unter feinen Engeln, und dem gamme Gottes, mitten unter feinen Beugen und Brudern, bringen werben. Go waren ber Mantel bes Dropheten, fo der Stab feiner Diener Bunderthåter.

2. B. b. Chron. 21. Wie ber Gottlose alle seine Unterthanen und Bundsgenoffen gegen fich aufstehen fieht, die ihn feinen Ungehorfam burch ihren eigenen fuhlen laffen! Unfere Ber-

munft, unfere Begierden, unfere Bedurfniffe, Die Zeit, bas Leben felbft, alles fiehe gegen und auf. Wie entgegengefest ift der Friede bes Chriften mit Gott und fich felbft!

Esra 4. Die Feinbschaft des Schlangensamens gegen ben gesegneten Beibessamen sauft burch die ganze heilige Schrift, die eine Erklärung der ersten Prophezenung und eine fortdauernde Bestätigung derfelben bis zur Zeit der Erfüllung enthält. Die Feinde Juda's und Benjamin's sangen mit glatten Borten an, und wollen den Schnen der Verpflanzung einbilden, sie suchten ein en Gott mit ihnen, sie thäten und opferten ihm wie jene.

Esra 7. Unfer Ausgang, ber Anfang, ben wir in unferem Berufe machen, und die Bollendung desselben, die Heimkunft nach verrichtetem Tagwerke, hangen alle von der guten hand unferes Gottes über uns ab. Wir mussen überführt senn, daß der Regierer der ganzen Welt unfer Gott ist; wir mussen durch den Glauben den Antheil an seiner Gegenwart und Gnade fühlen. Wir mussen aber auch zugleich unfere Schritte und Wege so thun, daß der Schatte der gottlichen hand über uns ein Wegweiser und der Wotke gleich ift, die Mrael in der Wiele führte; wir mus-

sen uns immer besteißigen, unter berselben, nies mals neben berselben, weder zur Rechten noch zur Linken zu wandeln. Wie jene Morgenlander den Stern über dem Hause sahen, so mussen wir beständig Gottes Hand über unserem Haupte zu sehen trachten. Wodurch war aber die Hand Gottes, seines Gottes über Esra? weil das Gesetz Gottes niemals aus der Hand Esra war, und das Gesetz Gottes die Weisheit Gottes ift.

Esra 9. Die vornehmften Gaben bes heiligen Geistes leuchten in Esra hervor; vornehmlich der Geist des Gebetes, das ihm so natürlich in allen seinen Geschäften muß gewesen sen, daß er mitten in der Aufsehung der Geschichte, nach der Mittheilung der königlis
chen Urkunde und Vollmacht, in ein Gebet ausbricht. In diesem Kapitel sinden wir ein langeres, und alle Stärke der Buße, der Furcht,
der Andacht ausgegossen. Die zweite Gabe des
guten Geistes in Esra ist der Geschmack Gottes, der herzliche Eiser, das Gefühl des göttlichen Wortes, davon sein ganzes Wesen scheint
durchdrungen zu seyn.

Siob 1, 21. Welche Gleichgültigkeit gegen alle Guter der Erde, worauf Satan feine Macht baut, und worin alle feine Zauberkinste über die bidden Sterblichen bestehen ! Wie fart; war hiobs Vernunft, einen bloken Minf ber Ratur zu einem fo flarken Ragel bes Glaubens ju gebrauchen! Radend fam ich aus bem Leibe meiner Mutter, und nadend foff ich wieder babin gurudgeben. Diese Bloke ; in ber ich auf die Welt fam, machte Gott mitleidia, mir mehr, unendlich mehr ju geben, als ich nothig hatte; er fest mich jest wieder in eben die Blobe und latt mich in diefelbe wieder jurudgeben; er hat mir gegeben, und hat also ein Necht zu nehmen; ja vielleicht brancht er biefes Recht bloß, um mir einen großeren Reichthum, bon bem ich nichts weiß, ju geben, in einem Zustande, ber mir jest so fremd ift, als mir biefe Erde war im Schofe meiner Mutter. Er wird fich offenbaren, wie er bisi ber fich gegen mich geoffenbaret bat.

His 3, 14—19. Was macht das Lood des menschlichen Lebens so betrübt, und was find die Sorgen, welche his in demselben gefunden hat? Könige und Rathgeber der Erde, die wüste Plate bauen für sich selbst — Fürsten, die Gold haben und ihre häuser mit Silber füllen — unzeitige Früchte, denen nicht Zeit gelassen wird, das zu sepn, was sie sehn sollen — Kinder, welche das Licht nicht zu sehen bekommen — Bösewichter, die niemals ruhig sind — Müde, die feine Kräfte bekommen können — Gefangene, die nichts als die Stime

me des Unterdruckers horen — Große und Rleine, herren und Anechte, die einander jur Strafe find. Wie hiob in dem Lobe des Grabes die Muhseligseit des Lebens ausdrückt, so sehen wir diese auch in dem Fluche seiner Geburt — Dunkelheit, wo wir Licht haben sollten. Das Licht, das auf alles, was Gott erschaffen hat, zurückfällt, scheint in dem Menschen ausgelösicht zu senn. Alle diejenigen Dinge, die einen Tag schrecklich und eine Nacht fürchterlich machen können, sind im menschlichen Leben vereinigt.

Die Vernunft entdeckt uns nicht mehr. als was hiob fah — bas Unglück unserer Geburt — ben Vorzug des Grabes — und die Unnühlichfeit und Unhinlanglichfeit des menschlichen Lebens, weil wir keine Einsichten haben, und Leidenschaften und Triebe in uns fühlen, deren Absicht uns unbekannt ist.

Hiob's ju einem Versuche, die menschliche Ratur zu erniedrigen, das Verderben zu vergrökern, das er selbst in sie gepflanzt hat, die
Gerechtigkeit und heiligkeit Gottes als seine einzigen Eigenschaften und einzudrücken, uns durch
parthenische Erkenntnis und Einsicht, durch einzelne und verstümmelte Wahrheiten, durch abgefonderte und aus dem Zusammenhange den
göttlichen Weisheit und haushaltung gerissene

Grunde niederzuschlagen, git vermirren und in Berzweiflung zu bringen. Go entschuldigt er sich in Adam: "Das Weib, das du mir gabst;" so demuthigte er Cain: "meine Sunde ist größer, denn deine Bergebung."

Die Reben der Freunds hiob's belehren und, wie unhinlänglich ein Glaube oder eine Erfenntniß des göttlichen Namens, die sich auf seine allgemeinen Eigenschaften grundet, ift; ja wie wir selbige durch eine unrechte Anwendung auf einzelne Fälle sogar mißbrauchen, und; anstatt Gottes Weisheit und helligfeit zu rechtfertigen, selbige verlengnen können; wie Gott ein menschlich Mitleiden mit den Schwachheiten und Leiden unseres Rächsten ein angenehmerer Dienst, als eine Rettung seiner Wege, ift.

Sottes Willen ansehen; er war nicht im Stanbe zu zweifeln, Gott habe sich die Aufrichtlgkeit und Unschuld seines Herzens gefallen laffen. Er wunschte nichts, als mit Gott selbst hieruber sich besprechen zu können. Gott erhörte diesen Bunsch, und in ihm den Bunsch bes ganzen menschlichen Geschlechts.

Wir finden also in diefem Buche den Geift ber übrigen Bucher der heiligen Schrift: ben Geift der fich allenthalben durch fich felbst auf. klart, und fein Zeugniß von der Erlofung burch

Christum aberall jum Biele feiner gottlichen Of-fenbarung fest.

Pfalm 3, 3. Du bift ber Aufrichter meines Sauptes. Gott muß uns allein die gerade, aufgerichete Stellung geben, die uns Menschen unterscheibet. Die Niebergeschlagenheit unseres Geistes ist Gott allein im Stande zu heben. Der Aufrichter bes Sauptes ist ber Erloser,

Pfalm 4, 4. Was ift die Stimme unferes eigenen Berzens, die wir das Gewiffen, oder das Lispeln der Vernunft, oder unfern Schuchengel nennen? Uch! mehr als unser herz und als ein Engel! Der Geist Gottes verkleidet sich in unsere eigene Stimme, daß wir seinen Zuspruch, seinen Rath, seine Weisheit aus unserem eigenen, steinigen herzen hervorquellen sehen.

Spruch w. 3. Wenn hiob uns bie Ratur dufichließt, und Gott uns in diesem Buche lehrt, wie wir die Werfe seiner Schöpfung in einem widerscheinenben Lichte betrachten sollen, so finden wir im Salomo einen Schluffel ju dem, was man die große Welt nennt. — Wie treu sinden wir die Reigungen des Verführers in dem Bilde einer hure ausgedeuctt, bas Salomo hier schilbert! Dieß ist die große Zauberkunst der Buhlerinnen, gleich den seis denen Stoffen alle Farben zu spielen, und das Auge durch den Irrthum, worin man es unterhalt, zu vergnügen, damit wir uns nicht bestinnen können, weil eine beständige Zerstreuung uns alle Ausmerksamkeit auf uns selbst und als le übrige Dinge entzieht.

Oprud w. 6. Die Schrift fann mit uns Menichen nicht anders reben als in Gleichnis fen , weil alle unfere Erfenntniß finnlich , figur. lich ift , und die Bernunft bie Bilder ber aufferlichen Dinge allenthalben ju Beichen abffracter, geiftiger und hoberer Begriffe macht. Auffer biefer Betrachtung feben wir, baß es Gott gefallen hat, feinen Rath mit uns Menfchen au verbergen, une fo biel ju entbecken, ale ju unferer Rettung nothig ift und ju unferem Erofle; diefes aber auf eine Art, welche die Rlugen der Belt, die Berren derfelben hintergeben follte. Daher hat Gott nichtswurdige, verachtliche, ja Undinge, wie ber Apostel fagt, ju Berfzeugen feines geheimern Rathes und berborgenen Willens gemacht. Er bediente fic eben derfelben Schlingen, welche ber Satan ben Menfchen gelegt hatte, um ihn felbft gu fangen.

Ich wiederhofe mir selbst diese Betrachtung so oft, weil sie mir ein Sauptschlussel gewesen ist, Geist, Hoheit und Geheimnis, Wahrheis und Gnade da zu sinden, wo der natürliche Mensch nichts als eine poetische Figur, Tropen oder Idiotismen der Grundsprache, der Zeiten des Volks, kleine Wirthschaftsregeln und Sittensprüche sindet. So bleibt man in der Ofsenbarung, die Gott dem Hiob geschen ließ, ben den physischen Seltenheiten stehen, ben dem Thieren, ben dem Leviathan, ben der Ameise, austat auf den Kern dieser Schale zu sehen; auf die Beziehung dieser sichtbaren Werke Gotzetes auf unsichtbare und gestliche.

Spruchw. 9, 17. Gott hat unfern Seelen einen hunger nach Erfenntniß, ein Berlangen zu wissen, eine Unruhe, wenn wir uns an einem dunkeln Orte besinden — er hat unfern Seelen einen Durft der Begierden gegeben, die lechzen, die schrepen nach einem Sute, das wir so wenig zu nennen wissen, als der hirsch das frische Wasser, das wir aber erkennen und in uns schlucken, sobald wir es antressen. So wie wir fur unsern zeitlichen hunger und Durft einen reichen Vorrath der Ratur sinden, die für jeden Geschmack gesorgt hat; so hat Gott gleichfalls Wahrheit und Gnade zur Rahrung und Stärfung unserer Seele zubereitet. Das gonnt uns ber Satan nicht; er hat unzählige Erfindungen gemacht, Moden und Borurtheile aufgebracht, um sein gestohlenes Wasser, als ein süßes Linderungsmittel aller menschlichen Begierden, und sein heimliches Brod, als ein angenehmes Mittel gegen den hunger zu empfehlen. Wir sehen, wie unser Seelenfeind unseren Begierden, die uns Sott gegeben, und die also aus seiner Hand und mit seiner Kost allein gesättigt werden fonnen, kummerliche, abgeschmackte, sa giftige Hulssmittel als Rahrung vorsett,

Spruchw. 10, 19. In ber Menge ber Borte fehlt es nicht an Sande ; berienige aber. ber feine Bunge guruchalt, ber ift weife. Die unerschöpflich find die Beweise Diefer Wahrheit! Der Reiche fucht in ber Menge feiner Guter ben Mangel des Geizes umfonst zu sattigen; Die Erbe macht feine Seele reich ; fie macht fie immer armer, immer burftiger. Daber ift ber reichste Geift ber armfte, ber ungludlichfte, ber Borte find ben Ochagen ber Erbe geizigste. gleich ; fie find bie Ocheidemange ber Beisheit, deren Menge uns beschwerlich, unbrauch. bar, eitel wird. Alle Bedurfniffe bes menfchlichen Lebens und ber menschlichen Natur find fich einander ahnlich; fie find Rundschafter, Die und ein entfernteres land entdecken follen. Der

Sunger ift und nicht beswegen gegeben, bag wir nichts als effen follen ; die Ocham und Blofe nicht, daß wir uns nichts als Rleider anschaffen follen; die Zunge nicht, daß wir nichts als reden follen; der Leib nicht, daß wir nichts als fur das tägliche Brod mit bemfelben arbeiten, oder ben Dußiggang deffelben pflegen follen. Gott hat uns fo viele Bedurfniffe gegeben, er hat fie so untergeordnet, daß uns die blo-Be Ratur ben Werth derfelben, die Ordnung, in der wir fie befriedigen follen, lehren tonnte. Deffen ungeachtet hat Gewohnheit, Mode, Thorheit und die Gunde in allen moglichen Geftalten diese Ordnung aufgehoben. Go bat ber Satan uns mit Worten anftatt Bahrheit abjufpeifen gewußt. Wie lange hat er ben Bauch ber Vernunft mit diefem Binde aufgeblafen! Die driftliche Religion gaumt baber unfere Bunge, die Ochwashaftigfeit der Gunde in uns, fo fart ein , indem fie uns entbectt , wie Gott jedes unnute Wort richten wird. In welchen Gefellichaften wird am meiften gefundigt, als, wo es eine Schande ift, ftill ju schweigen, und fur Wohlstand gehalten wird, fur Runft ju leben , Dichts ju reben. Wie find die Sitten durch diese Frenheit des Umganges verdorben worden! Wie find die Sprachen ichwer gemacht worden, um uns mit einer unnüben und eiteln Beschäftigung von bem Mothigen und Ruge

liden abzuhalten! Welche Schriften muffen am meiften auf die Bahl und ben Reichthum ber Oprache bedacht fenn? Die leersten, bie abgesomacteften, die fundlichsten. Daber gebort es mit ju ber Gute eines vorzüglichen Berfes, alles unnube fo viel als moglich abzuschneiden, Die Gedanken in ben menigsten Worten, und Die ftarkften in ben einfaltigften ju fagen. her ift die Rurge ein Charafter eines Genies, felbit unter menfcblichen Bervorbringungen, und alle Menge, aller Ueberfluß eine gelehrte Gunbe. Ift die Sunde nicht felbst die Mutter der Oprachen gewesen, wie die Rleibung eine Wirfung unferer Blobe? Burbe ber Geift Gottes febft fo viele Bucher nothig gehabt, fich fo oft wederholt, eine folche Wolfe von Zengniffen und Zeugen gebraucht haben , wenn dieß nicht felbft unfere Gunde, Die Große unferes Unglatbens, unentbehrlich gemacht hatte?

Prediger 1, 13, Alle menschliche Weisheit erbeitet, und hat Sorge und Verdruß zum Lohm; je weiter die Vernunft sieht, besto gröfer if das Labprinth, in dem sie sich verliert. Alles st eitel und qualt den Geist, anstatt ihn zu berzhigen und zu befriedigen. Es geht der Vernunft wie den Augen mit einem Vergrößerungsglate, wo die zarteste Haut eckel, das schmackhifteste Gericht zu einem Haufen Würmer, und das feinste Werk ber Kunft zu einer Pfuscher Arbeit wird, Wir sehen die Urmöglichkeit, allen Ungleichheiten in der menschlichen Gefellschaft abzuhelsen, und wir sehen eine übewiegende Anzahl von Mängeln und Gebrechen in derfelben; ja die Blödigkeit unserer Sinne und Verstandeskräfte läßt uns Fehre in Schönheiten finden, indem wir alles nur flückweise betrachten,

Prediger 2, 10. hier finden wir eine Spur der göttlichen Gute, ungeachtet der Ertelfeit aller Wollusse und des bittern Nacherschmacks, den sie zurücklassen, die ungeachtet der Eitelkeit aller unserer Werke, doch in der Arbeit, in der Beschäftigung, und besonders in nüglichen Beschäftigungen, die in die Augen fallen, und unsern und Anderer Benfall erlaten, eine Art von Freude, ein Gewürz on kust gelegt hat, die uns mehr vergnügt als die Arbeit selbst, weil wir östers dassenige richt schten, was uns so angenehm war, als wir es unter Sanden hatten, herpprzubringer.

Prediger 2, 26, Alle die Eickfeit, alle die Arbeit, alle die Bemühungen der Menschen um Beisheit, um Gluck, um Aufe, die in so perschiedenen Wegen die Menschin nach dem Grabe führen, wo all der Unterschuld, den ke sich auf der Erde zu geben suchen, aufhört,

find nicht dem Frommen von Sott zugedacht; fondern fie find ein Fluch, den die Sunde dem Menschen aufgelegt hat, den aber Gott zum Segen für die Seinigen machen will. Denn diese emsigen, diese unruhigen Geschöpfe sammeln und häusen für diesenigen, die in Gottes Augen gut find; und diese sollen etwas, das der Sunder sucht und nicht sindet, um das er arbeitet und das er nicht genießen kann, umsonst durch des Sunders Arbeit empfangen: Weisheit, Erfenntniß, Freude.

Was ift das gottliche Wort, und woher ift bie Weisheit, Erfenntniß, Freude, die in demfelben liegt, genommen? Ift sie nicht homig, der in einem erschlagenen Thiere von Bienen angebaut ift? Was sind die Geschichten, die sie und liefert, als Benspiele von der Sunder Arbeit, von der Sitelfeit und Thorheit, worrein die Menschen verfallen sind?

Prediger 3. Wir finden hier eine Reiste widersprechender Dinge und Handlungen, welche in dem menfchlichen Leben vorkommen, die unmöglich zugleich bestehen können, und das her ihre besondere und verschiedene Zeit erfordern. Bur jedes ist derjenige Augenblick bestimmt, welcher der geschickteste und beste für dasselbe ist.

Die Schönheit der Dinge besteht in Diesem Augenblicke ihrer Reife, ben Gott abmar-

tet. Wer die Bluthe der Kirschen fur die Früchte koften wollte, wurde ein schlechtes Urtheil darüber fällen; wer den kuhlen Schatten der Bäume nach der Witterung des Winters und nach ihrer Gestalt in dieser Jahreszeit benrtheilen wollte, wurde sehr blind urtheilen; und diese Schlusse machen wir gleichwohl über Gottes Regierung und über die Absichten dersselben.

Jesaja 30, 23. Die fette Beibe ber Deerden, das schmachafte Kutter ber Debien ... So hangt das Gluck der Thiere von unsern Tugenden und Laftern ab. Diefe preffen ber Ereatur Seufger aus; jene erzeigen ihnen Wohl-Denfen wir Menschen an die Dienste, die und die unvernunftigen Geschopfe, vermo. ge ber weisen Ordnung ber Ratur, erweisen? Migbrauchen wir nicht unsere Berrschaft über Diefelben? In Sparta ftrafte man die Graufamfeit eines Rindes gegen einen Bogel. fere Ueppigkeit und angeborne Bosheit verderbt bie Sitten ber hauslichen und gahmen Thiere; unsertwegen mußten fie ihren Inftinct verlieren, Unarten annehmen, die ihnen nicht naturlich find. - Erfennet, Menschen, mit den Bauberern Megyptens, auch in dem verächtlichften Gewurm den Ringer Gottes. Berachtet nicht biefe unmundigen Sittenlehrer, deren Gaufeltugenden euch bestodmen, deren Saudlungen afopische Spiegel eurer Leibenschaften, Sinnbilber der Natur find, die euch spielend unterrichten.

Jerem. 38, 11. Wir liegen alle in einem fo sumpfigen Gefängniß, wie Jeremias. Alte Lumpen dienten ihn herauszuziehen; diesen sollte er seine Rettung zu danken haben. Richt das Antehen derselben, sondern die Dienste, die sie ihm thaten und der Gebrauch, den er davon machte, erlösten ihn aus der Gefahr des Lebens.

Ezechiel 29, 14, Wer erftaunt nicht, wenn die größten Bolfer ber Erde in ihren Rriegen und Eroberungen, in ihren Siegen und Berwüftungen, zu nichts als Propheten unsicht barer Dinge, zu einem Puppenspiele der göttlichen Borsehung gedient haben, um sich den Glaubigen durch diese Zeichen zu offenbaren! Wir muffen die ganze Erde bloß als eine himmelskugel der Sternseher betrachten, und die ganze Geschichte derselben als eine Landkarte, oder als einen mathematischen Riß zu einer Ausgabe der höhern Weß, und Bewegungskunst.

Rahum. Rächst dem Reichthume Gote tes in der Ratur, der aus Richts entstand,

ift feine größere Schöpfung ale biefe ber menfchlichen Begriffe und Empfindungen zu himmlifchen und gottlichen Gebeimniffen; Diefe Allmacht ber menschlichen Sprache ju ben Gebanken ber Cherubim und Geraphim. Bie schwellen, wie gluben, wie rauschen die finnlichen Eindrucke jum Gefühl und Mugenschein des Glaubens und des Geiftes! Jede einzelne Traube bes gottlichen Bortes ift eine gange Beinerndte fur einen Chriften. Alle Wunder find tagliche Begebenheiten, ftundliche Erfahrungen bes. Lebens in Gott. Es ift einem Chriften fo unmöglich, an Gottes Bort zu zweifeln, als einem getauften Beiden, baran gu glauben. Es ift mehr als bas Zenanis ber Sinne und der Bernunft, mas jur Religion gehort. Gie hat ein festeres Siegel, als ben Benfall diefer Unmundigen nothig, Diefer beflochenen Suter, die uns ergablen, mas fie im Schlafe feben.

Saggai I. Die Gottseligkeit hat die Berheißung die ses und des zufünftigen Lesbens. Wie bald wurde die Blindheit der Mensichen aufhören, wenn sie im Stande wären, ihre eigenen Wege zu betrachten! Wie leicht wurde es ihnen werden, sich Sauser zu bauen, die gebauten zu erhalten, ja, was noch mehr ift, genug zu haben, mehr als genug zu ha-

ben, mit Infriedenheit und Danffagung Die Boblthaten ber Watur zu empfangen, zu gez nießen, durch Dagigfeit ju vervielfaltigen, und Die Lieblichkeit Gottes in jeder Ereatur au fcmeden! Bas ift ber Grund ber fummerlichen Erndte von einer großen Aussadt, bes hungers und Durftes, der niemals geffillt merben fann , ber Ralte , bie und unfere Rleiber nicht vertreiben wollen, und der burchlocherten Beutel, morin wir unfere Einnahme aufzuhes ben glauben? Der Mangel des gottlichen Gebeihens; und biefes fehlt, weil uns Gott und fein Dienft ein Rebenwert, ein entbehrliches Ding, ein Ueberfing, ja leider ein hindernis in unferem Berufe ideint. Diefer Mangel ber Religion in ben Menichen macht überhaupt schon eine Unordnung in den Leidenschaften, die immer noch viel vor fich feben, und wenig ju empfangen glauben, und bas Wenige felbft burch hundert fleine gufte und Rascherenen berfelben, durch allerhand Ausschweifungen, Rachläßigkeiten und Thorbeiten balb ju Spreu mas eben. NI,193

Datth. 4. Die Berfüchung unferes Deilands muß man mit ber Geschichte von Abam's Fall zusammennehmen. Unfer Stammsater war im Garten, ben Gott gerflanzt hate, unter einem Ueberfluffe ber schönften Frude

te; wir sehen unsern Erlöser in der Bufte. Eine Zubereitung von einem vierzigtägigen Farsten, welches vermuthlich strenger zu halten, er eine Buse erwählt hatte. Man stelle sich bas Fasten unseres Heilands nicht nach den Begriffen der Eitelkeit vor, die unsere Monche darin sinden, noch seine Eindde gleich ihrer, daß sein Leben darin so leer gewesen, als der Boden, auf dem er sich befand.

Alle die Bortheile, die der Satan in der Einsamfeit, besonders einer traurigen, über tuns hat, und beren Pfeile fein Sterblicher aufguschangen im Stande ware, waren dem Berführer hier über unsern Erloser gegeben.

Bir find so wenig zu Einden geboren, daß uns die bloßen Zusstapfen der Menschen zur Ausmunterung dienen. Dier ift unser heisland in eine Einde der Gesellschaft und Ratur verset; er sieht nichts als Steine um sich. Wir fühlen die Bedürfnisse der menschlichen Ratur starfer, wenn wir und selbst überlassen sind, und je weniger wir eine Möglichkeit sehen, ihnen genug zu thun. Man setze also den hunger des Erlösers hier in Vergleichung mit dem Uebermuthe, den Adam trieb, von dem verbotenen Baume zu essen. Nicht hunger, nicht Mangel, sondern die Verachtung des göttlichen Wortes, der Glaube an die Verseihungen der Schlange war es, was ihn verführte.

Hier nun, unter allen diesen Anläusen; die einer menschlichen Natur so überlegen zu senn scheinen, was ware natürlicher gewesen, als sie durch ein Wunder der göttlichen Allmacht zu erleichtern; was ware menschlicher gewesen, als, die Gelegenheit, die Satan gab, ihn zu überführen, daß der Erlöser Gottes Sohn sen, zur Unterstützung der menschlichen Kräfte anzuwenden? Nein! Dier war der Augenblick, in dem ein Mensch der Göttlichkeit, die in ihm kein Kanb war, sich entäußern mußte, um das Werbrechen Adam's zu büßen. Nein, Gott hielt Satan nicht werth, ihn seine Allmacht sehen zu lassen, die er nur als überwunden führlen sollte,

Jesus bebient sich keiner andern Wassen, als des göttlichen Wortes, und die Araft des selben ist durch den Gebrauch, den er davon den bieser außerordentlichen Gelegenheit machte, an allen benjenigen gesegnet worden, die sich desselben unter gleichen Umständen bedienen werden. Es war dem Satan, wie es scheint, an nichts mehr gelegen, als, zu wissen, ob-Jesus Gottes Sohn sep. Er bediente sich eines gesährlichen Umstandes dazu; er siel ihn in der Schwäche des Hungers an, um ein Wunder herauszulocken. Er legt ihm die Gelegenheit eines zwenten Wunders nahe, wo-zu er ihm den Weg durch eine Prophezepung

ju machen sucht, woben er sich in einen Enigel des Lichts verstellen will. Da ihm dieser Bersuch fehl schlug, so schöpfte er einen Berdacht gegen die Söttlichkeit der Person. Er nimmt also die Waske dreist ab, aus Verzweiselung oder aus Verachtung.

Sobald er fich unserem heilande als ber Berführer zeigt, begegnet ihm dieser mit dem Unsehen ber menschlichen Natur, das ihr durch ben Gebrauch ihrer Krafte über alle Thiere auf dem Felde, und das listigste derfelben, gesgeben ift. — hebe dich weg!

Der Sieg des Menschen über den Satan ist am leichtesten, wo dieser sich am deutlichsten als das, was er ist, offenbart. Die zehen Gebote, wenn sie in unser Jerz geschrieden sind, und wir sie gegen ihn aussprechen, können ihn vertreiben. Am gefährlichsten aber ist er, wenn er uns in den Bedürfnissen unferer Natur, wo wir durch eine Verlehung unferer Pflichten keine andere Absicht zu haben scheinen, als, aus Steinen Brod zu machen, und in dem Vertrauen auf unsere Kräfte verfucht.

Mare. 9, 49. Wir find und felbft als Opfer bem Seiland schuldig, nicht wie er es war, sondern wie feine Borbilder es waren. Unffatt des Feuers kommen wir mit dem Galge

ab, mit dem Sefühle unseres Elends und deffen, was Christus dafür gelitten hat, mit einem Glauben und Annehmen seines Verdienssies, das ohne Schmerzen, ohne Empfindlichsteit nicht geschehen kann; aber hierin liegt unssere Erhaltung und das Gewürz, das uns Gott als Opfer, als Vilder seines Sohnes, angenehm macht. Rein Opfer ist also angenehm, zu dem das rechte Salz desselben fehlt, die Empfindung unserer Sünde, und der Glaube an den, welcher das Feuer der Sünde ausgelösst hat. Dieses Salz ist das einzige Gegengift des Stolzes, Reides und aller Sünde; dieses sollten die Jünger in sich zu erhalten suchen.

Enc. 20. Wie der Glanbe an die Auferstehung Jesu sich auf das Zeugnist eben des Geistes gründet, der Mosen und die Propheten ihre Rede eingegeben und sie in unseren Herzen glaubwürdig macht, so war Johannes Taufe und unseres Heilands Evangelium, gleich jenen göttlichen Offenbarungen, ein Heilmittel der Menschen. Wenn der Mensch diesen Seist unterdrückt, so sind keine Wunder start genug, ihn zu überführen, sondern, wie Pharao, wird er nur immer harter. Die Pharisaer brauchen hier ihre Vernunft; sie machen schause Schlüsse, verleugnen ihre eigenen Gedanken, geben

eine Unwissenheit vor, die fie nicht hatten, die eine Folge der größten Beruhigung unserer Bernunft ist. Je naher sie der Wahrheit sind, desto steifer verleugnen sie dieselbe, als die einzige Ausstucht, ihr zu entgehen. Diese Begebenheit schildert etwas von den Wundern, die der Satan in sunsern herzworzubringen vermag, wenn wir es ihm einraumen.

Johann. 12. Wie die geringften Umftånde in der heil. Schrift prophetisch find! Dier werden zwen Ausschweifungen der menschlichen Bernunft angezeigt, die bis zu unseren Beiten fortdauern ; Die Stimme Gottes burch naturliche Wirkungen zu erklaren, oder durch Che bie Menschen untergeordnete Bunber. Gott feben und glauben wollen, bilden fie fich lieber einen Donner ober einen Engel ein. Dieß ift zugleich die Wirfung , die Gottes Offenbarung auf die Sunder und Krommen baben murbe. Der Unglaubige wird ein Ungewitter, einen Donnerschlag horen, wenn der Glaubige und Chrift Engelöftimmen an fich fprechen bort.

Ap. Gefch. 17. Die Rengierde ift eine Art des Aberglanbens und der Abgotteren. Socrates, dem die Weltweisen sich vereinigen, den Namen eines Beisen benzulegen, bekannte, er wisse nichts. Salomo, dem der Seist Gottes mit mehr Recht diesen Litel zusprach, hat und in seinem Prediger ein Zeugniß hinterlassen, das noch betrübter ist. Nichts neu — und Rühe, Gram, Eckel, weise zu senn.

Menn die Reugierde eine Mutter , Umme ber Wissenschaft ift, so fonnen wir von der Burgel und ihrem Nahrungefafte auf die Kruch. te leicht ben Schluß machen. Alle naturliche Erfenntniß ift offenbart; die Ratur ber Segen. fande giebt ben Stoff, und die Gefete, nach benen unfere Seele empfindet, benft, ichließt, urtheilt, vergleicht, geben die Form. Alle naturliche Erkenntniß ist daher so alt als die Ratur felbit; und weil diefe unveranderlich bleibt, fo fann feine Renigfeit in den Empfindungen berfelben in eigentlichem Berftande Statt fin. ben. Derjenige Theil der Erde, ben man die neue Welt nennt, ift ein finnlich Erempel Des Migberftandniffes, das der Sprachgebrauch in Begriffen verurfacht, oder vielmehr, wie die Schwachheit und Undeutlichkeit unferer Gedanfen die Borte verfalfchen; und durch eben dieen Betrug nehmen wir die falfche Dunge fur wichtig und voll ein. Richt alfo im Laufe der Natur und im Gefichtefreise unserer Bernunft und jedes vernunftigen Geschopfes ift etwas neues angutreffen ; dieß muß außer diefem Bezirfe Statt finden. Gott muß den gauf ber Ratur andern oder und in einen andern Gefichtsfreis verfeben, oder denfelben erweitern, menn wir etwas neues, oder mehr als das Alte entdecken und erfennen follen. Das Rene felbft fann unter bem Rleide des Alten erscheinen, wie uns das Alte durch den Schein des Reuen hintergeht, weil wir nichts als die Oberflache, und diefe Oberflache felbst oftere nur in Dunkelheit und burch einen Rebel feben. Es ift also Gott allein, der Neues hervorbringen, ber uns Renes entdeden, und ber uns bas Reue ju unterscheiden und mahrzunehmen lehren fann. Gott schreibt fich diefes alles ausbrudlich in ber beiligen Schrift ju; und ber Prediger Salomo scheint hanptfachlich in ber Absicht geschrieben zu fenn, daß er, als ber Beifeste aller Oucher ber Beisheit, auf die Offenbarung Gottes im Bleifch, und bie Dre. bigt seines Ronigreiches, als bie einzige Reuigfeit, die fur die Erde und ihre Einwohner wichtig, allgemein und wirklich neu ware, ja niemals aufhoren murde, neu ju fenn, verweifen follte. Gott ließ baber ein Gerucht bon diefer Renigkeit sich so lange vorher auf der Erde ausbreiten, und die Engel maren Boten bes himmels, die felbige als eine große greube, die allem Bolfe wichtig ware, verfundigen mußten. Die Predigt des Evangeliums wird baber die frohliche Zeitung bes Ronigreiches Gottes genannt. Und bas ausgeruftete Werf. zeug Gottes, Paulus, der bis in den dritten himmel gewurdigt murbe entzudt ju merden, wußte nichte ale Jesum ben Gefreuzigten. Dieß ift alfo ber einzige Gegenstand, fur ben uns ber Trieb ber Reugierde von Gott eingepflangt ift: bieß ift ber einzige Gegenstand, ber bemfelben genug thun fann, ber unfere Neugierde in Beisbeit verwandelt. Dieß ift ein Durft, ben wir ungeachtet unferer Erbfunde fuhlen, ben alle irdische Brunnen nur bermehren, und ben nur die lautere, himmlische Quelle ftillt. mehr er davon trinft, besto reicher wird ber Buffuß, und es ift unmöglich bavon zu viel zu trinfen.

Ap. Gefch. 17, 23. Dieß ist einer von den unzähligen Widersprüchen, die wir in unferer Natur sinden, und deren Ausschlung und unmöglich ist. Die Vernunft ist geneigt, einem unbekannten Gott zu dienen, aber unendlich entfernt, ihn zu kennen. Sie will ihn nicht kennen, und, was noch erstaunender ist, wenn sie ihn erkannt hat, hort sie auf, ihm zu dienen. Dieß ist der Grund, warum Gott so spät und so langsam sich entdeckt; er weiß, daß seine Kenntnis den Menschen ein Anstoß, ein Aergerniß ist, so bald er sich ihnen offen-

baren und zu erkennen geben will. Die Athener waren andächtig genug, um vor einem unsbefannten Gott niederzufallen; sobald aber diesfer unbefannte Gott ihnen entdeckt wird, ift ihnen nichts mehr daran gelegen; fie spotten darüber.

Rom. 2. In der Bibel finden wir eben die regelmäßige Unordnung, die wir in der Natur entdecken. Alle Methoden find als Sangelwagen der Vernunft anzusehen und als Krücken derselben. Die Einbildungsfraft der Dichter hat einen Faden, der dem gemeinen Auge unsichtbar ist und den Kennern ein Meistersstück zu seyn scheint. Alle verborgene Kunst ist ben ihm Natur. Die heilige Schrift ist in diesem Stücke das größte Muster und der feinste Probestein aller menschlichen Eritik.

2 The sfal. 2. Gott wiederholt sich, wie in der Natur, in der Schrift, in der Regierung der Welt, in der Ausbauung der Kirche, im Wechsellaufe der Zeiten; wenigstens scheint es und so, und ist nothwendig für und, daß wir Wiederholung sehen. Es sind nicht dieselben Früchte, und sind doch dieselben, die jeder Frühling hervordringt; es ist nicht dersel, be Leib, und doch derselbe, den wir aus Mutterkeibe bringen und in den Schoß der Erde

saen; es ift nicht berselbe Jus, und doch berselbe, ber sich selbst zu verschlingen scheint. Wer ein Sonnenständichen erflären kann, der hat das Räthsel der ganzen Natur. Ja, der Geist, der die Tiefen der Gottheit erforscht, legt dem Simson ein Geheimniswort in den Nund, ein Geheimniswort, das durch eine sehr gleichgultige Begebenheit verständlich wird, und dessen Sinn durch eben das Geheimnis offendart wurde, dessen Apostel Panlus war, und das er (Nom. 16, 25, 26.) sein Evangelium nennt.

Tit. 1, 12. Die alle Bulfemittel den Chriften geheiligt find, fie jur Ausbreitung des Evangeliums anzuwenden! Bornehmlich ift eine Renntniß des moralischen Charaftere und ein Geschmack ber Sitten bagu nothmendig. Die Poeten helfen baju, und find die ardften Proben , die und die Denfungkart und die Reigungen ber Menschen und eines Bolfes aufschließen und am getreuesten und startften malen. Die Zeugniffe ber menschlichen Runft, Wiffenschaft und Geschichte dienen alle jum Giegel, jum menschlichen Siegel ber Offenbarung, und man hat als Chrift fo wenig Urfache, diefelben zu verfäumen und aufzuheben, als Daulus, feinen Ueberrock in Troas im Stiche gu laffen. Paulus that einem Dichter die Chre an, ihn einen Propheten seines Bolkes zu nennen. Die wahre Poesse ist eine natürliche Art der Prophezenung.

Philem. Wie bas Umt ber Rirche uns nicht bas geringfte Borgugerecht in weltlichen Bandeln giebt! wie Paulus vorsichtig ift, den geringften gezwungenen Gebrauch bes Evange. liums fur fich felbft ju machen! Gelbft die guten Werke follen uns nicht abgepocht werden; das Umt der Predigt ift ju heilig, um es da-Diefer Brief Pauli ift ein zu anzuwenden. herrliches Mufter der Bescheidenheit, ber Kurcht. mit ber wir die Grenzen unferes Umtes bor Augen behalten muffen, es nicht zu unferen eigenen Absichten, Bunfchen, Eigennuß miß-Liebe ift Gott angenehm . brauchen durfen. unzeitiger Gifer allemal gefährlich. Gine Denfungeart, wie wir fie ben Paulus finden, ift dem naturlichen Menschen nicht eigen. Der Rachfte ift und nichts schuldig, wenn er nicht will. -Was für Waffen hat denn der Chrift über feinen Rachsten? Das Benfpiel ber Demuth, ber Berleugnung, der Uneigennubigfeit, der Großmuth, das in Paulus fo liebenswurdig, fo mache tig fpricht, und das mehr ift als alle Gefete der menschlichen Billigkeit, als alle Einfalle des Wibes und als alle liftige Griffe ber schlauen Weit.

hebr. 11, 3. Ohne Glauben können wir felbst die Schöpfung und die Natur nicht versstehen — daher die Bemühungen, Gottes Wort und Willen zu entfernen, das Daseyn durch hypothesen und wahrscheinliche Falle zu erklären, und die vielen Zweisel, die man gegen Nosses Erzählung erhoben hat.

- 1. Petr. 4, 11. Die heilige Schrift folls te unfer Worterbuch, unfere Sprachkunft fenn, worauf alle Begriffe und Reben ber Christen fich grundeten, woraus sie beständen und zufammengesett wurden.
  - 2. Petr. 1, 20. Die Prophezenung berheil. Schrift ist von keiner einzelnen oder menschlichen Auslegung. Es sind nicht Abrahams Werke und Moses Wunder und Israels Geschichte der Inhalt derselben; es betrifft nicht einzelne Wenschen, nicht einzelne Volker, ja nicht einmal die Erde allein; sondern alles ist ein Vorbild höherer, allgemeiner, himmlischer Dinge. Wenn Mose den Willen gehabt hatte, auf eigenen Antrieb, wie ein Casar, zu schreiben, so dürsten wir vielleicht nichts als eine Sammlung von Urkunden und einzelnen Nachrichten von ihm erwarten. Es ist nicht Mose, nicht Jesaia, die ihre Gedanken und die Be-

gebenheiten ihrer Zeit in ber Absicht irbischer Bucherschreiber ber Nachwelt hinterlassen haben. Es ist der Geist Gottes, der durch den Mund und den Griffel dieser heiligen Manner sich offenbarte; der Geist, der über den Wassern der ungebildeten, jungen Erde schwebte, der Maria überschättete, daß ein heiliger geboren wurde; der Geist, der die Tiesen der Gottheit allein zu erforschen und zu entdecken vermag. Mit wie diel Chrfurcht soll dieß uns bewegen, das göttliche Wort zu lesen und zu genießen!

2. Joh. Johannes nennt Wahrheit, was andere Apostel Evangelium, die Predigt Jesu, den Glauben an ihn n. s. f. nennen. Wan sieht hieraus, daß die Wahrheit der Lehre nicht auf Worten, auf Formeln, sondern auf dem Geiste, dem Sinne, den Begriffen beruht; wenn diese mit Gottes Wort übereinssimmen, so kann man jedem seine Ausdrücke lassen. Liebe selbst hat ofters den Begriff des Glaubens und ist nichts als ein thätiger Glaube, der Odem oder das Leben des Glaubens.

Offen b. Joh. 1. Die Schrift lehrt uns Christen die Beit, die ganze Dauer berfelben, nach Gottes Rechnung betrachten. Was unfer Leben ift, bas ift die Dauer ber ganzen Welt, nichts mehr als ein hent e vor Gott, und für jedes Geschöpf. Was ist unfer Tod, den wir stets so nahe, als jeden künftigen Augenblick, ansehen müssen? Sind wir es, die wir sterben? Rein, die Welt, die und stirbt, für und wergeht. Der Tod jedes Wenschen ist also die Zeit, wo diese Ofsenbarung zum Theil an der Seele jedes Wenschen erfüllt wird. In diesem Verstande ist es buchstäblich wahr, daß die Zeit der Erfüllung nahe ist.

Wie unvollfommen und ungureichend bie Begriffe ber Menfchen find, um himmlifche und geiftliche Dinge fich vorzustellen ! Die Ewigfeit Gottes fann und nicht anders begreiflich gemacht werden, als burch die Theile ber Zeit, durch eine Berbindung von dren Augenblicken, die wir aus Unvollkommenheit unterscheiden und mit einander vergleichen muffen. Die Unveranderlichfeit Gottes, in bem, wie Jacobus fagt, nicht ein Schatte eines Rehrens oder Wendens ift, kann uns nicht anders als durch die Berganglichkeit irdischer Dinge beutlich gemacht werben. Rach unferen Begriffen geht bas Bergangene bor bem Gegenmartigen ber; ben Gott ift bas Gegenmartige ber Grund bes Vergangenen und Bufunftigen. Bas fann uns einen munberbareren

Begriff geben von Gottes Unveranderlichfeit, überschwenglicher Große und unerforschlicher Hoheit, als diese Bernichtung aller menschlichen Begriffe oder diese Uebersteigung der-felben?

# Broden.

30h. VI. 12.

Sammlet die übrig bleibenben Broden, bag nichts umtomme.

Den 16. Mai 1758. Lonbon.

• . . . ... .

## Brocken.

### Grelarung bes Titels.

Ein heer von Bolf wird von funf Gerftene brodten überfluffig gefpeist : Diefes fleine Daß ift fur die Menge in ber Bufte fo reich, baß mehr Korbe voll übrig bleiben, als fie Brodte empfangen batten. Wir feben eben biefes Bunder des gottlichen Segens in der Menge ber Wiffenschaften und Runfte. Bas fur ein Magazin macht bie Geschichte ber Gelehrsamfeit aus? Und worauf grundet fich alle? Auf funf Gerftenbrodte, auf funf Ginne, die wir mit den unvernunftigen Thieren gemeinschaft. lich besigen. Richt nur das gange Baarenhaus ber Bernunft , fondern felbft die Schaffammer bes Glaubens, beruhet auf Diefem Stock. Une fere Bernunft ift jenem blinden Thebanischen Bahrfager abnlich , dem feine Tochter ben Blug der Bogel beschrieb; er probezente aus ihren Rachrichten. Der Glaube, fagt ber Apostel, fommt burche Gebor, burche Gebor bes Wortes Gottes. Rom. X. 17. Geht und fagt Johannes wieder, was ihr horet und fe het. Matth. XI. 4.

Der Mensch genießt unendlich mehr, als er nothig hat — und verwüstet unendlich mehr, als er genießt. Was für eine Berschwenderin muß die Natur ihrer Kinder wesen sen sen, wie viel herunterlassung, womit sie Wagschale und das Verhältniß unserer Anzahl und Bedürfnisse unterdrückt, und sich nach dem hunger und dem Uebermuth unserer Begierden in Auswand sest. Muß sie nicht die Zochter eines sehr liebreichen Vaters und Menschenfreundes seyn?

Wie weit mehr fundigt der Mensch in feinen Rlagen über bas Gefangniß bes Rorvers. aber die Grengen, in die ihn die Ginne einfchranken, über die Unvollfommenheit des Lichts, - - und verdammt felbige zu gleicher Zeit burch feine Unerfattlichkeit in den Luften des Kleisches, durch seine Parteplichkeit fur finnliche Borurtheile, und durch feinen Stolz auf bas Licht, bas er schmalert - - Die fichtbare Welt mag noch fo eine Bufte in den Un. gen eines jum himmel erschaffenen Beiftes fenn, Die Brodte, die und Gott hier auftragt, mogen noch fo unansehnlich und fummerlich ausseben, die Kische noch so klein senn, fie find gefegnet und wir mit benfelben bon einem UN måchtigen

måchtigen, Bunberthatigen, Geheimnisvollen Gott, ben wir Christen als ben unfrigen nen- | nen, weil er sich felbst fa in ber größten Desmuth und Liebe geoffenbart hat.

Ift es nicht unfer Geift selbst, der in der Tiefe seines Elendes dieses Zeichen seines hohen Ursprunges verrath, und sich als einen Schöpfer über die stantlichen Eindrücke erhebt, der sie fruchtbar macht, der selbige zu einem Gerüste baut um den himmel zu ersteigen, oder sich Gögen schafft, für die er Ziegel brennt, und Stoppeln zusammen sucht? Ist es nicht ein Wunder unsers Geistes selbst, der die Dürftigseit der Sinne in einen solchen Reichthum berwandelt, über dessen Ausbreitung wir erstaunen muffen?

Unfere Seele macht sich aber eben ber Aussschweifung schuldig, in der Rahrung ihrer Arafte, als die sie durch den Leib begeht. Außer der Mäßigfeit, die unsere Rothdurft uns vorschreiben sollte, ist eine wirthschaftliche Aufmerksamkeit auf die Brocken, die uns in der Dite unseres Appetits entfallen, und die wir nicht der Mühe werth achten zu sammeln, weil wir mehr, vor uns sehen, nicht zu tadeln. Wir leben hier von Brocken. Unsere Gedanken sind nichts als Fragmente. Ja unser Wissen ist Stückwerk. Ich denke mit göttlicher hülfe gegenwärtige Blätter zu einem solchen Korbe zu hamann's Schriften I. I.

machen, worin ich die Früchte meines Lesens und Nachdenkens in losen und vermischten Gedanken sammlen will. Um die von gleichem Inhalt mit der Zeit zusammen zu bringen, will ich selbige numeriren.

#### §. 1.

Sind es nicht die bloßen Erscheinungen der Selbstliebe, die wir mit dem Begriff der Frenheit belegen? Diese Selbstliebe ist das Derz unseres Willens, aus dem alle Neigungen und Begierden gleich den Blut und Pulsadern entspringen und zusammenlausen. Wir können so wenig den ken ohne uns unserer bewußt zu senn, als wollen, ohne uns unserer bewußt zu senn.

Der Japaneser sieht seinen Abgott in einem so nahen Berhältniß mit seinen Begriffen und Reigungen, als der Russe seinen Bart und der Engländer seine Charta Magna. Der Abersgläubige, der Sclave und der Republikaner streiten daher mit gleicher Buth für den Gegenstand ihrer Selbstliebe, und mit einem gleichen Grund der Freyheit, und Eifer für selbige.

Warum vermehrt der Sandel die Liebe der Frenheit? Weil er das Eigenthum eines Volks fowohl als jeden Bürgers vermehrt. Wir lie-

ben, was uns eigen gehört. Hier ift also die Frenheit nichts als Eigennuß, und ein Aft der Selbstliebe gegen unsere Güter.

Daher ift so viel Aehnlichkeit zwischen ben Birkungen ber Gelbftliebe und Frenheit. Ja bie erfte ift bas Gefet ber letteren; wie Poung fagt:

### man love thyself;

In this alone free agents are not free.

So wie alle unsere Erkenntnißfrafte die Gelb sterkenntniß jum Gegenstand haben, so unsere Reigungen und Begierden die Selb st. Itebe. Das erste ist unsere Weisheit, das lette unsere Lugend. So lange es dem Menschen nicht möglich ist, sich selbst zu kennen, so lange bleibt es eine Unmöglichkeit für ihn, sich selbst zu lieben. Die Wahrheit kann uns daher allein fren machen; dieß ist die Lehre der himmlischen Weisheit, die deswegen in die Welt kam, uns Selbsterkenntniß und Selbsteliebe zu lehren.

Warum kann ber Mensch sein eigen Gelbst nicht kennen? Dieß muß bloß in dem Zustanbe unserer Geelen liegen. Die Natur, die und in lauter Rathfeln und Gleichnissen von dem Unsichtbaren unterrichtet, zeigt uns an den Beziehungen, von denen unser Korper abhängt, wie wir uns die Beziehung unsere Geistes auf

andere Geister vorstellen können. So wie der Leib den Gesegen der außern Gegenstände unterworfen ist, der Luft, dem Boden, der Wirkung anderer Körper: so mussen wir unsere Seele und gleichfalls vorstellen. Sie ist dem beständigen Einstuß höherer Geister ausgesest und mit selbigen verknupft; dieß macht daher unftreitig unser eigen Selbst so zweiselhaft, daß wir selbiges nicht erkennen, unterscheiden, noch selbst bestimmen können.

Die Unmbglichkeit uns selbst zu kennen, kann sowohl in der Grundlage unserer Natur als in einer besondern Bestimmung und Imstande berselben liegen. So seht die Bewegung einer Uhr eine gehörige Einrichtung ihres Baues und die Bedingung aufgewunden zu werden, zum voraus. Wenn unsere Natur auf eine besonders genane Urt von dem Wissen eines hohen Wesens abhinge; so solgt von selbst, daß man den Begriff besselben zu Gulse nehmen müßte, um die erstere zu erklären; und daß se mehr Licht wir in Ansehung dieses Wessens erhalten würden, desto mehr sich unsere eigene Natur aufklären müßte.

Unfer Leben ift das erfte von allen Gutern, und die Quelle der Gluckeligkeit. Wenn wir das erfte in Betrachtung ziehen, so zeigt die Beschaffenheit desselben die Eigenschaften der letteren an. Dieses ift so abhängend, daß

ungablige Bufalle uns beffelben berauben tonnen, und wir haben fo viel Gewalt über baffelbe, als jedes angere Ding fich ruhmen fann. Das gange Beer bon ben feindfeligen Urfachen, wodurch bas Band ber Seele mit bem Leibe aufboren und getrennt werden fann, fieht aber unter ber Regierung desjenigen, bem wir unfer Leben ju banfen haben. Alle mittlere Berfzeuge fteben unter feiner Sand. Mit unferer Bludfeligfeit muß es daher eine gleiche Bewandnis haben. hieraus fieht man, wie nothwendig unfer Gelbft in dem Schopfer deffelben gegrundet ift, daß wir bie Erkenntniß unferer felbft nicht in unfrer Macht haben, daß um ben Umfang beffelben auszumeffen, wir bis in ben Schoof ber Gottheit bringen muffen , bie allein bas gange Geheimniß unfere Befens be-Rimmen und auflofen fann.

Die erfte Urfache aller Dinge, bon der wir so unmittelbar abhången, muß daher unsumgänglich zu hulfe genommen werden, wenn wir unser eigen Selbst, unsere Natur, Besstimmung und Einschränfung einsehen wollen. Rächst dieser ersten Ursache gehört dazu eine Renntniß aller der Mittelwesen, die mit uns in Verbindung stehen, und die durch ihre Wirfang unsere hervorbringen helsen oder zu änzbern im Stande sind. Alle diese Betrachtungen zusammengenommen, können wir den Zu-

fiand ber menschlichen Natur auf ber Welt nennen. Es ift die Frage nicht allein, wenn ich mein eigen Selbst ergründen will, zu wissen, was der Mensch ist? sondern auch, was der Stand desselben ist? Bist du fren oder ein Sclave? Bist du ein Unmündiger, ein Baisse, eine Wittwe, und in welcher Art stehst du in Ansehung höherer Wesen, die ein Ansehen sich über dich anmaßen, die dich unterdrücken, die dich überportheilen, und durch deine Unwissenheit, Schwäche, Thorheit zu gewinnen suchen?

Hieraus läßt fich erfehen, auf wie viele Facta unsere Selbsterkenntniß beruht, und daß felbige so lange unmöglich oder unhinlänglich und betrüglich ift, als uns jene nicht entdeckt und offenbart werden. Daß die Vernunft nichts als Analogieen auffassen kann, um ein sehr undeutlich Licht zu erhalten; daß wir durch Berobachtungen über den Plan der göttlichen Schöpfung und Regierung allein auf Muthmaßungen gebracht werden können, die sich auf den besondern Entwurf seines geheimen Wissens mit und anwenden lassen,

Unfer Leben besteht in einer Bereinigung bes sichtbaren Theils mit einem boberen Befen, bas wir bloß ans seinen Wirfungen schliesen können. Diese Bereinigung ift unserm eignen Willen einigermaßen preis gegeben —

und ungahlig vielen andern Zufallen ausgesett — Bepde fiehen auf eine unbegreifliche und verborgene Weise unter der Regierung und Vorsehung desjenigen, der es uns giebt und nach seinem Willen erhält. Diese und dergleichen Begriffe sind Zeigesinger, auf die wir Achtung geben mussen um, einige Schlusse über uns selbst zu nachen.

Um die Erkenntnis unserer selbst zu erleickern, ift in jedem Rachsten mein eigen Selbst
als in einem Spiegel sichtbar. Wie das Bild
menes Gesichts im Wasser wiederscheint; so ist
mem Ich in jedem Rebenmenschen zurückgeworden. Um mir dieses Ich so lieb als mein
eigenes zu machen, hat die Borsehung so viele Bortheile und Annehmlichkeiten in der Gesellschaft ver Menschen zu vereinigen gesucht.

Bott und mein Rächster gehören also zu meiner Selbsterkenntniß, zu meiner Selbstliebe. Bas für ein Geset, was für ein entzückender Gesetzeber, der und besiehlt, ihn selbst mit gazzem Herzen zu lieben, und unsern Räch, sten als und selbst! Dieß ist die wahre und einzige Sebstliebe des Menschen, die höchste Weisheit der Selbsterkenntniß eines Christen, der nicht nu Gott als das höchte, wohlthätigste, einzig und allein gute und vollsommene Wesen liebt, sowern überdem weiß, daß dieser Gott selbst sein Rächster und seines Nebenmenschen Rächster im ftrengsten Verstande geworben ift, bamit wir alle mögliche Urfache hatten, Gott und unfern Rächsten ju lieben.

In unserm Glauben, sieht man also, ift allein himmlische Erkenntniß, wahres Gluck ind erhabenste Frenheit der menschlichen Natur iereinigt. Vernunft — Geister — Sittenthre sind dren Tochter der wahren Naturlehte, die keine bessere Quelle als die Offenbarung hit.

§. 2.

Wie follten wir über die Große unferer Natur erschrecken, wenn wir bedenken, daß lie Wahl nicht nur des Guten, sondern des Neften, ein Gesetz unsers Willens ift? Der Lan jedes Geschöpfes bezieht sich auf seine Bestmmung. Ik dieser Ruf nicht eine Prophseyung der höchsten Glücksligkeit?

S. 3.

Es war nach dem romischen Recht den Soldaten nicht erlaubt, kanderenen zu kufen in dem kande, wo sie Arieg führten. I. 9 Dig. de re militari. I. 13. cod. Wir sehen hier ein romisch Geset, welches den Gristen verdammt, der zum Streiter auf diess Erde berufen ist, und sich zum Angesessenen derselben machen will. In den Geschichten, besehen und Gebräuchen aller Völker sinden mr, daß ich so sage, ben sensum communem der Resligion. Alles lebt und ist voll von Waken auf

unfern Beruf und auf ben Gott ber Gnabe. Wir haben ein groß Vorurtheil in Unfebuna ber Ginidranfung, bie wir von Gottes Birf. ung und Einfluß bloß auf bas Jubifche Bolt machen. Er bat uns bloß an dem Erempel deffelben bie Berborgenheit, bie Methode und die Gefete feiner Beisheit und Liebe erflaren wollen, finnlich machen; und und die Anwendung bavon auf unfer eigen leben und auf anbere Gegenstände, Bolfer und Begebenheiten aberlaffen. Der Apostel fagt diefes ausbrucklich den Syftrenfern, bag Gott den Seiden eben fo gut ein Zeugnif und einen Zeugen von fich felbft gegeben; und worin bestand bas? Er that ihmen Gutes - - er gab fich ihnen als die Liebe und ben Gott ber Liebe ju erfennen --Er gab ihnen Regen vom himmel, und fruchtbare Jahreszeiten , und fullte ihr Berg mit Rahrung und Kreude. Ap. Gefch. XIV. 17. Man fieht hier offenbar, baß diefer Regen und Diese fruchtbaren Zeiten nicht allein in der Witterung bestehen, fonbern eben die Wirfungen bes Geiftes anzeigen, die uns gute Gedanfen, Bewegungen , Unichlage mittheilen , und der auf eine fo unterscheidende Urt ben Juden gugefchrieben wird, daß es von ihren Beibern fogar beißt, fle hatten feinen Benftand nothig, um Bolle gur Stiftehutte ju fpinnen.

Bft bas fleinfte Graschen ein Beweis Gote

tes; wie follten die kleinsten Sandlungen ber Menschen weniger zu bedeuten baben? bat bie Schrift nicht bas verächtlichfte Bolf ausgesucht, eines der fleinsten, die ichlechteften Sandlungen, ja die fundlichften berfelben, um Gottes Borfehung und Beisheit barin einzufleiden und ibn zu offenbaren in folder Erniedrigung der Bilber? Ratur und Geschichte find baber bie amen großen Commentarii bes Gottlichen Borts, und diefes hingegen der einzige Schluffel, uns eine Erfenntniß in beiden zu eroffnen. Was will ber Unterschied zwischen naturlicher und geoffenbarter Religion fagen? Wenn ich ibn recht perftebe, fo ift zwischen beiben nicht mehr als der Unterschied awischen bem Ange eines Menfchen, ber ein Gemalde fieht, ohne bas Ge- ` ringfte von ber Maleren und Zeichnung ober ber Geschichte, die vorgestellt wird, ju verfteb. en, und bem Ange eines Malers; zwischen bem naturlichen Gebor und bem mufikalifden Ohr-

Ronnte man nicht von Sofrates, wenn er fich auf seinen Schutzeist bezog, eben das sagen, was von Petrus sieht; er wuste nicht, was er sagte, oder von Caiphas, der prophezente und göttliche Wahrheiten verfündigte, ohne daß er, noch seine Zuhörer, das Geringste von dem wahrnahmen, was Gottes Geist durch ihn redete? Dieß ist in der merkwürdigen Geschickte Sauls und Bileams vorgestellt, daß unter

ben Abgottern felbst, ja in ben Werkzeugen ber Solle, die Offenbarung Gottes vor Augen liegt, und daß er sie selbst dazu braucht, um feine Diener und Anechte zu senn, wie Re-bucadnezar.

Ein englischer Geistlicher hat in die Naturlehre die Salbung der Gnade zuerst einzurschren gesucht; es fehlt uns noch ein Derham, der uns nicht den Gott der nackten Bernunft, daß ich so rede, sondern den Gott der heiligen Schrift, im Reiche der Ratur ausdeckt, der uns zeigt, daß alle ihre Schäße nichts als eine Allegorie, ein mythologisch Gemälde himmlischer Systeme —— so wie alle Begebenheiten der weltlichen Geschichte Schattenbilder geheimerer Handlungen, und entdeckter Bunder sind. Berem, XXXII. 20.

S. 4.

Welche Frage hat den Weltweisen mehr zu schaffen gemacht, als der Ursprung des Bosen, oder die Zulassung desselben? Gott selbst sagt: Ich schaffe das Bose — Wenn wir einen rechten Begriff von den Dingen hätten oder uns zu machen suchten, so durften wir uns durch Ausdrucke nicht verwirrt machen, noch beleidigt halten. Gut und Bose sind eigentlich allgemeine Begriffe, die nichts mehr als eine Beziehung unserer selbst auf andere Gegenstände, und dieser Zurückbeziehung, daß ich fo fage, auf uns anzeigen. Wir stehen als mit andern Dingen in Verbindung; auf diesen nexum beruht nicht nur unser wahres Wesen und eigentliche Natur, sondern auch alle Abwechselungen und Schattirungen, deren sie fähig ist.

Unfer Leben hat nothig durch Rahrung erhalten und ersetzt zu werden. Diese hängt von den Früchten der Erde ab, und diese gewissermaßen von der Ordnung unseres Fleißes und dem Lauf der Ratur. Die Faulheit ist daher ein sittlich Uebel und die Theurung ein physiches Uebel. Wir nennen aber beide so, weil durch selbige die Verbindung zertrennt wird, worin unser Dasenn und die Erhaltung desselben zum Theil besteht.

Unsere Gesundheit ist ein Gut, das in einer Harmonie des forperlichen Baues und der Bereinigung mit der Seele besteht. Alles dasjenige, was selbige zu zerstören und zu andern fähig ist, heißt daher ein Uebel; und im Gegentheil ist dassenige ein Gut, was selbige erhält oder wiederherstellen kann. Unsere Gesundheit und Leben kann daher aufhören ein Gut zu senn, sobald beide in eine höhere Ordnung Eingriffe thun, die in einem näheren Berhältnis mit unserer geistigen Ratur stehen.

Der Menfch ift ein fehr entferntes Glieb in ber Reihe ber erschaffenen Dinge von bem

großen ilrwesen, wodurch alle bestehen, und durch dessen Bort alle entstanden sind. Er mag noch so schwach gegen den ganzen nexum senn, so hängt doch alles von Gott ab, und derjenige, welcher die ganze Rette in seiner hand halt, trägt ihn in seiner unmittelbaren Obhut, vermöge der Gesetze, wodurch alle Mittelwesen in Ihm ihren Grund und ihre Bestimmung haben.

Richts giebt uns ein fo außerorbenlich Licht in die gange Ratur ber Dinge, als die große Wahrheit unferes Beilandes: Riemand ift gut als ber einige Gott. Unftatt alfo ju fragen : wo fommt bas Bofe ber ? follten wir die Rrage vielmehr umfebren, und und mundern, ball endliche Geschopfe fabig find , gut und gludlich in fenn. Dierin befieht bas mabre Geheimnis der abttlichen Beisheit , Liebe und Allmacht. Diefe philosophische Rengierde, die fich über den Urfprung bes Bofen fo fehr wundert und beunruhigt, follte man faft fur ein duntel Bewußtfenn bes gottlichen Chenbildes in unferer Bernunft ansehen, fur ein veien metrier, befe fen wahrer Sinn umgefehrt genommen werden muß, in deffen Berfegung aber gleichwohl eine Cabbala: liegt, ein geheimer Berftand.

Es giebt nicht mehr als eine einzige Verbindung, die Gott jum Gefet unferer Ratur und ihres Gluck gemacht. Alles dasjenige, was der Wenfchgegen diefen Zusammenhang thut, ibst das all-

gemeine Band auf, die Sarmonie, ben Frieden, wodurch alle außere Dinge zu schwach find, in ihn zu wirfen, und er starf genug, dem Ungestum aller Gegenstände, die ihn unterdrückend überfallen, zu widerstehen, ja nicht nur zu widerstehen, sondern selbst über diese bereinigte Macht zu herrschen.

Dan ftelle fich einen machtigen Monarchen bor, ber einen Liebling ber Buth feiner Bof. linae aufgeopfert, um fich burch feinen Gobn an felbigen ju rachen. Der Bater ift verbannt, und plotlich ber Rache und Dacht feiner Reinbe entrogen worden. Gein unmunbiger Gobn bleibt im Reich, und alles wuthet um diefes Kind, um ben Bater boppelt in bemfelben gu foltern und fich an feinem Erben mit befto mehr Graufamfeit zu rachen. Der Monarch entbeckt biefem Rinbe bas Schicffal feines Baters, bie Bosheit, die Dacht und Lift feiner Feinde, ja ein Theil des Gebeimniffes, warum er fic nicht offentlich fur feinen Bater und ibn felbft erflaren fann, warum er ihm ben hof verbieten muß, er thut ibm jugleich bie Berficherung, baß er unbeforgt allenthalben fenn foll, baß er einen unerfannten Kreund auf alle feine Bege und die Schritte feiner Feinde bestellt bat; ja baß er ibm ein Zeichen eindrucken will, bas jedermann verebren foll, und bas niemand im Stande ware auszulofden oder ihm zu rauben, als seine eigene hand, oder sein eigener Wille, oder sein eigener Ungehorsam und Ber'aachtung der Warnungen und Hussehnittel, der ren Gebrauch er ihm überließe. Daß seine Entfernung eine kurze Zeit senn sollte, daß er ihn zu dem Aufenthalt seines Baters unbekannt zu führen gedächte, und sie beide nach Vollziehung einiger wichtigen Geschäfte in sein Reich bffentlich zurückrusen, und zu seinen Freunden und Nachfolgern oder Mitregenten öffentlich erz klären und zugleich Strafe an ihren Feinden ausüben wollte.

Last und diefem Rinde folgen, bem bon feinen Beinden auf dem Wege nachgestellt wird, die alles thun, um burch Liebkosungen und Drobungen es ju gewinnen, bie bas Beichen an feiner Stirn bald laderlich machen, bald ibn bewegen, felbiges als einen Glecken abzumischen, bald ihm Rafcherenen und guldene Berge verfbrechen, um ihn von felbft baju ju bewegen. - Gefett die Reinde erreichten es fo weit, um es unfenntlich ju machen, ober eine Beitlang unfichtbar ju machen. Gie marten blog bierauf, um ihre Rachsucht auszuüben; und mie ten in ber Entbedung ihrer Graufamfeit und ber Gefahr, worin fich biefes Rind befindet, fommt ber unbefannte Freund, um es aus ibren Rlauen ju erretten. Go furg ber Beg, fo ift es von innerlicher Angft, gurcht, und beftånbigen Anfallen feiner Feinde bedroht, in benen immer fein voriger unbefannter Erretter zu rechter Zeit erscheint, um ihn nicht umfommen zu laffen, und mit deffen Gegenwart alle Schreckbilder und Gestalten der Gefahr verschwinden.

Um der Aehnlichkeit in der Erdichtung noch näher zu folgen, laßt uns annehmen, daß diefes Kind ein Zeichen an seinem Gesicht trüge, ohne es zu wissen, und das keine fremde Hand als seine eigene auslöschen könnte, daß es ihm daher aufgebunden wurde, nicht mit der Hand die Stirne zu berühren, und sich dazu durch keine Vorstellung bewegen zu lassen, ohne daß ihm die Ursachen oder das Dasenn dieses Zeichens und die Ehrfurcht, die seine Feinde für seldiges haben müßten, alle die Folgen aber seines Ungehorsams in diesem Stück entdeckt würden.

Dieser Unmunbige wandert jest — bes Monarchen Berheißungen und Befehle — ber Aufenthalt, wo er seinen Bater sinden soll — und der Schutz des unbefannten Freundes, auf den er sich ben aller aufstossenden Gefahr gewiß zu verlassen hatte; Hoffnung, kindliche Liebe und Zuversicht find sein Stolz, seine Luft und seine Starke.

Wenn wir bas menschliche Geschlecht und jeben Wenschen uns in abnlichen Kallen vorftellen

ftellen, daß fein Leben, seine Sicherheit und ewig Glud von einer Bedingung abhängt, die über alle Schwierigkeiten siegt, und daß er mit Uebertretung derselben nicht nur sein Glud verscherzt, sondern auch in das höchste Elend geräth, und in beständiger Furcht, Ungst und Gesahr schweben, ja einer augenblicklichen Erlöfung nothig haben muß, falls er nicht auf ewig verloren senn soll — so wird uns die Frage vom Ursprung des Bosen in einem ganz fremden Gesichtspunft vorfommen.

### §. 5.

Se mehr ich bem Begriff ber Krenheit nache bente, besto mehr icheint er mir mit allen Beobachtungen berselben übereinzufommen. Ich will zwen anführen. Man fommt überein, baß es feine Rrenheit obne Gefete geben fonne; und man erflart biejenigen fur frepe Staaten, wo die Unterthanen fowohl als ber Furft von Gefeten abhängen. Gefete baben alle ihre Rraft bloß burch ben Grundtrieb der Selbfiliebe, bet Belohnungen und Strafen als Bewegungsgrunde wirksam macht. Ein Geset ift niemals fo beunruhigend und fo beleidigend als ein Riche terfpruch, ber auf Billigfeit gegrundet ift. erfte ruhrt meine Eigenliebe gar nicht und erftrectt fic auf meine Sandlung allein, macht baber alle diejenigen mit mir gleich, die im gletthen Kall fieben. Der lette, ein willfurlicher Damann's Schriften I. Ih. 10

Spruch ohne Gefet, ift aus entgegengefetten Bewegungen der Gelbftliebe allemal als eine Rnechtschaft fur uns. Durch ein Gefet find mir bie Rolgen meiner Sandlung befannt; bie Einbildungsfraft fann daher durch feine Ochmeidelenen oder argwohnische Ueberlegungen bon ber Gerechtigfeit unfere Rurften ober Richters uns hintergeben. Ja ber Richter in einer frepen Republik jeigt mir felbst durch fein Benfviel, daß ihm daß Gefet fo gut befiehlt, dieß gegen mich auszusprechen, als es mir befiehlt, bas, mas er ausspricht, ju leiben. hierin befieben also alle Die Borzuge ber politischen Krenbeit, jeder weiß die Folgen feiner Sandlungen, und niemand fann felbige ungeftraft übertreten : weil nichts als der Wille des Gesetes mich einschränken fann, und biefer Wille ift mir fo wohl befannt, als unwandelbar, ja der Wille bes Gesetes ift in allen Rallen fur mich, und eine Stute meiner Gelbfterhaltung und Gelbstliebe. Daber berufen wir uns auf Befete, baber furchten wir felbige. Man fuge noch hingu, daß die Gefete, die wir uns felbft geben, aus eben bem Grunde ber Gelbfiliebe uns niemals ichwer vorfommen, und bag es das größte Vorrecht frener Staaten ift, ihre eigenen Gefetgeber ju fenn. Gefete fcramfen also nicht Krenbeit ein, sondern geben mir die Salle ju erfennen, und die Sandlungen, die vortheilhafte ober nachtheilige Folgerungen für meine Selbstliebe haben follen, and diese Sinsicht bestimmt baher unsere Reignungen.

Der stoische Grundsat: Der Tugendhafte ist allein fren und jeder Bosewicht ein Sclabbe, bekommt aus dieser Erklärung gleichfalls sein Licht. Luste und Laster hindern unsere Erstenntnis, die falschen Urtheile derselben verwirren daher unsere Selbstliebe. Wir glauben zu unserm Besten, zu unserm Bergnügen, zu unserer Ehre zu handeln, und wählen Mittel, die allen diesen Endzwecken widersprechen. Ist dieß Selbstliebe? Wo diese nicht ist, kann auch kein me Frenheit sepn.

## §. 6.

Wenn man erwägt, wie viel Starfe, Gegenwart bes Geiftes, Geschwindigfeit, ber wir
sonst nicht fähig find, uns die Furcht einer außerordentlichen Gefahr giebt: so begreift man, warum ein Christ dem naturlichen sichern Menschen so sehr überlegen ist, weil er mit bestänbiger Furcht und Zittern seine Seligfeit sucht.

#### S. 7.

Mein Magen beschwert sich über bie Une mäßigfeit, jedes Gieb hat sein Gefühl, bas es warnt vor einem Gegenstand, ber ihm nachtheilig ift: Dieß ist ein physisches Gewissen. Wo kommt das Anfehen her, in bem die Wahrsagerkunke stehen und die große Anzahl derselben, die sich auf nichts als ein Misverständnis unseres Inflinets oder natürlicher Vernunft grunden? Wir sind alle fähig Propheten zu seyn. Alle Erscheinungen der Natur sind Träume, Gesichte, Räthsel, die ihre Bedeutung, ihren geheimen Sinn haben. Das Buch der Natur und der Geschichte sind nichts als Ehissen, verborgene Zeichen, die eben den Schlüssel nöchig haben, der die beilige Schrift auslegt und die Absicht ihrer Eingebung ist.

§. 9.

Der Leib ist das Rleid der Seele. bedt die Blofe und Ochande berfelben. Wolluftige und Chrgeizige fcreiben die lafterhaften Reigungen ihrem Blut und Ribern gu. Er hat gedient unfere Geele ju erhalten, eben wie die Rleidung unsern Leib schützet gegen bie außerlichen Angriffe der Luft und anderer Gegenftande. Diefe Rothdurft unferer Ratur bat und erhalten, unterdeffen hohere und leichtere Beifter ohne Rettung fielen. Die Sinderniß, Die und ein Rleid giebt, bas uns ein wenig schwerer macht und ein wenig von dem Gebrauch unfrer Glieder entzieht, erstreckt sich nicht fowohl auf das Gute, in Ansehung der Seele, als in Unsehung des Bofen. Wie abscheulich wurde vielleicht der Mensch fenn, wenn ihn der Leib nicht in Schranken bielte!

§. 10.

Das allgemeine Beste eines Staats wird von ben Almosen der Unterthanen unterhalten Jeste Scherbe des Fleißes wird von Gott gesegenet jum allgemeinen Reichthum und Rahrung.

## Sebanken über

# meinen Lebenslauf.

Pf. 94, 19. In ber Menge meiner Gebanten in mir ergogen beine Arbftungen meine Seele.

London , 21. April 1758.

Bis hieher has mir ber herr geholfen,

First Hills Towns on the second

43

So bin ben 27ten August 1730 in Königs berg in Preussen geboren, und den folgenden Tag, so viel ich weiß, durch die christliches Birsorge meiner frommen und ehrlichen Eltern, zum Bad der heiligen Tause gebracht worden. Sott hat mich die Ehre und Vortheile der Erste geburt genießen lassen, und ich bin meiner Mutter, wie Jaebez, ein Sohn der Sorgen und Schmerzen gewesen. Sie hat meinem Vater und einen Sohn an meinem jungern Bruder gezehen, und wir beide sind der ganze Reichthim unstrer Eltern gewesen, den Gott mit so viel Snade erhalten als gegeben hat.

Mein liebreicher Bater im himmel! wormitsoll sich mein Dank fur den Ueberstuß des Sezgen anfangen, womit du mich schon in den Umstämen meiner Geburt, als mit einem Kranze gezierthast. Ein gesunder Leib, den du im verborgennen zebildet hast — eine Seele, der du den Orden kes himmels, und das Unterpfand der Sezligsei, in Abwaschung meiner angeerbten Sünde um Aufnehmung in den Bund deines Sohnes nes und den Schoof seiner Kirche, umsonst gezichenkthast, noch ehe sie sich ihres Dasennsselbst dwußt war, so wie du die Wilch in den

Bruften meiner Mutter bereiteteft , noch ehe ich den Durft und die Nothwendigfeit und den Befcmack berfelben fannte -- Eltern , been Andenken unter die theuersten Beariffe mener Geele gehort, und ohne gartliche Bewegung ber Liebe und Erfenntlichfeit bon mir nicht überfeben werden fann, burch die bu dich felbft nie zuerft haft offenbaren wollen, und die nach be ren Rraften fich angelegen fenn ließen , mich at bir ju fuhren - - bie bu in zeitlichen Unfanden gefegnet haft , und die ihr eigenes &ben als eine Probe beiner weifen und gutgen Regierung jederzeit anfahen und uns al-- priefen. Du haft mich gewurdigt , ein Beme bon dem Abichiebe meiner Mutter ju fenn , te in beine Rube eingegangen - - 3hre guen Berfe werden ihr nachgefolgt fenn. Das Dr. dienft deines Sohnes erfest unfre Unvollfmmenheit und die Gebrechen unfere Guten ; bie Seligfeit, die er erworben, ift ber Lohn, belder die Undankbarfeit der Welt überschunglich aut macht. Lebt mein Bater noch - - fo laß fein Alter gefegnet fenn. Erofte ihn indem Rummer, worin er meinetwegen ohne Beifel gedruckt wird. Erofte ihn mit eben bem Beift, ber mich aufgerichtet hat, und beffen Dl allein unferm Gefichte Glan; geben und unft Berg mehr als junger Moft und bas Tette be Beigens froblich machen und erquicken fant. Lag.

ihm die Roth der gegenwärtigen Drangsale unter deinen Flügeln leicht werden — Ift dieses Gebet, mein Sott! ein Jerthum, so mache seine Freude voll, durch die Bekehrung eines Sünders, der Buße thut, und den er auf
Erden zu verlieren geglaubt, um ihn in der heimath deiner Kinder wiederzusinden. Erhöre mich,
mein Gott! um deines lieben Sohnes willen.
Almen!

Ich bin frube bon meinen Eltern gur Odule gehalten worden. Gie maren beide Reinde bes Duffigganges und Freunde gottlicher und menschlicher Ordnung. Gie begnügten fich nicht mit dem bloßen Ochein ihrer Pflichten, und bem Ceremoniel der Erziehung, was fo viele Eltern Schanden halber ibre Rinder genießen laffen; fie hatten unfer Beftes ju ihrem Ungenmerf, und thaten so viel felbit, als ihre Umftanbe und Ginficten es erlaubten. Unfre Lebrmeifter mußten ihnen Rechenschaft bon une ferm Bleiß und Aufführung ablegen; wir fanben zu Sause eine Schule an ber Aufficht, ia an der ftrengen Aufficht, und an dem Benfpiel unfrer Eltern. Lugen, Umtreiben, und Rafche ren maren dren Sauptdinge, die und nicht vergeben murben, und benen wir niemals Erlaubniß hatten, und ju überlaffen. Bir fonnen und eher einer Berfcwendung in unfrer Ergieb. ung rubmen, als über eine Sparfamfeit darin

beschweren. Die rechte Saushaltung und Wirthschaft darin ift die großte Runft; so, wie der erfte Rebler ein großer Lob ber Eltern, und einen schwereren Borwurf ber Rinder macht. Unser Daus war jederzeit eine Zuflucht junger Leute, . die fludirten, und welche die Armuth fittsam machte. Gie waren jederzeit willfommen, und wurden bisweilen ausdrudlich fur ihren Unterricht bezahlt, als Rebenstunden, als Wiederholung und Zubereitung ber Schule; fie maren augleich unfre Gefellschafter, Zeitvertreiber, Auffeber, und murden mit altern Jahren Bertraute und gute Freunde. Dergleichen Bortheile baben wir genoffen, fo lange wir in unfere Baters Saufe gewesen, und als ich wieder in daffelbe jurudfam; hieber gehoren Oprachen, Griedifch , Frangofisch , Italienisch , Musik , Cangen, Malen. Go schlecht und recht wir in Rleidung und in andern Thorbeiten furt gehalten wurden, fo viel Ausschmeifung murde uns bierin verstattet und nachgefebn.

Die guten Ubsichten meiner lieben Eltern wurden beffer erfüllt worden fenn, und ihre großmuthige Reigung beffer angewandt, wenn sie einen guten Rath in der Wahl ihrer Mittel und wir eine größere Rechenschaft vom Gebrauch derfelben zur Richtschnur gehabt hatten. Wie vorzüglich aber vor unzähligen andern Eltern ihre Einsichten und Grundsähe und die Triebe ihres

herzens gegen ihre Rinder waren, hat mich die Erfahrung mit bfterem Zuruckbenten und in mich gehen gelehrt.

Ich habe in meiner Schulerziehung dren Abwechselungen gehabt. Das erste war ein Zu-sammenfluß von Kindern jedes Geschlechts und jedes Alters unter einem abgesetzen Priester, deffen Name hoffmann war. Dieser Mann hat den Grund gelegt, und ich bin 7 Jahre sein Schüler gewesen, nach deren Verlauf er mich so weit gebracht zu haben glaubte, als ein Kind nothig hatte, um auf einmal ein Jüngling zu werden; oder vielleicht war dieß bloß ein Geskändniß seiner eignen Unfähigseit, mich länger zu sühren. So dunkel die Erinnerung seines Unterrichts, so weiß ich so viel, daß selbiger außerordentlich war, daß er mir daß Latein ohne Grammatik benzubringen gesucht hatte.

Bon hier kam ich in die Hande eines Schulmannes, der ein diffentliches Amt hatte, und eine Winkelschule daben hielt, die in zwen runden besetzen Tischen bestand. Sein Name war Rohl, und er war Prorector im Aneiphof, sein Stiefsohn war sein Sehulfe. Dieser Mann hatte viel Gluck und Erfahrung, beide aber beruhten auf bloßer Pedanteren und dem Schlendrian der Schulkunste. Ich wurde von dem kleinen Hügel, wo sein Vorganger mich gestest, plosisch verruckt, und beschuldigt, nichts

gu miffen, weil ich feine Methode nicht fannte. Ben diefem Manne bab ich vom Donat angefangen und mit einem Duth, den er felbft bewunberte, einige ber vornehmften und schwerfien la. teinischen und griechischen Schriftsteller unterfciedene mal durchgeveitscht. (Er bat mich buchfabiren gelehrt und eine Weife dagu , die nicht zu verachten ift, und die ich nachgeabmt babe.) Er schmeichelte mir und fich felbit, einen großen Lateiner und Griechen erzogen zu haben; ich fonnte einen Romer verdeutschen, ohne bie Sprache noch ben Sinn des Autors ju verfteben. So waren meine lateinischen und ariedifden Bufammenfetungen, Buchbruckerarbeit, Tafchenspielerfunfte, wo bas Gedachtniß fic felbft überfrißt, nud eine Ochwindung der übrigen Seelenfrafte entsteht, weil es an einem gefunden und gehörigen Rahrungsfaft fehlt. Gein Sohn brachte mich fehr weit in ber Rechenfunft; alles dieß geht verloren, wenn das Urtheil nicht ben Rindern gezogen wird, wenn fie ohne Aufmerksamkeit und Verstand fertig gemacht werden. Es ift eben so wie in der Dufit, mo die Kinger nicht allein, sondern hauptsächlich bie Ohren und das Gehor gelehrt und unterrichtet und geubt werden muffen. Wer noch fo geschwind und richtig ohne Gefühl ber harmonie ein Stud ober hundert gelernt hat, fpielt wie ein Tangbar in Bergleichung bes elendeften Geigers, ber felne eignen Grillen auszubruden weiß. Ich will hier einige Unmerfungen bingufugen. Die erfte ift, daß ich glaube, min Gedachtniß und meinen Ropf febr gefcmacht ju haben burch biefen gehauften und unnugen Schulfleiß, und daß meine naturliche Lebhaftigfeit und Rabigfeit einigermaßen barunter gelitten. Ein noch größer Uebel ift , daft diese Methode alle Ordnung, ich mochte fagen, allen Begriff, und Saden und guft an derfelben in mir verdunkelt hat. Ich fand mich mit einer Menae Borter und Sachen auf einmal überschuttet, deren Berffand, Grund, Bufammenhang, Gebrauch ich nicht fannte. Ich fuchte immer mehr und mehr ohne Wahl, ohne Untersuchung und Ueberlegung auf einander zu fcutten, und diese Seuche hat fich über alle meine Sandlungen ausgebreitet, bag ich mich endlich in einem Laborinth gesehn habe, von dem ich weder Aus. noch Eingang noch Sput erfennen fonnte. Unterdeffen ich mich wirflich in einigen Dingen weiter befand, als ich es nothig hatte, fo mar ich dafur in weit nutlidern und nothigern gang jurudgelaffen; weber Diftorie, noch Geographie, noch ben geringften Beariff von der Schreibart, Dichtfunft. 3ch babe ben Mangel ber beiben erften niemals geborig erfeben tonnen, den Geschmack an ber legtern ju fpat erhalten, und finde mich in vieler Muhe, meine Gedanken mundlich und schriftlich in Ordnung zu sammeln und mit Leichstigkeit auszudrücken.

Ein rechtschaffener Lehrmeifter muß ben Gott und fich felbst in die Schule geben, wenn er Die Weisheit feines Umtes ausüben will; er muß ihn nachahmen, fo wie er fich in der Datur und in der beiligen Schrift offenbaret, und vermoge beider in gleicher Art in unfrer Geele. Der allmächtige Gott, bem nichts fostet, bem nichts zu theuer fur die Menfchen gewesen ift, ber sparsamfte und langfamfte Gott. Das Gefet feiner Wirthschaftlichkeit von Zeit, womit er in Geduld die Fruchte abwartet, follte unfere Richtschnur fenn. Es ift nichts daran gelegen, was? noch wie viel? Kinder und wir Menschen überhaupt wiffen; aber alles, wie? Er fagt ju feinen Jungern, in der Stunde, da es euch nothig fenn wird ju reden, foll ench gegeben werden, erftlich und vornehmlich wie, und nachstdem mas ihr reden follt. Diefe Ordnung icheint uns Menichen umgefehrt ju fenna fie ift aber gewissermaßen Gott eigen und burch feine eigenen Wege geheiligt. Dem Reinen ift alles rein; ber naturliche Geschmack fann die Gute der Speisen unterscheiden, die naturliche Mäßigfeit ihr Berhaltniß bestimmen; aber ber Dank und der Wille Gottes, nach dem und womit wir felbige genießen, ift allein bas Werk

des Glaubens, und die Bedingung des gottli. chen Segens. Wir faen nicht gange Gewach. fe, anch nicht gange Fruchte berfelben, fondern nichts mehr als bas Rleinfte babon, ben Saamen : und diefer felbit ift zu überfiuffia, fo baß er verfaulen muß, der Leib beffelben, ebe er aufgeben kann. Diefer geht aber nicht auf, wenn der Boden nicht zubereitet und die Sabresteit in Ucht genommen wird. Bon biefen Bedingungen hångt alfo das Gedeihen des Sagmens nothwendiger als von der Ratur beffel. ben felbft ab. Die Mittel, Rinder ju unterrichten, fonnen baber nicht einfach genug fenn So einfach fie find, ift noch immer viel überfüffiges, verlornes und vergangliches an benfelben. Sie muffen aber reich an Wirfungen, eis ne Mannigfaltigfeit und Fruchtbarfeit gur Unwendung und Ausubung in fich foliegen. Go bald Kinder lefen gelehrt werden, follte man Mufter wählen, wodurch fie Licht im Verstand und Lugend im Bergen empfingen, nicht bas erfte das befte Buch, und bloß des Lefens millen, sondern das Lesen felbit, wenn es die Sauptabficht ift, muß als eine Nebenabsicht angefehen werben, wodurch ber Gebrauch ber finnlichen Unfmerksamkeit, eine Deffnung und Auf. · flarung ber Begriffe , eine Erweckung guter Empfindungen, und Borbildung guter Reigungen subereitet wird. Go follte die Erlernung ber

fremden Sprachen als ein Sulfsmittel, die Mute tersprache beffer ju berfteben, an Gedanken fruchtbar ju werden, felbige ju zergliebern, bie: Beiden berfelben gegen einander ju halten , ben Unterschied berfelben ju bemerfen, furz, mas ein bloßes Gedachtniswert zu fenn scheint, als eine Borbereitung und Uebung aller Seelenfrafte, und hoherer, wichtigerer, schwererer, ja geiftlicher Dinge gebraucht werden. Der Mangel diefer Lehrart macht Sprachen fo schwer, fo troden und verdrießlich, fo eitel und unnus. Bas haben Rinder, die Sausvater, Sirten, Sandwerfer ic. werden follen, ja, bie Rinder find, mit ben Thaten griechischer und romifder Belden, fremden Bolfern, Sitten ic. fur Beziehung und Berwandschaft? Diefer Gebrauch ift besto weniger zu entschuldigen, ba Die Welt Mufter der Sprache in fittlichen Recein, Erzählungen ic. befist, wo die Reinige feit , Mannigfaltigfeit und Bierlichfeit burch ben Anhalt und Rusbarfeit erhoben wird. Ein Land. innter follte eber die Schriftsteller bes Acterbaues, als bas Leben Alexanders und die Bries fe bes Blinius zu feinen lebrbuchern ber romifchen Sprache machen, und ich habe immer eis nen Auszug einer folden romifden Birthichafts-Bibliothef in gebundenen und ungebundnen Sprachmustern gewunscht, wie die vortreffliche Sammlung eines franzofischen Schriftstellers ift,

ben

ben ich mit vielem Ruben gebraucht habe. Das Latein murbe nicht allein bem jungen Abel, fonde en auch vielen Burgerstindern leichter, angenehmer und brauchbarer werden, und die Ein-Achten ber Wirthschaft, woran bem gemeinen Befen und einzelnen Burgern fo viel gelegen, badurch ausgebreitet werden. Eben diefe Unmerfung habe ich felbst jum Theil im Schreiben gebraucht; weil die Borschriften, die man Rinder nachzeichnen lagt, eben fo als ihre Uebungen fie lefen ju lebren gebraucht werden muffen, ja im Schreiben felbst auf die Erlangung bes Augenmaßes und ber Aufmerksamfeit ein beftandig Auge gehalten werden muß. trachtungen meiner eignen Erziehung leiten mich vielleicht auf zu weitlauftige Ausschweifungen. Dieß ift aber ein fo wichtig Werf, und ich finbe noch immer in meinem Bergen einen gartlichen Ruf Gottes, gammer zu weiden, bas ich der Versuchung nicht widerstehen fann, mich ber Reigung meines Bergens ju überlaffen, die mir fo vieles über diefen Gegenstand in die Reder giebt.

Ich glaube, daß der Gebranch des Schreisbens viele Zeit, viele Muhe und Ueberdruß Kindern fostet, ja daß derselbe ben einigen besto nachtheiliger ift, je früher sie dazu angeführt werden. Der Nachtheil der Gesundheit, weil diese Arbeit ein anhaltendes Sisten erfodert. Damann's Schriften L. Ah.

eine Gelegenbeit nichts au thun, ober wenige Bens mußig in Gedanten ju fenn , unterbeffen bie Sand mit Verdruß fich beschäftigen muß. Was hat ein Rind fur Luft ein A oder B ju machen; oder gehoren Jahre ju der Runft 24 Buchstaben nachmachen ju fonnen? Ronnte man Rinder nicht lieber mit Malen und Beich. nen , mit der hieroglopbischen Ochreibefunft den Anfang machen laffen? Dies wurde leichter fenn, weil wir alle jum nachahmen geboren find, besonders die Ratur nachzuahmen; der Sinn des Auges, das Urtheil beffelben, ber Sinn und ber Geschmack bes Berbaltniffes und ber fichtbaren Ochonheit, Die Bergleichung ber Aebnlichkeiten und Unabnlichkeiten, worin ein fo großer Bortheil ber Denfungsfrafte besteht. . Es murde nutlicher fenn, allen Sandwerfern jur Bollfommenheit ihrer Sandthierung bienen, Reisenden jum unfäglichen Bortheil, ein allgemeiner Zeitvertreib des Frauenzimmers und junger Leute, ein schärfer und fritifch Auge über die Berfe ber Ratur und Runft einfloßen, und und vorbereiten ju einer zierlichen und geschwinden Sandschrift; ja diefer Theil der Zeichenfunft ber Buchftaben murbe leichter und geschwinder erlernt werben. Die Geschichte der Runfte und der menschlichen Ratur in berfelben icheint dieß noch mehr zu befidtigen. Sind nicht bie Maler bie erften Schreibmei-

A state of the

fer, und die Poeten und Redner die erfen Schriftsteller gewesen? Die Bollfommenheit der Welt scheint in der Entfernung von der Batur zu bestehen. Wie unnatürlich haben und Moden und Gewohnheiten gemacht, und wie schwer fallt und in unsern Zeiten, zur Einfalt und Unschuld der alten Sitten zuruckzu-febren!

Mein lieber redlicher Bater fab gum Theil bie Mangel ber Schulerziehung ein, bie ich genoß. Er fuchte einen bon ben bornehmften git erfeben, indem er den hofmeifter einer Brieflerwittme erfucte, mich einen besondern Unterricht mit ben Gobnen biefer gutigen gran genießen zu laffen. Unftatt mich an ber laus teren Milch bes Evangelit zu begnugen, berfiel ich in einen andern Abweg meiner Rengierde und findischen Borwiges, in allen Regerenen und Irrthumern bewandert ju werden. So fucht ber Reind unferer Geelen und alles Suten ben gottlichen Beigen burch fein Unfraut ju erflicen. Ich fullte meinen Ropf mit ben Ramen und abgefcmacten Streitigfeiten ale ler Thoren an, die Reber gewesen waren ober Reber gemacht batten , um fich unterfcheiben gu: fonnen. Bas fur Dube muß es Gott und feis nem Beift geben, um ben Schutt bloß aus bem Bege ju raumen, worunter ber Satat

unfre Seelen vergrabt, wenn wir mit ihm an felbigen ju bauen gebenfen.

In eben bem Saufe batte ich nebft meinem Bruber bas Unglud, bon einem Rinde angeftect zu werben, bas mit einem giftigen Ausschlage geboren worden war, und von bem es nicht geheilt werben tonnte, fondern jung farb. Die besetten bute, die wir batten, bienten unfchuldiger Beife dem Rinde gur Berfuchung, fich mit felbigen zu bededen. baben beide febr lange und ju großer Beschwerde und Rummer unserer seligen Mutter daran ausgehalten. Gott ift fo gnabig gewefen , und hat uns beide davon geheilt. Ich wiederhole ibm meinen Danf. Er wolle nicht aufhören mein Argt gu fenn, fo lange ich auf biefer an-Recfenden Erde , das Gift der Gunde im Blut und Bergen , und unter bem unichlachtigen Gefolecht von Sundern , wallen foll. Ich trage ein Beichen bon meiner Genesung an biefem Aussat an meinem tablen Saupte, wo bie Saare nach dem Rand, worin der But daffelbe einschließt, vollig ausgefallen find. Gie fcwuren aus, und die Wurgeln berfelben maren boll Eiters, ber Gestanf unerträglich, ben fic meine felige Mutter nicht verbrießen ließ unsertwegen mit Thranen ofters über unfere Somerzen und Unart auszufteben. Meine ausgefallnen Saare find gottlob! bas einzige, mas

bisher an meinem leibe verloren habe, und dief die einzige Krankheit, deren Dauer und Wichtigkeit in meinem bisherigen Leben Aufmerkfamkeit verdient. Während berselben habe ich große Anfalle von Schwindel und Schwachsbeit des Hauptes gelitten, von denen ich gott, sob! in der Fremde fast nichts mehr empfunden.

Bor diefer Beimfuchung Gottes hatte mein Rater einen Bofewicht jum Bebrjungen in Dienften, ber mich lehrte, es an meinem eignen Leis be ju werben. Er besuchte nachber unfer Saus und gab vor, in Schweden niebergelaffen in fenn. Gott! vergieb ihm und mir. Die tranrice Erfahrung an meinem eigenen Benfviel bat diefes Sute in mir gewirft, fo ftreng und behntsam als möglich auf allen Umgang ber Rinder mit Bedienten nub Gefinde ju fenn. Ich babe bieß, fo viel ich getonut, ju meinem Angenmerf in meinen beiben Dofmeifterschaften in machen gesucht. 36 ertenne jest, baß es eine Sittenlehre und Cafuiftif des Satans ift, Die und einige Gunden flein macht in Bergleidung anderer. Deine Bernunft fand immer die hureren als ein fehr menfchlich und vergeblich Berbrechen. 3ch hatte Josephs Gefchich. te ohne Rugen gelefen. Ja ich hielt felbige für ein Mittel ber Engend, um bem Unglud einer ungleichen Ehe ober bem Menneide bes Chebruchs zu entgehen. So wenig vernimmt ber Mensch von dem, das des Geistes Gottes ist. Ich bin in Niga dem Chebruch sehr nahe geswesen, ich habe Versuchungen des Fleisches und Blutes sowohl als des Wises und Herzens gehabt, und Gott hat mich gnädig bisher selbst von den Schlingen der Huren, ich möchte sien den Durch ein Bunder, behütet. Er wolle mir Gnade geben, mich vor aller Besteckung des Geistes und Leibes zu haten, und dieses irdische Gefäß, das er durch seine Ginwohung heiligen wolle, zum Gliede Christi machen und von aller Unreinigkeit lauter und unversehrt erzhalten!

Ehe ich auf die lette Periode meiner Erziehung komme, will ich noch eine Betrachtung über solche kleine Winkel- und Rebenschulen machen, für die manche so eingenommen sind, daß sie selbige öffentlichen vorziehen. Ich din nicht dieser Mennung. Ich glaube, daß eine mittlere Anzahl von Kindern ungleich mehr Müsbe und Fleiß erfordert, als eine größere, und eine kleine Anzahl für die Sitten der Kinder gefährlich ist, weil ihre Vertraulichkeit leichter stat, und zu vem Misbrauche derselben das der mehr Gelegenheit, wie auch zu dem Neisde und Hasse, der unter vielen nicht so schalbe, und mehr zur Eisersucht und Ausmunterung dient.

Mein Bater, mein redlicher Bater, nahm mich mit viel Sorge and diefer Budit, wo ihm au gute hoffnungen, und vielleicht großere von munem Kortgang im Lernen gemacht waren, als felbiger verdiente. Er entschloß fic endlich mib in eine offentliche Schule ju thun, unb . er that eine gluckliche Wahl an der Lueipe boffcben. 3d batte Oduler, die unter mir gewefer waren, afabemifche Frenheit erhalten febn, und mußte mir jebt gefallen laffen, auf ber 2ten Rlaffe, als ber 6te bem Range nach vorlieb zu nehmen, wo ich lateinische Autores zu erklamn befam, die mir febr geläufig maren, daß ich also feine Zubereitung nothig hatte, um andere ju übertreffen. Es war furg vor der dffentlichen Prufungszeit, daß ich zur Soule fam. Dieg mar Urfache, daß ber Reci. tor berfelben mit vieler Alugheit mich unter meinen Unfpruchen fette. Ich hatte zugleich. bier Gelegenheit, einen Aufang in ber Siftorie, Geographie, und bem Stol ju machen. Der Rector Diefer Schule mar ein verdienter gelehr. ter und frommer Mann, Dr. Salthenius, ein Mann bon feltnen und außerorbentlichen Gaben, der gleiche Treue und Weisheit und Redlichkeit in seinem Amte befaß. Rächt ihm habe ich zwen Lehrern vornehmlich viel zu danfen, die beide jest Brediger, der eine ben der Altstadt, der andere auf dem gande, geschickte, liebreiche und fromme Zwillinge, die bente in ihrer Art Muster waren, Buchhole aus Serold.

Ben ber erften Berfetung nach gehaltener Schulmusterung fam ich als ber erfte auf tie erfte Claffe; eine Unterscheibung, bie mir won meinen Mitfoulern ohne Reid gegonnt mur-De. 3ch mußte fur biefe fleine Rreube moten meines Ausschlages eine gute Beit ans ber Conle bleiben. Dier befam ich die erften Beriffe von Philosophie und Mathematik, von Theologie und Bebraischem. Dier wurde nir ein! neues Reld zu Ausschweifungen offen, und mein Gehirn murbe ju einer Jahrmarktelude von gang neuen Baaren. Ich brachte biefen Birbel mit auf die hobe Schule, wohin er eigentlich gehörte, und wo ich als ein akademischer Burger den 30. Marz 1746 eingeschrieben murbe.

Ich bin ein Schuler des berühmten Runzen in allen Theilen der Philosophie, der Mathematif und Privatvorlesungen über die Algebra gewesen, wie auch ein Mitglied einer physico-theologischen Geseuschaft, die unter ihm aufgerichtet wurde, aber nicht zu Stande kam. Mit wie wenig Treue, mit wie wenig Ordnung und mit wie wenig Rugen sind alle diese Gelegenheiten zu lernen und nußbar zu werden, von mir abgewartet untben — wie wenig habe ich baran gebacht, baß ich ben sauren Schweiß meines Vaters burchbrächte und die siefe hoffnung bernichtete, Früchte von dem zu sehen, was er mit so viel Lust und Verlengmung seiner eignen Nothdurft anwendete. Horens ver Gott! und vergieb — Ersete ihm bas, warum ihn sein eigen Rind gebracht hat — und rechne es mir nicht zu, oder laß mich die Strafe, die ich dafür verdient, nicht zu schwere empfinden. Begnüge dich an der Neue und dem Schmerz, womit ich erkenne, — und laß es nicht zu spat erkannt seyn.

Die Erinnerung eines nicht fo berühmten Lebrers ift mir angenehmer. Gott ließ ihn in unterbruckten, fummerlichen und bunfeln Umftanben leben; er war eines beffern Schicffals werth. Er befay Eigenschaften, die Die Belt nicht achtet, und baber auch nicht belohnt. Sein Ende mar wie fein Leben, unvermerft, ich zweifle nicht, daß es felig ift. Gein Rame mar Rappolt; ein Mann, ber eine besonbre Scharffinnigfeit befaß, naturliche Dinge gu benrtheilen, mit der Andacht und Einfalt und Bescheibenheit eines driftlichen Weltweisen, und eine ungemeine Starfe, ben Beift ber romtichen Schriftsteller und ihrer Sprache nachzuahmen. Lag Gote ! beinen Gegen und ben Gegen ihres Baters auf feinen Gohnen ruben! Unterbeffen ich in ben Vorhöfen ber Wife

fenschaften umschweifte, verlor ich den Beruf, ben ich geglandt hatte für die Gottesgelehrtheit gehabt zu haben. Ich fand ein hinderniß in meiner Zunge, in meinem schwachen Gedächtniß, und viele heuchelhindernisse in meiner Denkungsart, den verdorbenen Sitten des geistlichen Standes, und der Wichtigkeit, worin ich die Pflichten desselben setze. Ich hatte frenlich Recht, wenn ich mich selbst als den Geber und Urheber dessenigen, was dazu gehört, betrachtete. Ich vergaß die Quelle alles Guten, von der ich alles erwarten und mir versprechen konnte, was mir sehlte, und mit dessen Bevstand ich alles hätte überwinden können, was mir im Wege lag.

Ich genoß als Student einer vorzüglichen Liebe von meinem Pathen und Beichtvater, in beffen Sause ich wöchentlich speiste, auch von seinen Sohnen, insbesondere dem Gottesgelehrten, der durch seine Schriften wie sein Vater sich berühmt gemacht, wo ich gleichfalls die Woche einmal speisete; daß ich also zwen Freytische hatte, um Gelegenheit zum lernen zu haben, und die Schüchternheit, die ich spat berhalten habe, und die mir noch anhängt, mir abzugewöhnen. Ich hätte unstreitig alle diese Bequemlichkeiten besser anwenden können, als ich gethan, und ich habe den Schein der Unpankarkeit mir für einige zugezogen.

Obgebachter mein Pathe machte mir unterschiedene ansehnliche Geschenke von Buchern, er gab mir gleichfalls den Zubereitungs-Unterricht zum Christenthum, und segnete mich unter einer großen Anzahl anderer den Sonntag nach Ostern, wo ich nicht iere 1743 oder 44, ein. Ich erinnere mich, daß er auf den Altar kam mit dem sebeuten Vers des Liedes: Alch herr! wie ist dein Zorn so groß 2c.

Dein' Shaftein thust du weiben wohl, Im Bufen du sie trägest, Dein' Arm hast du der Lämmer voll, Des Schwachen treulich pflegest. Riemand reißt dir eins aus der Hand, Dein Blut hast du daran gewandt, Uns theuer erkauft zum Leben. Ja, weil du uns gezeichnet hast, Richt zu schwer machst des Kreuzes Last, So sey dir Alles ergeben!

Ich fomme auf die Folge meines lebens juruck. Was mich vom Geschmack der Theologie und aller ernsthaften Wissenschaften entfernte, war eine neue Neigung, die in mir aufgegangen war, ju Alterthümern, Eritif — — hierauf zu den sogenannten schönen und zierlichen Wissenschaften, Poesse, Romanen, Philologie, den französischen Schristleuern, und ihrer Sabe zu dichten, zu malen, schildern, der Einbildungskraft zu gefallen zu. Gott wolle wir den Risbrauch meiner natürlichen Kräfte,

bie fich vielleicht unter einer geborigen Anwendung berfelben auf eine vorzügliche Art ber Belt fowohl als mir felbft hatten hervorthun und nutlich machen tonnen, ja bie ich jum Dienft feines Saufes und feines Berts auf Erben gewidmet hatte, die ich fo berftummelt und berborben habe - - Den Aufwand ber ebeln Zeit. die Unfoften meines Baters, die Soffnung, einen Stab feines Alters an feinen Rindern an baben - - Dein gnadiger Gott! bore und vergieb! Berbeffere, was ich verborben habe, wenn es nicht zu fpat ift, und mache bas Rachiabr, bas du mir noch gonnen willft, besto gesegneter. Lag alle meine Sehler ju meinem Beften gereichen; laß fie mir bienen, enblich einmal flug ju werden, und andere mit defto mehr Rachbruck und Eifer bor den Alippen ju warnen, an benen ich felbft gescheitert!

Ich bekannte mich also zum Schein zur Rechtsgelehrsamkeit. Meine Thorheit ließ mich immer eine Art von Großmuth und Erhaben- heit sehen, nicht für Brod zu studiren, sondern nach Reigung, zum Zeitvertreib, und ans Liebe zu den Wissenschaften selbst, daß es besser ware ein Martyrer benn ein Taglohner und Miethling der Musen zu seyn. Was für Unstim läßt sich in runden und volllautenden Worten ausdrücken! Ich hörte also über die Institutionen nud Bandecten ohne Zubereitung und

Wieberholung bes Gehörten, ohne Ernft, ohne Treue, ein Jurift zu werden; so wie ich feine gehabt noch gewiesen hatte, um ein Theolog zu senn.

Unterbeffen barte mir immer im Ginn gelegen, eine hofmeifterftelle anzunehmen, um Gelegenheit ju finden, und in der Belt meis ne Frenheit ju versuchen. Das Saus meiner lieben Eltern ichien mir einen 3mang in einte gen Studen ju thun, und ich wollte Deiffer meines Gelbes fenn, worin ich ju meinem Beften theils ein wenig zu fvarfam gehalten wurde, theils aber ju fpat gelernt habe, felbiges, als ich mein eigenes batte, beffer in Rathe ju halten. Bielleicht mar auch fein gottlicher Segen ben meiner Einnahme, ber bas Meniae überflußig macht. Unordnung, ber augemeine Grundfehler meiner Gematheart, eine falfche Großmuth, eine zu blinde Liebe und Boblgefallen fur anderer Urtheile, und eine Sorglofigfeit, die aus Unerfahrenbeit und Unwiffenheit jum Theil entsprang, waren alle Sould.

Der Zufall biente mir unvermnthet in meinen Absichten. Es fam ein Prediger aus Liefland, ber mit unter die hanslehrmeister gehörte und uns auf dem Clavier unterrichtet hatte, um seine Eltern und seine Breunde in Preufen zu besuchen. Er fam in unser haus. Ich glaubte eine ungemeine Beranderung in seinem Betragen und Auffchrung anzutreffen, ba ich ohnedieß ein sehr gunstig Vorurtheil für Lief-land und die Lebensart der Lieflander wegen einiger Freunde, die ich unter denselben hatte, begte. Er suchte unterschiedene ledige Stellen in Liefland zu besehen. Unter andern war eine auf dem Gute, woselbst er Prediger war. Die Bedingungen waren nicht vortheilhaft eben. Ein einziger Sohn, ein sehr reiches Haus, seine Nachdarschaft und andere Dinge mehr bewogen mich diese anzunehmen. Ich entschlost mich, ungeachtet der Vorstellungen meiner Eltern und der bosen Prophezenungen, die man mir von der Fran machte, zu der ich kommen sollte.

Ich verließ meiner Eltern Haus im Nobember 1752, unterdeffen meine selige Mutter vor Wehmuth schmelzte, mein Vater mich selbst bis ans Thor begleitete, und ein alter Schwabe, ein ehrlicher, aufgeweckter Kopf, Wagner, unser Nachbar und Buchhalter eines Buchlabens, eine Meile mit mix suhr, und Mosgens zu Juß wieder nach der Stadt ging. Ich hatte das Glück, einem guten Freund, Gericke, zu meinem Reisegefährten zu haben, dessen Halbbruder mir viele freundschaftliche Dienste in Eurland erwiesen, so wie ich in beider Eltern Hause in Riga besondere Güte und Liebe genossen.

Ungeachtet ber späten Jahreszeit war die

Witterung und Weg anßerordentlich gut, unfere Ueberfahrt über das haff sehr glücklich, und die Gesellschaft eines Kausdieners, der in Riga sich zu meiner Zeit verheirathete und sein eigenes ansing, sehr aufmunternd und angenehm. Außerdem hatten wir einen Armenischen Kausmann, der ohne eine einzige Sprache zu verstehen alle Länder durchreiste, große Lust zu schwaßen hatte, durch seine Zeichen und Figuren und unfre Missbeutung derselben sehr aufmunterte, eine Mäßigkeit in seiner Lebensart sührte, die erstaunend war, und daben eine eben so bewundernswürdige Munterfeit und Frische bes Leibes und Geistes besaß, ungeachtet er nicht mehr schien jung zu sehn.

Ich fehrte in Riga ben einem Landsmanne meines Baters ein, der sehr lange in unferm Hause anf die vertrauteste Art aus und
eingegangen war. Hierauf nahm ich meine Rebse nach dem Gute, wo die Baronin B... lebte, 12 Meilen von Riga, Regeln. Ich langte an einem Sonnabend auf Papendorf, dem Pastorat dieses Gutes, an, sah Sonntags darauf die Familie daselbst, wo ich zu haus gehören soute. Ein Kind von 9 Jahren, das
sehr schüchtern, steif und zärtlich aussah. Unser ihm hatte ich seine jüngere Schwester und
eine Waise, die von der Baronin erzogen ward.
Der Ansang, den ich in diesem neuen Borns

machte, war gewiß schwer. 36 batte mich felbit, meinen Unmundigen, und eine unschlachtige, robe und unwiffende Mutter ju gieben. Ich ging wie ein muthig Rof im Pfing mit Dielem Gifer, mit redlichen Abfichten, mit meniger Rlugheit , und mit ju vielem Bertrauen auf mich felbft und Buverficht auf menfchliche Thorbeiten ben bem Guten, bas ich that ober thun wollte. Wir find bon Ratur geneigt, unfere Bemühungen ju überschaben , die Wirkungen bavon als eine unumgangliche Rolge an erwarten, anderer Pflichten nach unfern Borurtheilen und Reigungen abzuwägen und gu Der Acersmann fann fich feine berechnen. hundertfaltigen Kruchte bon der forgfaltigen Wirthfchaftstunft allein berfprechen. Der Boben , bie Bitterung , bie Eigenschaft bes Saamens, ein fleines Ungeziefer, Dinge, bie unfrer Aufmertfamfeit entgeben , baben ibren Untheil, und uber das alles bas Gebeiben ber abttlichen Borfebung und Regierung. Deine Dandlungen follten von Menfchen erfannt, bisweilen bewunderf werden, ja fie follten ju ibrer Beidamung gereichen. Dies find alles unlautere Triebe , bie ben. Gebrauch unfrer Rrafte permirren und ju Schanden machen. Gott erwies mir unendlich viel Gnade; er gab mir mehr Gebuld, als ich fåbig war, mehr Klugbeit, mehr Blud, bas ich alles auf meine eig-

ne Rechnung vielleicht ichrieb, und vielleicht eine Birfung bes Gebets meiner frommen El, tern und eine Rachficht feiner gottlichen gang. muth und Snabe mar. Meine ungefellige ober wunderliche Lebensart, Die theils Ochein, theils falfche Rlugheit, theils eine Folge einer innern Unrube war , an der ich fehr lange in meinem Leben fiech gewesen; eine Ungufriedenheit und Unvermogenheit mich felbft zu ertragen, eine Eitelfeit, fich felbige jum Rathfel ju machen, verdarben viel und machten mich anftoffig. 3ch fcbrieb zwen Briefe an die Baronin über Die Erziehung ihres Rindes, die ihr das Gewiffen aufwecken .follten. Man verftand felbige nicht, und ihre Aufnahme gof Del ins Feuer. wurde alfo unvermuthet abgeschafft, ohne ein balbes Sabr im Saufe gewesen zu fenn, mit einigen Demuthigungen meines Stolzes, fur Die ich burch die Bartlichkeit bes Rindes, und Die Schmeichelen, unfchuldig zugleich oder mit Bofem fur Gutes vergolten ju fenn, einis ge Genugthung hatte. Ich wickelte mich, fo weit ich fonnte, in ben'Mantel ber Religion und Eugend ein, um meine Bibfe bamit ju beden, schnaubte aber vor Buth mich zu rachen und mich ju rechtfertigen. Dieß mar eine Thorheit, Die ich felbft mit der Zeit einfah, und die bas ber verrauchte. 12

Ich brachte hierauf einige Monate in Mis ga ju, verzehrte bas wenige Gelb, bas ich empfangen hatte, und war überdieß auf Reche nung meines Wirthe, ber eben berjenige gande. mann meines Vaters war, wo ich ben meiner Ankunft eingefehrt hatte. Diese Beit murde bon mir swischen einem muften mifantbropischen Rleiß und Ausschweifungen ber Lufte und bes Mußigganges getheilt. Mein Geld ichmoly bis auf den letten Dufaten, den ich die Thorheit hatte für einige unnube Bucher angubrechen. Ich hatte theils forglos gelebt, theils vergebliche Berfuche gemacht, eine neue Stelle gu befommen. Gott erbarmte fich meiner und bediente fich des Schwagers felbst diefer Baronin, um mir eine fehr vortheilhafte Gelegenheit und Thur in Aurland aufzuthun, ba ich am Rand der Durftigfeit war, und ichon viele ichlaftofe Nachte um felbige gehabt hatte. Ich fühlte meine Berlegenheit viel ftarfer, weil ich feinen Breund, mich zu entbecken, hatte, und bas Saus, wo ich war, meiner vollig überdruffig geworben. Ich machte ihnen aus diefer Undankbarfeit gegen meiner Eltern gutes Berg ein großes Berbrechen. Es ift wahr, baß biefe Leute fehr eigennüßig, und ruhmrathig mit ihren guten Werfen waren. Dies muß uns aber das Gute nicht schmalern, mas wir von der hand des Rächsten genießen. Unfre Gitelfeit lagt uns ju

viel über die Bewegungsgründe und die Art, womit man uns verbindet, flügeln, damit wir besto weniger Ursache haben erfenntlich zu senn. Ich habe sie mit gleicher Munze bezahlt; und gestehe dieß mit Scham und Reue; wiewohl ohne meines Wissens vorfählich so gehandelt zu haben, sondern theils aus Unwissenheit, theils aus Roth.

Ich tam alfo 1753 in ber iconften Rab. resteit nach Rurland ju bem General B . . . ber eine geborne Grafin bon R .... jur Gemablin, und zwen Sohne hatte. Ich folgte hier zwen Sofmeistern, die zugleich gearbeitet batten, bavon ber eine ein Bindbeutel und rober Mensch, und ber andere ein seichter Ropf aemelen mar. 3ch fant hier gwen Kinder von einer febr verschiedenen Gemutheart, als ich an meinem Baron gehabt batte, wo mehr Bucht Unfehn und Ocharfe nothig, und mehr ju bof. fen mar, weil der alteste große Sahigfeit befaß, mit deffen Reigungen ich aber niemals fo aufrieden habe fenn konnen, als meines erften 3bglings mich gemacht haben. Gott erzeigte mir unfäglich viel Gnabe gleichfalls in Diefem Saufe ben Rindern und Eltern, id felbft ben allen Sausgenoffen. Ich schrieb selbige gleichfalls zu viel auf meine Rechnung und machte zu große Gegenansprüche fur meine Berbienfie. Ich murde unzufrieden, ungeduldig,

heftig, aufs außerfte gebracht, — — und hatte viele Muhe, ein Jahr auszuhalten, wo ich mit vielem Gram, Berdruß, Unwillen, zum Theil Unglimpf — — wiederum nach Rigaging.

Außer ber außerordentlichen Gunft, die ich in diesem Sause von Eltern und Kindern, meinen Abschied ausgenommen, genossen habe, erwarb ich mir die Freundschaft des Herrn von Oven, eines Westphälers, eines sehr verdienten Mannes, der ein seltenes Herz mit einem vorzüglichen Genie verband, und in dessen liebereichem, nüblichem und herzlichem Umgang ich bsters außerordentlich glücklich mieh geschäht habe. Der liebe Gott vergelte ihm, und regiese ihn, und mache ihn vollsommen glücklich und ruhig. Wir hatten einige Aehnlichseit in unsern guten Absichten und Ausschweifungen derfelben, in unsern Wünschen und in dem Mangel ihrer Erfüllung.

Rachstem ist ein geborner Turke ein beuberlich gesinnter Freund gegen mich gewesen, gegen den ich leiber sehr unerkenntlich senn muße. Gott gebe mir Gnade, meinem lieben Bassa gerecht zu werden, und vergelte ihm alles Gute, was er auf alle mögliche Art mit einem sehr redlichen, treuen und zärklichen herzen am mir gethan hat.

Chen fo manche fuße Stunden bat mer

ber Umgang bes hrn. Parifins, eines Regiments-Chirurgus ben der rußischen Armee, und des gelehrten und gefälligen Magister Haasse gebracht, der ben ungleich größern Verdiensken, ungleich geringern Vortheilen, ungleich höhern und allgemeinern Saben, zufriedner und demüthiger zu leben durch sein Benspiel leisder! umsonst lehrte.

Ich erinnere mich hier besonders mit ber Wehmuth eines freundschaftlichen Bergens bes . Dr. Lindner in Mietau, deffen Umgang und be-Kandige Bertraulichkeit ich mit Schweichelen anfuhre, und fein Schickfal um befto mehr bebaure, weil ich ihm jest hierin nur gar ju abnlich bin. Der Sochste wolle ihm fein Rreug eben fo fegnen, als er meines gefegnet bat, um mich jur Erfenntniß bes einzigen Rothwendigen und meiner felbft ju bringen. Er troffe ibn mit eben bem Eroft, womit ich getroftet worden bin, und ichenfe ibm eben ben Ernft aur Befferung feiner felbft, mit bem ich Gottes Geift jest anrufe, und feine Suhrung als das einzige Mittel, Sande zu meiden, und aus den Irrmegen, worein fie und julegt bringt, wieder berauszuhelfen! Erbore mich, Gott, um beines Sohnes und beines beiligen Namens mil-Ien. Amen!

Ich ging also 1755 im besten Sommer wieber nach Riga mruck, voller Betrachtung und 1 Rachbenken über meine eigene Berwirrung , gugleich aber voller hoffnung und Bufriedenheit, bie mir die Gegenwart zweger Freunde ber-Der erfte babon mar mein Berens, den Gott als ein besonder Werkzeug gebraucht, beffen Abficht und Ende ich noch nicht abfehen fann, wiewohl ich voller Bertrauen und Buverficht lebe, daß feine weife Borfehung, die Menschen braucht , um Anoten in unserm Leben zu machen, felbige auch zu feiner Ehre und ju unferm Beften aufzulofen weiß. Diefet. außerordentliche Freund war einer meiner Lieblinge in Ronigsberg gewesen, und war von da auf Reisen gegangen, wo er mit großem Ruben und augenscheinlichen Borgugen wieder gurudfam. Gott weiß, wodurch er fur mich fo fehr eingenommen worden. Der die Bergen fennt und pruft und ju brauchen weiß, bat feine weifen Absichten gehabt, uns beide burch einander in Versuchung ju fuhren. Ich glaube an Gottes Vorsehung in diesem Spiel, als ein Christ, dem die Vorsehung Rechenschaft von jedem feiner Saare auf dem Saupt versprochen. Diefer Freund hatte mich fo wenig vergeffen und feine Freundschaft so wenig gegen mich geanbert, daß er mich aufzusuchen eilte, sobald es ihm möglich war , und unbermuthet defiwegen nach Mietau fam, ja in eben ber Racht einen Expressen abschickte, ber bas gange Saus in

Branhof in Aufruhr sette. Ich fuhr aus dem Wett um mich in Rleider zu werfen, und ihm entzigen zu eilen, und fand ihn ruhig schlafend. Sin Willsommen war so außerordentlich zärtlis und freundschaftlich, daß ich in Verlegenbit gerieth, ihm in meiner Antwort gleich zu kommen, oder ihn zu erreichen. Er bezauberte mich mit Aussichten, Anschlägen, Begriffen von der Welt, neuen Wissenschaften, dem herrschenden Geschmack des jezigen Jahrhunderts ze. und hundert sinnreichen Ausschweifungen, die ein menschenfreundlich Herz und eine fruchtbare Einbildungskraft hervorbringen kann.

Der zweite Freund, ben ich zu meinem Wirth gewählt hatte, war mein alter Lindner, mit dem ich von dem ersten Jahre der hohen Soule an in einer brüderlichen Vertraulichfeit gelöt hatte, und der jest Rector in Riga gewoven war. Ich war der Lepidus in diesem Erimvirate; die Freundschaft aber wallte in unsdrehen gleich ftark. Wir brannten gegen einader uns zu sehn und zu genießen.

Bie viel Schlacken find in den beften unferer natürkichen und fünstlichen Triebe! Wie verdoben muß der Boden senn, der die beste Waizasaat zu Trespe macht und verwandelt! Wie scht ift es der Ratur selbst, auszuarten!

Ic fam eben zu einer Zeit, wo man in Riga be Landisben auf ben Sofchen genieft.

und hatte bas Glud, eine Rur bes Unrmate ter Brunnens mit der Berensschen Kamilie ju gebrauchen. Meine Gefundheit hatte theils durch Die Schularbeit, burch einen unordentlichen Rluß in Nebendingen, und burch ben Tumnlt but Affecten, in bem mein Gemuth, wie ein Reden auf einer fürmischen Gee, beständig big und hergeworfen ward, fehr gelitten; daß nie alfo diefe mobithatige Gelegenheit fehr ju ficten fam. 3ch fonnte, ungeachtet alles Unic fes aufrieden au fenn, mich der Freude in de Gesellschaft der edelften, munterften, guthegigften Menfchen beibes Gefchlechts boch niot uberlaffen. Dein Gebirn fah einen Rebel va Begriffen um fich, die es nicht unterscheidet tonnte; mein berg fühlte Bewegungen, Die ch nicht ju erflaren mußte; nichts als Distraun gegen mich felbst und andere, nichts als Quil. wie ich mich ihnen nabern oder entbecken allte; und in diesem Zustande babe ich micham meiften in bemienigen Saufe befunden, wich. der größte Bewunderer, Berehrer und Krund aller berjenigen mar, bie ju felbigem gehften. Wie ift es moglich, bas man mich bat fr einen flugen, geschweige brauchbaren Daschen halten fonnen, wo es mir niemals roglich gewesen, mich, was ich bin und fennkann, au entbeden. Dieß ift ein Geheimni, bas ich niemals habe verstebn, noch auftigen for-

nen. Ich habe alfo Urfache, alle biefe Dinae theils als Ahnungen anzusehn, theils als Wirfungen der Dand Gottes, die über mir fcwer gewesen, baß ich mich felbst unter allem dem Guten, was mir bon Menschen gefcab, nicht erkennen follte. Ich febe alle meine Unruhe, unter ber ich gelebt, als eine Folge bavon an, und ich trofte mich, daß Gott Diefe Ruthe, unter ber ich gefeufst, ohne fie gu erfennen, jest bon fich legen und mir feinen gnabigen Willen entbeden wirb, bem ich mich gang überlaffen. 3ch bin eine unzeitige Frucht in allem meinem Thun und Sandlungen, in allen meinen Unternehmungen und Unfchlägen gewesen, weil fie ohne Gott gewagt, angefangen, und ein Epch befommen, anstatt ein Enbe ju nehmen. Ich habe mich endlich wund und blutig gegen ben Stachel gestoßen, ben ich nicht habe erfennen wollen, und bitte nichts mehr, als daß der gnadige Gott, der feiner Berheißung nach bem buffertigen und glaubigen Sunder vergiebt und alles vergangne vergift, mein funftiges leben nen und beilig fenn laffen wolle.

Ich lebte also in Riga, und genoft viele gufriedene Stunden und viele Gefälligkeiten in meines Freundes Dause, wo ich als ein Brupder, ja bepnahe als ein alterer Bruder anger sehen war. Den Schulftaub war mir perhaft

geworden, und ich wollte und follte mich dem nüglichen Geschmack der Zeit bequemen, hans dels und denomische und politische Dinge treisben. Diese Wissenschaften gestelen mir wegen der Reuigkeit und dem Einstuß in das menschliche Leben. Ich hatte selbige zu Rebendingen mit mehr Füglichkeit wählen können, als meraphysische oder romanhafte Systeme. Aber es war unüberlegt, ein neu Gebäude anzusangen, um mich mit einmal aus der Celle in Geschäfte zu versehen, die Geläusigkeit und Aussübung und Anschrung oder vielmehr Handsleitung erfordern.

Wahrend Diefer Zeit hatte ich das Gluck, meinen erften Bogling , ben jungen Baron B . . in meines Freundes Saufe zu fehn. durch meinen Rachfolger gerächt worden. gutem Bergen nahm ich mich feiner an, und batte gern einen Sandlanger an feinem Unterricht abgegeben. Es schien aber, daß bieß eher Unlaß gab, eine Raltfinnigfeit in unfrer Freundfchaft, und bieß einen fehr fclimmen Stein bes Anftofes in des Junglings Gemuth ju machen. Mein Freund ichien meine Aufmert-Tamfeit für den jungen Baron als Eingriffe oder Worwurfe anzusehn, und der lettere bezahlte mich mit Saß und Berachtung. Wir waren vielleicht alle dren in einem Migverftandnife, das aber allen dreven nachtbeilig murbe ; und

bem jum großen Anftoß gerieth, bem wir am meiften ju nugen ober ju gefallen fuchten.

Ich murbe mit ber Zeit schwermuthiger, weil ich feinen Weg vor mir fab, mir auf eine ehrliche Urt fortzuhelfen und nach Wunfc und Reigung gebraucht ju werden. Gott nahm fich wieder meiner an auf eine fehr außeror. bentliche und angenscheinliche Urt. Ich murbe in eben daffelbe haus nach Rurland auf die bringendfte Art juruckgerufen, aus bem ich mit einiger Uebereilung nachtheiliger Reben ausgegangen mar, und man erbot fich, alle meine Forderungen fich gefallen zu laffen. Roth, Selbfigefälligfeit, und jum Theil Bernunft und Rlugheit riethen mir, biefen Ruf ju horen. Ich fam also gegen das Ende deffelben Jahres nach Kurland und Grunhof fehr willfommen zurud.

Mit dem Anfang des 1756. Jahres erhielt ich von meinem lieben Bater die betrübte Nachricht von meiner seligen Mutter Unpäslichkeit,
und nicht lange darauf den zärtlichen Befehl,
nach Sause zu kommen, salls ich sie noch sehn
wollte, und ihre Bunsche hierin zu erfüllen.
Dieß sehte mich in neue Unruhe; die Borstellung, eine liebreiche Wntter zu verlieren, und
eine Ueberlegung über meine Versaffung und
den wenigen Troft, den sie haben würde, mich
wiederzusehn. Ich hatte ein reichlich Gehale

von 150 Albertnsthfte., und keinen Rock bafür mir angeschafft, ja mich sogar in Schulden ger sest, wozu eine thörichte, gramvolle Reise nach Riga Anlaß gegeben hatte, meinen Freund zu sehen, den ich unpäßlich fand, und dem ich mehr im Wege und Vorwurf, als zur Erleiche terung war. Dieses Geld hatte mir mein ehre licher Bassa vorgeschossen, ben dem ich nachgehends noch tiefer eingerieth, ohne daß ich im Stande war, ihn vor meiner letzten Abreise zu bezahlen, und ihm noch nicht habe Gnüge thun können, woran ich ohne Wehmuth und Ochmerzen nicht gedenken kann.

Mein Berz und meine Pflicht riefen mich gleichwohl nach Sause. Ich gab die Nachricht davon meinen Freunden nach Riga, die sich hierauf erklärten, und mich in ihre Dienste, Geschäfte und Familie aufnahmen. Ich fand vielen Widerstand dieß einzugehen, unterdessen war es ein Trost, worin ich Gottes Borsehung zu sinden glaubte und mich sowohl selbst als meine Eltern damit zu schmeicheln meynte. Ich machte also den letzern auf meine Anfunft mit Iohannis Hoffnung, ging mit einem schweren und zweiselhaften Perzen die Bedingungen, und ein Berbindniß mit der Berensschen Kamilie ein, auf deren Unkosten ich eine Reise thun sollte, um mich auszumuntern und mit

mehr Ansehen und Geschick in ihr haus zu-

Gott gab dufferorbentlichen Segen , baf ich bon bem Saufe aus Rurland, mit Scheinarun. den und ohne Aufrichtigfeit, losgelaffen murbe, unter bem Berfprechen wieder ju fommen , bas eine offenbare Luge und wiber alle meine Abfichten und Reigungen mar. Ich langte ben vierten Sag am Sonntage frube mit vorzaglichem Gluck in Trutenau an, und wurde von meinem Better Boyfel und meinem lieben Bruber, ber in Ohnmacht fiel, mich wiederzusehn, in einer Autsche eingeholt. Gott, mein liebe teider Gott, hatte meine felige Mutter über 20 Bochen auf mich warten laffen, ehe er fie au fich nahm. Dein alter Bater lauerte weinend am Kenfter auf mich, und machte mir einen betrubten Willfommen. 3ch fab meine Mutter - - meine felige Mutter - - bie Gott burch fo viel wiederholte Wunder bom Siech- und Sobbette hatte auffiehen laffen , ohne temals mit rechtem Ernst von ihren Rindern wenigstens von mir, barum gebeten noch gebankt worden ju fenn. Gie empfing mich mit mehr Gleichaultiafeit, als ich bachte, weil fle den Tag vorher eine schleunige Veränderung erlitten, und Gott ihre Schritte jum Grabe berdoppeke. Sie geftand, daß fie nichts mehr auf der Welt erfreuen fonnte - - fie bestrafte

mich mit ben erften Angenblicken, wegen bes Cones, mit dem fie mich reden borte, ber ihr berändert, und nicht mannlicher geworden zu fenn ichien. Sie mar ein Gerippe, und ihre Buge durch ihr schmerzhaftes langwieriges lader ganglich verstellt , daß ich fie ohne ein naturliches Mitleiden nicht ansehen konnte. 36 gestehe es, daß mein Berg weit unter der Bartlichfeit war, die ich ihr schuldig geblieben, und daß ich im Stande war, mich ungeachtet der naben Aussicht, fie ju verlieren, auf der Welt andern Zetffrenungen zu überlaffen. Unterdesfen hatte ich bas Glud, bag fie meine Sandteichung vor allen andern fich gefallen ließ, daß fie mich am liebsten rief, um fie zu heben und im Bette gurecht zu legen. Der gnadige Gott forderte fie nach einigen Tagen ab, ba ich kaum eine Woche ein Zeuge und Theilnehmer ihres Rreuges, und ber laft meines alten redlichen Baters gewesen war. Ich babe fie fterben gefeben - unter vielen Bewegungen und Betrachtungen über den Tod - und den Tod eines Chriften. Der Sochfte gab ihr in ihrer Todespein ein fauberlich Geberbe, ihr Bers wurde fe in fanft gebrochen, und fie verging wie ein Licht ohn übrig Weh, auf bein unschuldig Blut, bas bu fur fie vergoffen. Ich wohnte ihrer Beerdigung mit unfäglicher Wehmuth und Betrübnis ben, morin mein herz zu zerschmelzen schien; wurbe aber leiber durch die Welt und burch die Grife len meines Gluds balb wieder getroftet.

Hierauf machte ich mich von meinen Berbindlichfeiten in Aurland gänzlich los, und erhielt Gelb und Bollmacht zu meiner Reise, die
ich nach langer Verzögerung und mit halber Schwermuth und Zufriedenheit einer falschen Jossnung antrat, woran es unser Fleisch und Blut und Welt und Satan niemals fehlen läßt, um uns desto mehr ins Bloße zu sehen und für unsere Leichtgläubigfeit hernach auszulachen. Ich stieg den iten Oftober 1756 des Worgens frühe auf den Postwagen nach Danzig, und nahm von meinem Bater auf dem Bett Abschied, für den ich Gott allein anrusen, und den ich dem himmlischen Bater jest allein empfehlen kann.

Ich hielt mich in Danzig blos einen Posttag auf, und von da nach Berlin. Unterwegens hielt ich den erschrecklichen Sturm aus, der so viel Schaden gethan, und wo ich gottlob! unbeschädigt, wiewohl mit großem Glück, in Ros-lin ankam und ein Paar Tage stille lag. Mein Reisegefährte von Danzig nach Berlin war ein Jude, ein umgänglicher und gefälliger junger Mensch, der in Halberstadt zu Hause gehörte, und ein guter Reisegefährte für mich war, weil er, wie ich, studirt hatte, und auf Handel ausging. Ich ging in Roslin in die Kirche und

horte einen erbaulichen Priefter. Das Stabte chen ist sehr kummerlich und das Wirthshaus elend. Wir waren die ersten Leute, die so lange sich darin aufgehalten hatten. Der Mann war ein Barbier, und die Frau erwies mir viel Gutherzigkeit, weil sie glaubte, daß ich viel ähnliches mit ihrem Prediger hatte, der mich erbaut hatte, ohne diesen Umstand zu wissen.

3ch fam hierauf ben 14. Oft, in Berlin an, wo ich eine außerorbentlich gutige Aufnahme ben bem Geb. Rath Urfinus fand, meines alten Baters megen; wie auch ben bem jungen Grafen von Rinf. Außerdem murden mir auf meines Freundes Empfehlung aus Riga viele Befälligfeiten im Mertichen und Gugtowstischen Saufe ermiefen. Ich ließ mir biefen Ort, als den ersten großen, den ich gesehn hatte, außerordentlich gefallen, und fand dafelbft einige alte gute Freunde, Rugen, Paffor Reinbel, Renfch, die alle bergnugt maren, mich ju feben; ich lernte meinen greund Sabme fennen; und unter Gelehrten ben Juden Mofes nebft einem andern feines Glaubens und feiner Sabigfeit ober Macheiferung; ben Brof. Sulger, ber mich in die Afademie führte; Ramler; einen jungen - frangofischen Afabemiften, der ein Schweizer war, Merian, der mich zu Dremontval führte. Ich fonnte gleichwol nichts genießen, mar allenthalben lenthalben gezwungen und für mich felbst in Alengsten, tiefsinnig ohne zu benken, unstät und unzufrieden gleich einem Flüchtling eines böfen Gewissens.

Ich reisete ben 23. Nov. von Berlin, wo ich mich für meinen Vorsat viel zu lange, und nach der Länge der Zeit viel zu unnüt aufgeshalten, hatte, und ging nach Hamburg, weil herr Werf eine Summe Goldes daselbst abzussehen wünschte, die mir viel Sorge machte, weil die erste Nacht das Schloß von meinem Koffer ging, die ich aber glücklich nach Hamsburg überbrachte. Von da eilte ich nach Lüsbert, wo ich den 28ten des Worgens an einem Sonntage ankam und in meines gütigen Mutterbruders Haus abstieg.

hier wollte ich auf Unfosten meiner Blutsfreunde überwintern. Ich kam unvermuthet,
und verursachte so viel Wunder als Freude.
Alles sah mich Gottlob! gerne, und ich habe Ursache, mich der Zärtlichkeit und Freundschaft zu rühmen, womit ich in meines Oheims Hause, und ben den meisten meiner übrigen Verwandten aufgenommen worden bin. Meiner Eltern Andenken war allenthalben gesegnet und glücklich für mich. Ich fand im Roedschen Hause viele Gunst und mehr als mir gedient war, an Karstens einen geprüften Freund. Meine alte Muhme erinnerte mich hasonders öfters an meine felige Mutter; fie waren fich febr abnlich, und hatten fich schwesterlich einander jederzeit geliebt.

Die sanften Entzückungen der Blutsbande waren für mich gewissermaßen neue Empfindungen, weil meine Eltern beide sich als Fremdlinge in Rönigsberg zusammengefunden hatten. Ich befand mich mitten unter redlichen und vergnügten Leuten, und überließ mich dem Müstiggange und den Lüsten desselben zu sehr, ich strengte mich an, was ich konnte, zufrieden zu sehn, und zerstreuete mich nach aller Möglichteit — alles umsonst. Der Burm stirbt nicht — wie sollte jeder Sünder darüber erschrecken, ohne an das Feuer zu denken, das nicht auslöscht. Der erste allein ist Strafe und Qual genug.

Ich reisete unter Thranen und tausend berglichen Gludwunschungen den 24. Januer 1757 von Lubect ab, und wurde von meinem Wetter und einer Gesellschaft Freunde auf den halben Weg nach Samburg begleitet, wo wir ben dem alten ehrwurdigen Prapositus Brandenburger abtraten, der sich in den Versuchen der niedersächsischen Poeten durch einige gluckliche Gedichte befannt gemacht, und gleichfalls ein weitläuftiger Better von uns ift.

3 3ch reisete ben gutem Winter ben 5. Feb. ab nach Bremen. Diet fiel ein starfes Thau-

14 to 15 to 15

wetter ein, ich fand aber dafür einen jungen Damburger Reich, jum Reisegefährten, der nach Amsterdam gehn wollte, und mit dem ich Gesellschaft machte. Wir nahmen Extrapost um den fürzesten und sichersten Weg zu gehen. Wir reisten mit ungemeiner Gefahr die ersten Tage, weil alles überschwemmt und kein Weg zu sehn war. Den 9. geschah unsre Abreise durch Delmenhorst, Wilshausen, Rlappenburg, Köningen, Vosselohe, Lingen, Neuhus, Hattenberg, Zwoll, Amersfort, Amsterdam; wo wir den 17: anlangten.

In bem Birthshaufe, wo wir einfehrten, traf ich einen Buben von Landemann an, ber unser Saus fehr wohl kannte und ein Saus, funde gewesen war. Sein Name war Rlein. Es war ein burchtriebener schleichender Bofewicht, der seine gandsleute anlockte, um fie ju verführen und ju betrügen. Er war unser Unführer in ein lieberlich Saus, mo mir leicht batten in Berlegenheit fommen fonnen, weil er mit dem Wirth unter einer Decfe lag. Er ließ alles auftragen, ohne einen heller gur Bezahlung ben fich ju haben. 3ch bezahlte fur ihn, und er lief nach einigen Lagen mit dem Gelde meg, unterdeffen er allenthalben nieder trachtige Schulben gemacht hatte.

Meine Zeit in Amfterdam mar eben foverloren. Ich war irre gemacht, und wufter nicht, ob ich nach Sandel oder Wiffenschaften fragen follte. 3ch hatte alles Glud, Befannte und Freunde nach meinem Stande und Gemutheart ju finden, worauf ich fonft fo ftola gemefen mar, verloren. 3ch glaubte, daß fich jedermann vor mir ichenete, und ich icheute Ich fann feinen Grund babon felbst jeden. angeben, als baß Gottes Sand über mich fcmer war; baß ich ihn aus ben Augen gefett und perlaffen hatte , ihn mit lauem Bergen und mit bem Munde bloß befannte und anrief; baß meine Wege ihm nicht gefielen ; daß ich ungeachtet feiner Erinnerung und Ruhrung meine Sould nicht erkennen wollte; daß ich mich immer bielmehr ju gerftreuen , aber umfonft auch bieß fuchte; baß ich meinen Geschmack gulest bennahe verleugnet hatte, um mir bloß felbft Und biesen Grund finde ich in su entgeben. bem größten Theil meines Lebens als einen Unftog, bag ich alles Gute, mas mir Gott verlieben, gemißbraucht, verscherzt, verschmabt babe. 3ch ging barauf aus, mein Glud zu machen; ich trug immer den Borwurf gegen mich felbst herum , daß ich an meinem jegigen Bechsel nicht wohl gehandelt hatte; ich mußte alfo felbigen blos als ein Sulfsmittel anwenben, eine beffere Gelegenheit-ju meinem Gluck an erhaschen; und ich hatte bieß gethan, wenn ich eine gefunden hatte, die mich in Stand

geset, meine Freunde zu befriedigen. Alles umsonft; fein Mensch konnte mich fennen, fein Mensch wollte mich fennen. Ich sollte meine Bahn zu Ende laufen und das Ziel sehn metner unbedachtsamen Bunsche, meiner thorichten Reigungen, meiner ausschweisenden Einställe.

Ich erhielt endlich meinen Bunich, nach England ju geben, mit ben frengebigften Auf-Der lette Ort meiner Bestimbringungen. mung gab mir noch meine einzige und lette hoffnung ein; ein lacherlich Borurtheil fur Diefes gand unterftutte felbige, bas ich immer als die Beimat oder den rechten Grund und Boden für meine abentheuerliche Denkunge. und Lebensart angefeben hatte. 3ch verließ am Grundonnerstage ober Charfreptage, ben ich für unnothig bielt ju beiligen, weil er in Solland und England nicht als ein Seft angefebn wird, auf einer Eredichunte Umfterbam, fenerte die erften Offertage in Lenden in der groß. ten Unordnung und Unterdruckung bes Gemuths. Dieranf ging ich nach Rotterdam, wo ich im Swienshoefd oder Schweinstopf einkehrte, bem beften Wirthebaufe, und dafelbft einen jungen Englander fand, mit dem ich von Umfterdam nach Lenden gegangen war, ber Gefellichaft fucte. Dies war mir fehr angenehm, und ich machte mir bereits fcmeichelhafte Ginbilbungen

von seiner Bekanntschaft, die ein schlechtes Enbe hatte. Wir bedungen uns eine Sacht nach Belvoetslung, wo denseiben Tag den 16. April Das Baquetboot abging; es war Sonnabend. Wir langten ben folgenben Sonntag in einer ziemlich farfen Gesellschaft, unter der auch ein iunger Bremer mar, ber ber Sprache wegen nach England ging und zu fludiren gebachte. ben febr autem Winde in harwid des Abends an, ohne bolich einigen Unftof ber Geefrantheit gefühlt hatte, Schwindel und einige Uebelfeit ausgenommen. Wir mietheten uns ben Morgen darauf, Montage, eine Poft. Englander, deffen Ramen Shepherd, mar ein Studirender, ber auch auf Reisen in Solland ausgegangen und mit eben fo viel Rugen als ich, weil er feine andre Oprache als feine eiane verstand, und ein Katholik, wo ich nicht irre. 3ch fand ihn Morgens auf Anieen beten, und wunderte mich theils, erbaute mich theils an feiner Andacht, daß ich daber mehr Vertrauen zu ihm faste. Er hatte fich angeboten mich fur 2 Guineen nach London mit allen Untosten bes Bollhauses und anderer Ausgaben ju schaffen. Ich gab ihm felbige; er gab mir aber ungefahr eine balbe Buinee auf dem halben Weg jurud mit vieler Ungft, und fagte, ich mochte bas übrige felbst bezahlen. 3th hatte mit feiner Unruhe so viel Mitleiden

and für seine Aufführung so viel Verachtung, baß ich nicht brang auf eine weitere Befriedigung. Er hatte es vielleicht aus Noth gethan, weil ich ihm selbst in London ben meiner Ankunft noch einen Schilling vorschießen mußte, den ich so wenig als ihn selbst wieder gesehen.

Wir kamen benselben Abend sehr spat den 18. April 1757 in London an, wo ich mit meinem Bremer eine sehr unruhige Racht in der Inn hatte, weil selbige als eine Mördergrube in unsern Augen vorkam, und voller Gefindel zu senn schien, unsre Stube so sehr unsicher war, daß jeder ins Fenster einsteigen konnte, der uns nicht hätte durch die Thur aufwecken wollen. In London sind alle Fenster auszuschieben.

Ich schöpfte einige Tage Othem, ehe ich mich meiner Geschäfte annahm, hatte nebst meinem Bremer, ber in Begleitung eines Kührers und Freundes, ber ein junger Kaufmann war und seine Schwester heirathen sollte, ein gutes Wirthshaus gefunden. Nachdem ich einen Miethslafai angenommen hatte, war die erste Thorheit, die ich beging, einen Marktschreper aufzusuchen, von dem ich gehört hatte, daß er alle Fehler der Sprache heilen könnte. Er lebt in Islington. Ich erfundigte mich in einem deutschen Wirthshause nach ihm, wo man ihn sehr wohl kannte, und

mir geffand, bag er einige Ruren gethan bab te, die ihn berühmt gemacht; man tonnte aber nicht die Urfache meiner Bedurfnis feben. ging , und fand einen alten Mann , ber mich untersuchte, und nichts an meinen Berfgencen ber Oprache febn fonnte, ber mir fein Saus und eine große Summe Geldes jur Bedingung feiner Rur machte, wo ich eine gewiffe Beit lang nichts reden, und endlich buchftabiren lernen Mehr konnte ich von seiner Methode. follte. nicht herausbringen. Ich mußte alfo meine Geschäfte mit ber alten Junge und mit bem alten Bergen anfangen. 3ch entbectte felbige benjenigen, an die ich gewiesen mar; man er-Kannte über die Bichtigfeit meiner Ungelegenheit, noch mehr über die Art ber Ausführung, und vielleicht am meiften über die Babl ber Berfon, ber man felbige anvertraut batte. Nachbem man fich von ber erften Bewunderung erbolt batte, fing man an ju lacheln - - breift feine Bergensmennung gn entbecfen - uber Diejenigen, die mich gefendet hatten, wogu ich gefommen war, und beflagte mich felbe. 211le biefe Dinge beunruhigten mich und brach. ten mich zugleich auf. 3ch arbeitete endlich an einem Memorial an ben ruffischen Abgefandten - - bas war alles, was ich thun fonnte. Er benahm mir alle hoffnung etwas auszurichten, und gab mir besto mehr Benicherungen bon feinem Gifer mir zu bienen, bamit ber lette vielleicht angerechnet werben follte, wenn Die erfte eintraf. Es giebt gewiffe Stellen und gewiffe Geschäfte, Die man am beften und mit ber größten Ehre verwalten fann, wenn man nichts oder fo wenig als moglich thut. Sollten wir es und einen Ernft fenn laffen, alles mögliche in Acht zu nehmen, fo wurden wir erflich unfre Bequemlichkeit und Rube febr bintanfeten muffen, uns großer Gefahr und Berantwortung ausseten, und vielleicht Reinde machen, Opfer unfere guten Willens und Unvermogens werben. - - In Diefen Umftanben befindet fic ein Minifter, der hochverrath feiner Bflich. ten, ber Ehre besienigen, in beffen Ramen er da ift, u. f. w. als Alugheit und Borfichtiafeit anfieht, ber bas Intereffe anderer unterbruckt feiner eignen Sicherheit wegen, ber Schwierigfeiten fur Unmöglichfeiten anfieht. 3ch glaubte alfo, daß ich nach eben ben Regeln in meinen Geschäften verfahren mußte, fo menig als moglich thun, um nicht die Unfoffen zu baufen , mir burch übereilte Schritte Blogen ju geben und Schande ju machen; und bieg Benige mußte ich als Alles, mas füglich und thunlich war, ansehn. Ich ging also unterbruckt und taumelnd hin und her, hatte feinen Menschen, bem ich mich entbeden, und ber mir rathen oder helfen fonnte. Ich mar ber Bergweiflung

nahe, und suchte in lauter Zerffreuungen felbige aufzuhalten und zu unterdrucken. Blindheit, mas Raseren, ja Frevel war, kam mir als das einzige Rettungsmittel vor. Die Belt geben, wie fie geht - mit ber gafferung eines Bertrauens auf die Borfehung, die wunderlich hilft — — nimm alles mit, was bir aufstößt, um bich felbst ju vergeffen - bieß war ein Softem, nach dem ich meine Aufführung einrichten wollte, und durch jeden ungludlichen Versuch niederfiel, bas ich aber wieber aufbaute zu eben ber Abficht. Mein Borfas war nichts als eine Gelegenheit — - eine gute Gelegenheit. Gott weiß, mas ich nicht bafür angesehn batte, um meine Schulden bedahlen, und wieder fren in einer neuen Tollheit anfangen zu konnen. Ich gab alfo Alles auf, Die leeren Berfuche, in die ich burch Briefe, durch die Vorstellungen der Freundschaft und Erfenntlichkeit aufwachte, waren lauter Schein, faules Holz, Irrlichter, die Sumpf ju ihrer Mutter haben. Nichts als die Einbildung eines irrenden Ritters und die Schellen meiner Narrenkappe waren meine aute Laune und mein Belbenmuth. 3ch hatte in Berlin die Thorheit gehabt, eine Boche lang ben bem lauteniften Baron Stunden ju nehmen; mein redlicher Bater hatte mich erinnert und beswegen geftraft, ich sollte an meinen Beruf und an meine Au-

gen benfen. Dieß mar umfonft gewesen. Der Satan versuchte mich wieder mit ber gante Die mir in Berlin Berbruß gemacht hatte, weil ich eine geliehene unwiffender Beife einem armen Studenten Biermes verdorben hatte, der fich von der Musik ernahrte, und dem ich feine Gutthnung bafur erwiefen, fondern vielmehr burch feine fehr bescheidene und ruhrende Empfindlichkeit im Bergen beleidigt worden mar. Ich fing baber wieder an nach einer gaute gu fragen, als wenn mein ganges Glud auf diefes Instrument, in dem ich fo wenig musika, lifche Starte befige, ankame. Es war nicht moglich eine zu finden, und man fagte mir, baß es nicht mehr als einen einzigen in gonbon gabe, ber ichweres Geld damit hatte ber-Dienen konnen, jest aber als ein Junker lebte. Ich brannte diefen Sohn der weißen Benne fennen zu lernen, und hatte meinen Bunich. Bie fehr bin ich durch benfelben gestraft morben! Er wurde mein Vertrauter, ich ging taglich aus und ein, verzog mich in feine Rachbarfchaft; er hatte fein eigen Saus, unterhielt eine Bure - Er bot mir alles an. Go febr mich mein Urtheil, mein erftes, bon ihm entfernt hatte; fo viele Bedenklichkeiten ich über feinen Charafter in meinem Ginn begte, fo wurde alles von ihm eben gemacht. Ich glaubte jest gefunden zu haben, was ich wollte -

bu kannst burch ihn bekannt werden, bu haft jest wenigstens einen Menschen, mit dem du umgehen kannst, du hast ein Daus wo du dich zerstreuen kannst, du kannst dich auf der Laute üben, und an seine Stelle treten, du kannst so glücklich als er werden. — Ich danke dem lieben Gott, daß er mich lieber gehabt, und daß er mich von einem Wenschen los gemacht, an den ich mich wie ein Mühlensclave gekuppelt hatte, um einen gleichen Gang der Sunde und Laster mit ihm zu thun.

Mein blindes berg ließ mir gute Abfichten ben meiner Bereinigung feben, einem Menfchen, ber ohne Erziehung und Grundfabe mar, Beschmad und die lettern einzufibBen. diff. Blinder wollte ein Wegweifer eines andern fenn, oder vielleicht ibn unterrichten, zierlich zu funbigen, Vernunft jur Bosbeit ju breben. --Ich fraß umsonst, ich soff umsonst, ich bublte unisonft, ich rann umsonft; Bolleren und Rachdenken, Lefen und Buberen, Bleiß und uppiger Mußiggang wurden umfonst abgewechfelt; ich fcweifte in beiben, umfonft-in beiden aus. Ich anderte in dren Bierteliahren fast monatlich meinen Aufenthalt, ich fand nirgends Rube; alles war betrügerisch, nieberträchtig, eigennüsig Bolf.

Endlich erhielt ich ben letten Stoß an ber Entbedung meines Freundes, ber mir fcon unendlich viele Merfmale bes Berbachts gege-ben hatte, die ich unterbrudte. Ich erfuhr,

baß er auf eine schändliche Art von einem reiden Englander unterhalten wurde. unter bem Ramen Genel befannt, gab fic aber fur einen bentschen Baron aus, hatte eine Schwester in London, die auf eben folche Art vermutblich von dem .... ifchen Abgefandten unterhalten ward und unter dem Ramen einer Frau von Berl einen Gohn batte. . . Ich erschrack über dieses Gerücht und wollte Gewißheit baben. Er hatte mir einen Dack Briefe langftens anvertraut, die er abufordern vergeffen batte, ungeachtet ihrer vorgegebenen Bichtigfeit, und die ich ihm auch nicht, ich weiß nicht aus welder Ahndung, jurudgegeben, ohne daß es mir jemals eingefallen mar, fein Bertrauen ju miß. branchen. Sie waren febr los gefiegelt. 36 fonnte jest nicht ber Berfuchung wiberftehn, ans felbigen Gewißheit ju haben. 3ch erbrach folde daber, und machte mir felbft die Entschuldigung, falls ich nichts hierin in Ansehuna bes ihm bengelegten Berbrechens finden wurde, fie ibm mit bem aufrichtigen Befenntniß meines begangnen Borwites wiederzugeben, und ihm in Ansehung bes übrigen alle mbaliche Berschwiegenheit ju verschworen; jugleich aber ihm meine Freundschaft aufzusagen, wofern ich andre Geheimniffe entdeckt, die meinen Grundfagen widersprochen hatten. 3ch fand, leiber! ju viel um mich von feiner Schande ju

äberzengen. Es waren abscheuliche und lächerliche Liebesbriefe, beren hand ich kannte, daß fie von seinem vorgegebnen guten Freunde waren.

Ich war fehr unruhig über meine Dagregeln, glaubte aber aus Rlugheit genothigt gu fenn, einige Briefe gurud ju behalten, worin Die größten Proben feines Berbrechens enthalten waren, und ben Gebrauch davon ber Beit und ben Umftanden zu überlaffen. Er hatte fich einige Zeit auf dem gande ben dem Gefellen und Lohnheren feiner Bosheit aufgehalten. Als er zurückfam, forderte er mit vieler Behutsamfeit seine Briefe ab, die ich ihm mit einiger Unruhe einhanbigte, und bie er mit eben fo viel und mehr annahm. Ich wollte mich ibm entbeden und meine Borftellungen begmegen machen. Daber ließ ich mir gefallen, auf den vorigen Juß wiewohl ohne das herz mehr mich wieder einzulaffen. Es schien, er batte mich bloß zu schonen gesucht, um zu entdecken, ob ich von dem Geheimniffe ber Bosheit etwas wußte. Wie ich ihn darüber schien ruhig gemacht zu haben, glaubte er fich mir allmählich mit gutem Bug entziehn ju tonnen. 3ch fant ibm zuvor und hatte eine andre Entschließuna gefaßt, an den Englander, den ich fannte, felbft ju schreiben, um ihm die Schandlichkeit und Gefahr feiner Berbindung mit feinem Rebenbisewicht vorzustellen. Ich thut dies mit fo viel

Rachbrud, als ich fähig war, verfehlte aber meines Endzweckes; anstatt fie zu trennen, vereinigten fie fich, um mir ben Mund zu flopfen.

Unterdeffen war ich auf ein Raffeehaus aes jogen, weil ich feine Seele jum Umgange mehr batte, einige Aufmunterung in öffentlichen Befellschaften zu haben, nud durch biefen Weg vielleicht befannt ju werden, und eine Brucke zum Gluck zu bauen. Dieß war immer die erfte Abficht aller meiner Sandlungen. Es mar mir zu theuer und zu verführerisch, langer auszuhalten; ich war bis auf einige Guineen gefchmolgen, und mußte mich wieder verandern. Ich ging voller Angst und Gorgen aus, um ein neues Zimmer ju baben. Gott mar fo anddig, mich eines finden ju laffen, in dem ich noch bin , ben febr ehrlichen und auten Leuten feit dem 8. Februar Diefes 1758ften Jahres, in Marborough - Street ben Mr. Collins. Es find beides junge leute, Die fich eine Ehre baraus machen, Jedermann ju befennen, daß fie Be-Diente gewesen, bie einen fleinen Sanbel angefangen, den Gott fichtbar gesegnet, und Die bieß mit Dant, anhaltenbem Bleiß, und Demuth erfennen. Es ift eine besondre Gunft ber Borfehung, daß fie mith diefes Saus hat finden laffen, in dem ich auf die billigste und gufriedenfte Urt lebei, weil ich nicht um einen! Beller fürchten barf übersett zu werben, und bie beste Auswartung umsonst genieße. Ich habe gedacht, wozu mich Gott nicht eher dieses Saus hat sinden lassen, das mich hatte früher retten können. Er weiß allein die Zeit, die beste Zeit, uns den Ausang seiner Husse zeigen. — Wir, die nichts verdienen als Zorn und das Ungluck, wornach wir ringen, murren mit Gott, warum er uns nicht eher helsen will, uns, die nicht wollen geholsen seyn.

Ich hatte im vorigen Raffeehaus einen verftopften Leib auf 8 Tage lang bisweilen gehabt und einen erftaunlichen hunger, ber nicht zu erfattigen mar. 3ch hatte das hiefige farte Bier als Waffer in mich gefoffen. Meine Gefundheit daber ben aller der Unordnung der Lebensart und meines Gemuths ift ein gottliches Wunder, ja ohne Zweifel mein Leben felbft und bie Erhaltung beffelben. 3ch habe in Diesem Daufe nicht mehr, ungeachtet es bennahe bren Monate ift, als hochstens viermal ordentliche Speise gehabt; meine gange Rabrung ift Baffergrube und einmal des Tages Raffee. Gott bat felbige außerordentlich gedeiben laffen, und ich bente mit seinem Benfande so lange als möglich baben auszuhalten. Die Roth ift ber ftarffte Bewegungsgrund au diefer Diat gemefen, biefe aber vielleicht bas einzige Mittel, meinen Leib von den Folgen ber Bolleren wieder herzustellen.

Ich habe 150 Pfund Sterl. hier burchaebracht und fann und will nicht weiter gebn. Meine Schulden in Liefland und Rurland belaufen sich also sämmtlich über 300 Bf. . . . Ich babe fein Geld mehr, und meine Uhr meinem Wirth gegeben. Die Gefellicaft bes gedachten Buben hat mir viele unnuge Ausgaben verurfacht; mein ofteres Ausziehn und Umziehn bat mich gleichfalls viel gefosiet; ich habe zwen Rleider, davon eines die Weste ziemlich reich befest. und einen Saufen Bucher mir angeschafft. 3ch wollte in diesem Sause mich alles Umganges enticolagen und mich mit nichts benn meinen Buchern zu troften fuchen, bavon ein ziemlider Theil noch ungelesen oder wenigstens ohne Rachdenken und rechte Unwendung ungenutt gelefen worden. Gott hatte mir eingegeben, mit gleichfalls eine Bibel anzuschaffen, nach ber ich mit vieler Site herumlief, ehe ich eine nach meinem Ginn finden fonnte, und bon ber ich ein fehr gleichgultiger Befiger bisher gewesen. Meine Einfamfeit, die Aussicht eines volligen Mangels und des Bettlerfiandes, - - nach dem ich bisweilen aus Berzweifelung gerungen hatte, weil ich felbst dieß als ein Mittel anfah, mich aufzumuntern zu einem fühnen Glucks' ftreich - - ja ich wunschte mir die Armuth aus einer ruchloferen Absicht, um ben gnabigen Samann's Schriften I. Ih. 14

Gott meines bisherigen Lebens, ber mir allemal im letten Nothfall bengestanden, von neuem und mit Vorsat, mit sündlicher Reckheit zu versuchen — furz die Dürre meiner Umstände und die Stärfe meines Rummers entzogen mir den Geschmack meiner Bücher. Sie waren mir leidige Tröster, diese Freunde, die ich nicht glaubte entbehren zu können, für deren Gesellschaft ich so eingenommen war, daß ich sie als die einzige Stüte und Zierde des menschlichen Schicksals ansah.

Unter bem Getummel aller meiner Leibenichaften , die mich überschutteten , daß ich bftere nicht Othem schöpfen konnte, bat ich immer Gott um einen Freund , um einen weifen, redlichen Freund, deffen Bild ich nicht mehr fannte. Ich hatte anstatt beffen die Galle ber falschen Freundschaft, und die Unhinlanglichkeit ber beffern gefostet, genug gefostet. Ein Freund, ber mir einen Schluffel zu meinem Bergen aeben fonnte, den Leitfaden von meinem Labyrinth — — war ofters ein Wunsch, den ich that, ohne ben Juhalt bestelben recht zu verftehn und einzusehn. Gottlob! ich fand diesen Freund in meinem Bergen, der fich in felbiges schlich, ba ich bie Leere und bas Dunfle und das Buffe beffelben am meiften fühlte. Ich hatte das alte Testament einmal zu Enbe gelesen, und das neue zwenmal, wo ich nicht irre, in ber Zeit. Weil th affo von neuem ben Anfang machen wollte, so schien es, als wenn ich eine Decke über meine Bernunft und mein herz gewahr wurde, die mir dieses Buch das erstemal verschlossen hätte. Ich nahm mir daher vor, mit mehr Ausmerksamfeit und in mehr Ordnung, und mit mehr Hunger dasselbe zu lesen, und meine Gedansen, die mir einfallen wurden, daben auszussehn.

Dieser Anfang, wo ich noch fehr unvollfommene und unlautere Begriffe bon Gottes Worte jur Lefung beffelben mitbrachte, murbe gleichwohl mit mehr Aufrichtigkeit, als ehmals, ben 13. Mary bon mir gemacht. Je weiter ich fam, je neuer wurde es mir, je gottlicher erfuhr ich den Inhalt und die Wirfung beffelben. Ich bergaß alle meine Bucher barüber, ich schämte mich, felbige gegen bas Buch Gottes jemals verglichen, jemals fie bemfelben aur Seite gefest, ja jemals ein anderes bemfelben vorgezogen zu haben. 3ch fand bie Einbeit des gottlichen Willens in der Erlofung Je. fu Chrifti, bag alle Gefchichte, alle Bunder, alle Gebote und Werfe Gottes auf diesen Mittelpunkt jufammenliefen, die Seele bes Menfchen aus der Sclaveren , Anechtschaft , Blind. beit, Thorbeit und dem Tode ber Gunden jum größten Glud, jur bochften Seligfeit und ju

einer Unnehmung folder Buter gu bewegen, über beren Große wir noch mehr als über unfre Unwurdigfeit oder die Möglichfeit, uns berfelben murdig zu machen, erschrecken muffen, menn fich uns felbige offenbaren. Ich erkannte meine eigenen Berbrechen in ber Geschichte bes jubifchen Bolts, ich las meinen eignen Lebenslauf, und danfte Gott für feine gangmuth mit diesem feinem Bolf, weil nichts als ein foldes Benfpiel mich ju einer gleichen Soffnung berechtigen fonnte. Bor allen andern fand ich in den Buchern Mofes eine feltne Entdeckung, daß bie Ifraeliten, fo ein ungefchlacht Bolt fie und borfommen, in einigen Sallen nichts ale basienige von Gott ersuchten, mas Gott willens war fur fie ju thun, daß fie eben fo lebhaft ihren Ungehorfam als je ein reuender Sunder erfannten , und ihre Buße doch gleichwohl eben fo geschwind vergaßen, in ber Angst derfelben aber um nichts als einen Erlofer , einen Rurfprecher , einen Mittler anriefen , ohne den fie unmöglich Gott weder recht fürchten, noch recht lieben fonnten. / Dit diefen Betrachtungen , die mir fehr geheimnifvod porfamen, las ich den 31. Marg bes Abends bas V. Capitel bes V. Buchs Mofes, verfiel in ein tiefes Nachdenfen, bachte an Abel, bon bem Gott fagte: Die Erbe hat ihren Mund aufgethan, um das Blut beines Bru

ber 8 ju empfangen - - 3ch fühlte mein Berg flopfen , ich borte eine Stimme in ber Liefe deffelben feufgen und jammern, als die Stimme bes Blute, ale die Stimme eines erfchlagenen Brubers, ber fein Blut rachen wollte, wenn ich felbiges benzeiten nicht horte, und forte führe, mein Ohr gegen selbiges zu verftopfe - - daß eben dieß Kain unftatig und fluchtia machte. Ich fuhlte auf einmal mein Berg quillen, es ergoß fich in Thranen, und ich fonnte es nicht langer - ich fonnte es nicht langer meinem Gott berheblen, baß ich der Brudermorder, der Brudermorder feines eingebornen Sohnes war. Der Geift Gottes fuhr fort, ungeachtet meine r großen Ochmachbeit, ungeachtet des langen Widerftandes, den ich bisher gegen fein Zeugniß und feine Rubruna angewandt batte, mir bas Gebeimpis der gottlichen Liebe, und die Bohlthat des Glaubens an unfern gnadigen und einzigen Beiland immer mehr und mehr zu offenbaren.

Ich fuhr unter Seufzern, die vor Gott vertreten wurden durch einen Ausleger, der ihm theuer und werth ift, in Lesung des gottlichen Wortes fort, und genosi eben des Benstandes, unter dem dasselbe geschrieben worden, als des einzigen Weges, den Verstand dieser Schrift zu empfahen, und brachte meine Arbeit mit gottlicher Huse, mit außerordentlich reichem

Troft und Erquickung ununterbrochen ben 21ten. Upril zu Ende.

Ich fühle Gottlob! jest mein Berg ruhiger, als ich es jemals in meinem Leben gehabt. In den Augenblicken, worin die Ochwermuth bat auffleigen wollen, bin ich mit einem Troft übermwemmt worden, beffen Quelle ich mir felbit. nicht zuschreiben fann, und ben fein Mensch im Stande ift, fo überschwenglich feinem Rachften einzufloßen. Ich bin erschrocken über ben Ueberfluß deffelben. Er verschlang alle Rurcht, alle Traurigkeit, alles Mißtrauen, daß ich keine Opur babon in meinem Gemuth mehr finden konnte. Ich bitte Gott, er wolle das Werk feanen, bas er in mir angefangen, meinen schwachen Glauben durch sein Wort ftarfen und ben Geift, ben gnabigen, den überschwenglichen Beift deffelben, den Beift des Kriedens, der über alle Vernunft ist, und nicht so ein Friebe als der, den die Belt giebt, ben Geift der . Liebe, ohne den wir nichts als Reinde Gottes: und der diesen Wohlthater bast, wie fann der zeitlich lieben? den Geift der hoffnung, bie nicht ju Schande werden lagt, wie bas Schattenspiel fleischlicher Einbildungen.

Wenn ich das große Gute, die unschäsbare Perle, ben Preis, ju dem mich Gott hat geboren werden laffen, von ihm erhalten; wie follte ich an feiner Regierung meines ganzen

Lebens jest zweifeln? Das Ende beffelben ift erreicht. Ich überlaffe mich feinem weifen und dlein guten Willen. 3ch fenne die Blindheit end bas Berderben bes meinigen jest ju febr. els daß ich denfelben nicht verleugnen follte. Meine Gunden find Schulden bon unendlich mehr Wichtigkeit und Folgen, als meine zeitlichen. Der Gewinn ber gangen Belt murbe bie ersten nicht bezahlen fonnen; und wenn Abraham don Ephron, einem Cananiter, megen 400 Sectel Gilbers horen mußte : mas ift bieß zwischen mir und dir? follte Gott nicht großmuthiger einen Chriften benten laffen als einen Beiden? wenn der erfte mit ihm wegen ter Sauptfache richtig geworden; wie follte es Gott auf eine Aleinigkeit ankommen, fie oben en jum Rauf ju geben? die 300 Pf. find feine Schulden; er wird wie Paulus gegen Phie lenons Rnecht mit mir verfahren, und felbige nab feiner Beisheit abzurechnen miffen.

Ich habe diese Gedanken über meinen Lebensauf für mich selbst, oder für meinen lieben Vater und Bruder aufgeset; und wünsche iaher, daß selbige den lettern oder meinen nichsten Freunden zur Durchlesung dienen mögen Ich habe in denselben mit Gott und mit mi selbst geredet; den ersten in Ansehung meines Lebens gerechtfertigt, und mich angeklagt, nich selbst darin angegeben und entdeckt.

- alles jum Preise bes allein guten Gottes, ber mir vergeben bat in bem Blut feines einge bornen Sohnes, und in dem Zeugniß, bas bar Geift Gottes in feinem Wort und in meinem Det gen bestätigt. Gott hat mich aus einem Ge fåß in bas andre geschuttet, bamit ich nicht ge viel Befen anseten, und ohne Rettung verfauere und ftinfend werden follte. Alles muß uns jun Beften bienen; da ber Tod ber Sunde ju un ferm Leben gereicht, fo muffen alle Krankbei ten berfelben gur Erfahrung, gum Benfviel und jur Verherrlichung Gottes gereichen. Bei Die Reisekarte ber Ifraeliten mit meinem Le benslauf vergleichen will, wird feben, wie go nau fie miteinander übereinkommen. 3ch glasbe, daß das Ende meiner Ballfahrt burch be Onade Gottes in bas land ber Berbeifung mit. führen wird - - gefest, daß ich hier nicht Beit und Gelegenheit haben foute, die Unchnungen und den Schaden, den ich anderngethan, ju erfeten. Meine Kreunde murder betrubter fenn muffen, wenn ich gestorben vare am Gift bes Grams und ber Bergweiflung. Meine Gesundheit und mein leben, ich viederhole es, ift ein Wunder und ein Zeichen angleich, daß Gott nicht an meiner Befferung, noch an meiner funftigen Brauchbarfeit zu feiner Dienft verzweifelt hat. Mein Sohn! gieb nir beim Derg! - Da ift es, mein Gett Du haft

es verlangt, so blind, hart, felfig, verfehrt, verstockt es war. Reinige es, schaffe es neu, und laß es die Werkstatt beines guten Geistes senn. Es hat mich so oft getäuscht, als es in meiner hand war, daß ich selbiges nicht mehr für meines erkennen will. Es ist ein Leviathan, den du allein zähmen kannst — durch deine Einwohnung wird es Ruhe, Trost und Geligskeit genießen.

Ich schließe mit einem Beweife meiner eignen Erfahrung, in einem berglichen und aufrichtigen Danf Gottes fur fein feligmachenbes Wort, bas ich gepruft gefunden, ale bas eingige Licht, nicht nur zu Gott zu fommen, sondern auch uns felbft ju fennen; als bas theuerfte Gefcent ber gottlichen Gnade, bas bie gange Datur und alle ihre Ochage fo weit übertrifft, als unfer unfterblicher Geift den Leim des Rleifdes und Blutes; als die erstannlichste und verehrungewurdigfte Offenbarung der tiefften, erhabenften, wunderbarften Gebeimniffe der Gott. beit, im himmel, auf der Erde und in der Bolle, von Gottes Ratur, Eigenschaften, gro-Bem überschwenglichem Willen, hauptfachlich gegen und elende Menschen, voll ber wichtigfen Entdedungen durch den lauf aller Zeiten bis in die Ewigfeit; als das einzige Brodt und Manna unfrer Geelen, beffen ein Ebrift weniger entbehren kann, als der irdische Mensch feiner

täglichen Rothdurft und Unterhalts — ja ich bekenne, daß dieses Wort Gottes eben so große Wunder an der Seele eines frommen Christen, er mag einfältig oder gelehrt senn, thut, als diejenigen, die in demselben erzählt werzben; daß also der Verstand dieses Buchs und der Glaube an den Inhalt desselben durch nichts anders zu erreichen ist, als durch denselben Geist, der die Versassen schaften Senfelben getrieben; daß seine unaussprechlichen Seufzer, die er in unserm Herzen schafft, mit den unausdrücklichen Bilddern Einer Natur sind, die in der heiligen Schrift mit einem größern Neichthum als all ler Saamen der ganzen Natur und ihrer Neiche, aufgeschüttet sind.

Das zweite ift das Geständnis meines Derzens und meiner besten Bernunft, daß es ohne Glauben an Jesum Christum unmöglich ist, Gott zu erkennen, was für ein liebreiches, unaussprechlich gütiges und wohlthätiges Bessen er ist, bessen Beisheit, Allmacht, und alle übrige Eigenschaften nur gleichsam Werkzeuge seiner Menschenliebe zu senn scheinen; daß dieser Borzug der Menschen, der Insecten der Schöpfung, unter die größten Tiesen der göttlichen Offenbarung gehört; daß Jesus Christus sich nicht nur begnügt ein Mensch, sondern ein armer und der elendeste geworden zu senn, daß der heilige Geist uns ein Buch

für sein Wort ausgegeben, worin er wie ein Alberner und Wahnsinniger, ja wie ein unbeiliger und unreiner Geift, unfrer ftolgen Bernunft Mabriein, fleine verachtliche Begebenbeiten jur Gefchichte bes himmels und Gottes gemacht. I. Cor. 1, 25 - - baß biefer Glaube und alle unsere eigenen Sandlungen und Die ebelften Fruchte ber menschlichen Tugend nicht anders als die Riffe ber feinften Reber unter einem Bergrößerungsglas entdect ober bie jartefte Saut unter gleichem Unblid; bag es baber unmöglich ift, ohne Glauben an Gott, ben fein Geift wirft und das Berdienft bes einigen Mittlers, und felbft ju lieben und unfern Rach. ften : furg, man muß ein mahrer Chrift fenn, um ein rechtschaffener Bater, ein rechtschaffe. nes Rind, ein guter Burger, ein rechter Datriot, ein guter Unterthan, ja ein guter Berr und Anecht ju fenn; und daß, im frenaften Wortverftand, jedes Gute ohne Gott unmbalich ift, ja daß er der einzige Utheber deffelben.

Ich überlaffe ihm also alle die Folgen meiner Sunden, da er die Last berselben auf sich genommen. Er wolle meinen Vater trossen, und wie ich ihn gebeten, mir den Gram über meine Leichtsinnigkeit und Vergessung seiner Liebe zu vergeben, so wolle er ihm auch die Früchte dieser Vergebung mittheilen. Ich kann so weit nicht reichen, und vielleicht ist er in Um-

Känden, wo uns der gehorsamste Sohn keine Freude und Hulfe seyn kann — Gott sey also sein Bater, er lebe als ein Greis mitten unter der Buth des Krieges, oder als ein versiungter Engel im Lande des Friedens.

Sott allein wolle meinen lieben Bruder fuhren und regieren, ihn für meine Thorheiten, Ausschweifungen und Verbrechen behüten, und ihn ein nüglich Wertzeug im Sause seines Sohnes, Jesu Chrifti, machen.

Meine Freunde wolle er weber mit Rummer noch mit Fluch an mich benfen laffen. Ihre guten Absichten mit mir mögen von der Güte Gottes öffentlich vergolten werden, damit fie ihr herz nicht gegen andere durch meinen Misbrauch ihrer Liebe verschließen mögen. Er wolle sie eben den Reichthum des Geistes und der Snade empfinden laffen, den mir der Verlust sihrer Wohlthaten erworben.

Liebreicher Gott und Vater beiner Geschepfe und Erlosten! Dir ift all mein Unliegen bekannt; meine Hulfe kommt allein von dir. Du
hast meine Sunde so lange gesehn, und gehort und vergeben. Siehe und hore jest gleichfalls und vergieb; doch nicht mein, sondern dein
Wille geschehe. Amen!

Sieb mir Berftand aus beiner Sob, Auf bag ich ja nicht ruh und fteh Auf meinem eignen Willen. Sen bu mein Freund und treuer Rath, Was recht ift zu erfüllen.

Berleihe mir das eble Licht, Das sich von deinem Angesicht In fromme Seelen strecket, Und da der rechten Weisheit Kraft Durch deine Kraft erwecket.

Pruf Alles wohl, und was mit gut, Das gieb mir ein: was Fleisch und Blut Erwählet, bas verwehre. Der höchste Zweck, das eble Theil Sen beine Lich und Ehre.

Co fen nun Seele beine Und traue bem alleine Ber bich erschaffen und ertofet hat. Es gehe, wie es gehe: Dein Bater in der Sohe Weiß allen Sachen Rath.

Den 24. April 1758.

## Den 25ten April.

Die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nur te. — Mein Lebenslauf giebt mir Unlaß auf zwen besondere Falle die Wichtigkeit diesfer Wahrheit anzuwenden. Erstlich, sie dringt in unsere kleinsten handlungen und sucht die alten Unordnungen bis auf die unmerklichken Behler und auf eine eben so unmerkliche Artzu verbessern. Der Satan und unser Fleisch

macht und burch ungahlige Rleinigfeiten und Thorheiten abhangig, beren Gegenstand febr gleichgultig und nichtig ift, nichts befto weniger aber die Luft berfelben ftraffich. Id bin feit furgem von zwen bofen Gewohnheiten ohne zu wiffen wie, losgefommen, bem Labacfichnauben, und dem fpaten Auffteben, woran mein langes Nachtfigen Schuld mar und das meinen Mugen fo nachtheilig gewesen. Das erfte mag fo gleichgultig fenn als es will; man ermage aber, wie unbegreiflich es ift, daß wir thoricht genug fenn fonnen, und an diefen Stanb fo ju gewöhnen, daß ber Mangel beffelben uns untufrieden, ungeschicft ju benten, und in gro-Bere Durftigfeit verfett, als ber Mangel ber erften Rothwendigfeiten des Lebens. binbern uns bergleichen Lufte an Geschäften, im Gebet felbft und Gottesbienft.

Das zwente ist der Trost, den uns der Glaube allein über die kleinsten Zufälle unsers Lebens — ja was noch mehr, über die Krümmen und kücken desselben geben kann. So hoffe ich, daß selbst die Unordnung und lüsterne Ausbreitung meiner Absichten durch Gottes Willen ihm nüslich und brauchbar werben können — oder wenigstens daß dieser Schutthausen durch ihn bald aus dem Wege geräumt wersen kann; wenn ich ihn gleich wie Nehemia mit Schrecken und Traurigkeit ansehe, 11. 13.

fo toftet es Gott wenig, ein nen und beffer Gebaube, in dem er fich verflaren will, an die Stelle des eingefallenen und zerftorten ju feben.

Du herr alleine Raumst hinweg uns alle Klby' und Steine.

Sa, die gange Bibel scheint recht zu bie fer Abficht geschrieben ju fenn, uns die Regie. rung Gottes in Rleinigfeiten ju lehren. Es ift ein Gott, der auf die Gedanken und Reden ber hebmutter horcht, wenn wir jur Belt fommen; ber basjenige aufgezeichnet hat, mas zwiichen Lea und Rabel über die Blumen Rubens als ein sehr gleichgultiger Wortwechsel porfiel. Genes. XXXVIII. 27-30, XXX, 14, 15, 60 febr ift unfre Religion fur unfre Bedurfniffe, Schwachheiten und Mangel eingerichtet, baß fie alle diese ju Wohlthaten und Schonheiten verwandelt. - - Alles wider uns als unbefehrte - - alles mit uns, felbst bas was wiber uns mar und ift, als glaubige Rinder Gottes. Alles was der irdischen Vernunft unwahrscheinlich und lacherlich vorfommt, ift ben Chriften unumganglich und unwiderleglich gewiß und trofflich. Was die Vernunft unterdruckt, und verzweifelnd und verzagt macht, richtet uns auf und macht und farf in Gott.

Ich habe heute ben Prediger ben ber Savonfirche, hrn. Pitius, besucht, einen frommen rechtschaffenen Geiftlichen, beffen Worte ich mit viel Ruhrung gehört, verstanden und empfunden. Er benahm mir alle Hoffnung, hier unterzukommen, ohne mich dadurch niedergesschlagen zu machen, weil ich nicht durch Menschen, sondern Gott glaube geholfen werden zu können. Wenn unfre Seele erst ihren Mittelpunkt an dem findet, so verläßt sie derselbe in ihrer Bewegung nicht mehr. Sie bleibt ihm wie die Erde der Sonne getren, und alle übrige Neigungen richten sich wie Monde nach diessem ursprünglichen und eigenthümlichen Einsbruck des Schwunges und ihres Laufes.

Ich habe mich in einer schlastofen Nacht zu London mit empfindlichen Vorwürsen meisner Undankbarkeit erinnert, wie ich meine sezlige Muhme vergessen habe, die ihrer Schwester Sohne mit so viel mutterlicher Zärtlichkeit geliebt. Gott vergelte ihr in der Ewigkeit alze ihre Liebe, wie er die Schwachheiten derselben ihr in Gnaden vergeben, und mir die Untreue und Leichtsinn, womit ich ihr Andenken entweibt.

## Den 29ten Mai.

Ich machte ben Anfang biefer Boche mit einem Besuche, ben ich bem Pastor Pitius ablegte.

leute. Gott bat mir bie Gnabe gegeben , feinen dffentlichen Dienft wieber abzuwarten, und ich hatte diefen frommen Mann über das geftrige Evangelium bes reichen Mannes und gludije den gazarus mit viel Erwedung predigen ge-Beil er die Rommunion feiner Gemeinbe den folgenden Sonntag anmeldete, fo rufe ich Gott an, wie ich es schon vorher gethan batte, mich zu feiner Tafel einzuladen. fand viele Ochwierigkeiten, weil ich nicht mehr als eine balbe Krone mehr im Bentel batte, und meine Uhr icon fur 4 Pf. ben meinem Wirth Mit wenig fleischlichem Eroft befuchte Reht. ich also diesen Mann und entdeckte ihm mein Berg und alle meine Umftande. Et drang barauf, ich follte England verlaffen. Gott gab biefem Manne viel Gnade, mir ans Berg ju reden, und half mir ebenfalls ihn zu horen und gu antworten. Ich hielt mich fehr lange ben ihm auf, und wurde es nicht eher gewahr, als bis ich eine febr verlegene Miene an ihm gewahr wurde, die mich forttrieb, und ich verließ ihn mit vielem Muth, ber ihn felbft bisweilen an mir besturzt zu machen ichien.

Gott! wie liebreich find beine Wege. Barmberzigkeit und Wahrheit. Wie viel Wunder hast du mir thun muffen, damit ich dasjenige zu glauben lernen sollte, was ich als ein Kind gewußt habe, was jedes Kind weiß, und niehamann's Schriften I.Ah. mand wahrhaftig glaubt, als bem Gott diefen Glauben wirft und schenkt. Ich menne bie leichte Mahrheit: Ohne mich könnt ihr nichts thun. Ich menne ben einzigen Troft: Ich will dich nicht verlaffen noch verfaumen.

Ich war durch das verlegene Gesicht bes rechtschaffenen Ifraeliten nicht umfonft bericheucht worden. Raum daß ich einige Schrifte die Savon, wo er wohnt, verlaffen hatte, borte ich meinen Ramen nachrufen, und mich unvermuthet mit Freundlichfeit und Vergnugen bon einem Manne anreden, in bem ich immer nachtheilige Begriffe in Unfehung meiner gum voraus gesett, und ihn daher fo viel moalich vermieden hatte. Es ift ber Secretar bes ruffifchen Abgefandten , hr. Luders , ber mich anredete, der Briefe von meinem Freund aus Detersburg erhalten, und durch feine Borftellungen und Reuigkeiten mich gang bon neuem belebte. Er freute fich uber den gludlichen 3mfall, mich ungefahr gefunden zu haben, weil er meinetwegen beforgt gewesen, und fich gewunscht mich aufzufinden. Ich wollte nach ber Stadt mit ihm rennen, ba ein eben fo mertwurdiger Umftand mich wieder gurudrufte, ben ich geitlebens behalten werde. Beil ber Susfleig febr enge war, wich ich aus, um mit meinem Gefährten mit besto mehr Bequemlichfeit reden ju konnen. Auf einmal lag ich auf ber

Erbe, ohne es gewahr zu werben, an einem Pfoften, an bem ich mir hatte ben Ropf gerschlagen konnen ober ben Urm verftauchen, fo ploblich, daß es ein Bunder, wie ich nicht meinen but und Berucke berforen, und mes niaftens den Buschauern mich lächerlich gemacht. wenn ich auch ohne Schaben abgefommen mare. Ich mußte also wieder umfehren, weil ich mich befudelt hatte, mit vieler Bergensempfind. ung, die mir biefer Fall zu predigen ichien, und mit vieler Freude und Troft, so außerorbentlich bewahrt worden, fo gludlich aufgestanben zu senn -- alles bieß, damit ich nach Dause geben follte, wo ich rein wieder guruckfebrte, weil ich unterwegens ansprath, um mich in Ordnung zu bringen.

Ich ging gleich nach meinem Mittagessen wieder aus, ich weiß nicht mit welchem Trieb, nm den Bater eines jungen Englanders aufzussuchen, den ich in Riga gekannt, und wo mögslich etwas Reues von Hause zu hören, oder an dem vielleicht einen Bekannten und Freund zu sinden, der mich in seine Hutte aufnehmen möchte, wenn es auf das äußerste käme, oder wenigstens mit gutem Rath benfpringen könnte. Nach vielen Fragen sand ich endlich den Hrn. Bernizobre, der kaum, als ich meinen Ramen genannt hatte, mich mit Freuden empfing, sich Gluck wunschte, meinen Bater erfreuen zu

konnen mit ber Rachricht, mich endlich gefunben zu haben.

948

Ich las einen englischen Brief meines Brubers und eine fleine Benlage meines alten redlichen Baters; ich fonnte aber nichts verfieben - - Go war mein Berg von Empfindungen aufgeschwollen, daß ich nicht wußte, was ich las, und alfo biefe Arbeit versparen mußte. Gott giebt mir hoffnung, mich meinen Bater noch febn ju laffen, wie er mir die Gnade erzeigt, meine Mutter noch bor ihrem Ende umarmen zu laffen. Gott hat ihm ein Rreug aufgelegt mit bem Berluft feines Gedachtniffes. Dein Bater, babe ich die Strafe nicht verdient, die du trägst! 36 habe ihn Gott empfohlen, und alaube, daß er alles wohl machen, und berrlich binausführen wird. Das Zeugniß bes beiligen Geiftes in unfern Seelen bangt pon feinem Gedachtniß ab ; und wenn wir Alles vergeffen, fo vertritt Jefus, ber Befreuzigte, alle Weisheit und alle Rraft, alle Vernunft und alle Sinne. Es ift eber moglich, ohne Berg und Ropf ju leben, als ohne den. Er ift das Saupt unserer Ratur und aller unfrer Krafte, und die Quelle der Bewegung, die fo wenig in einem Chriften ftille fteben fann, als ber Puls in einem lebenden Menschen. Der Chrift allein aber ift ein lebender Mensch; weil er in Gott, und mit Gott lebt, bewegt, und ba ift, ja fur Gott.

Sott hat mir außerordentliche Gnade gegeben, den 4. Junius jum heiligen Abendmahl
zu gehen. Ich bin durch daffelbe sehr aufgerichtet und zum geistlichen Leben in Gott gestärkt
worden. Der Geist Gottes, dieser treue Erinnerer, wolle das Andenken des Todes nicht nur
in meiner Seele erhalten, sondern auch Kraft
geben, diesen Tod des Herrn in meinem Leben
und Wandel zu zeigen und zu verfündigen,
bis daß er kommt. Amen.

Meine Entschließung nach Riga juruck zu gehen ift immer mehr gegründet worden. Ich habe an alle meine Freunde geschrieben und mich ihnen schon angemeldet. Was mich noch mehr auf diesem rechten Wege, den ich wieder gefunden, aufmuntert, sind die Hindernifse und Steine bes Anstoßes, die Satan mir in den Weg zu werfen sucht. Hilf mir, liebreicher Gott! selbige aus dem Wege räumen, mich und die Welt überwinden; von dir hängt allein aller guter Erfolg, oder aller Trost im Gegentheil ab!

Den 25ten Juni: am 5. Sonntage nach Trinitatis. Luc. V. I.

Dieß wird vermuthlich der lette Sonntag fenn, den ich in England fepern soll. Gott bat mir seinen Segen auch in der heutigen Prebigt burch ben Mund feines frommen Dieners mitgetheilt, ben ich mit viel Zueignung, Troft und Freude habe horen tonnen. Das Evangelium schickt fich nun besto mehr zu meiner Abreife, weil ich ju Schiff geben will. Gein Gingang war aus den Worten Salomons, Ecclef. IX. 17. Dem herrn gefällt bein Berf. Er legte funf Saus- und Lebensregeln aus ber Geschichte bes Evangelii vor, wodurch unfer Beruf gesegnet, und alle unfre Werke bem Berrn gefällig gemacht werden wurden. 1) bie Uebung in Gottes Wort. 3ft fein Sinberniß unfere zeitlichen Berufe, fondern vermehrt ben gottlichen Gegen über felbigen, und raumt alle hinderniffe der Tragbeit, Unordnung, Unmagigfeit ic. aus bem Wege. 2) Treue und Rleiß in unsern Geschäften; die Fischer maren in ihrem Berufe, die Jefus ju feinen gungern ermabite. 3) ber Muth in allen Berfuch= ungen. a) Eine gange Racht verlorne Arbeit. b) Unwahrscheinlichkeit in Gottes Wegen : Kurcht fich auf die Bobe des Meeres ju magen. bas reifende Res. d) bas finkende Schifflein: dieß waren alles Berfuchungen , welche fich die Junger hatten gefallen laffen unterzugehen, und Die fie durch einen einfaltigen Glauben überwunden hatten. 4) Die Demuth, mit ber wir alle gottliche Bohlthaten erfennen und annehmen muffen. Gebe aus von nitt, ich bin ein great the transport that has been

funbiger Menfch, fagte Petrus. Richt ihr Geborfam, ihre Unverdroffenheit, eignete fich biefet Wunder als eine Belohnung ju. 5) Die Werleuguung aller zeitlichen Bortheile, und Eatfagung berfelben , jum beil unfrer Geelen und aus Gehorsam und Erfenntlichkeit gegen Cottes Liebe, wie die Junger hier alles verließen. - - Der Gottesbienst Nachmittags purbe mit bem Liebe beschloffen, an bem ich Rit 8 Tagen mit viel Erquidung wiedergefauet: Ich ruf zu dir, herr Jesu Chrift ic. In den men letten Berfen find die Gebnen und Dusfein bes Glaubens recht nach bem Leben aus-Gott wolle mein Gebet in Ongatdrúckt. ben erhoren, und Weisheit und Glauben mit feinem guten Geift ichenfen, barin anguhalten und nicht abzulaffen, bis er mich erhört und gesegnet babe. Umen! in Jesu Ramen. Amen!

Den 27ten Jun. mußte ich unvermnthet von London abgehen, weil ich durch die Rachricht erschreckt worden war, daß mein Schiffer abgegangen, kam die Nacht in Gravesand an, wo ich in Gesahr mit einem Matrosen war, der die Absicht hatte, wie ich nicht anders schliefen kan, mir daß Meinige zu nehmen. Ein

Englander kam eben aus einem naheben liegenden Wirthshaufe und nahm fich meiner an, um mich bafelbft anzuweisen. Wir mußten mt einem Rriegsschiff geben und die Busammetfunft der übrigen Schiffe abwarten, daß wr alfo erft ben 8ten Jul. in die See gingen. Sont tage ben ibten murbe ich burch einen ziemlich farfen contrairen Wind und Sturm und bit Gefahr bes Categats fehr beunruhiat, aber burd Lefung des XLII. Pfalms von Gott getroffet und aufgerichtet. Den 27ten Jul. bin ich unter gott licher Gnade in Riga glucklich angefommen und ben Brn. Rarl Berens abgetreten, wo ich mt aller möglichen Freundschaft und Bartlichfeit bis willfommet worden. Ungeachtet meiner Berfires ung ichenfte mir Gott Wollen und Bollbringm, denselben Sonntag darauf den sten Sonntag nach Trinitatis, jum beiligen Abendmahl ju geben, woben ich nicht ohne Ruhrung bewunbern mußte, daß mich Gott mit eben demfelben Evangelio vom reichen Fischjug Peri empfing, mit dem ich aus England Abschied genommen batte.

Ich lief gleich den Tag meiner Ankunft zu meinem alten Freunde Lindner, der mich mit der Rachricht erschreckte und erfreute, daß mein Bruder als Collaborator ben der hiesigen Domschule berufen ware, der den 27ten Oktober glicklich und lang erwartet anlange. Gott sev

gelobet und gepriesen für alle Barmbergigfeit, Die er an uns beiben fo reichlich erwiesen. Er erhore gnabig um feines lieben Sohnes Jefu Chrifti willen bas tagliche Gebet auch fur meinen einzigen Bruder, bas er mir in ben Mund gelegt. Er ichenfe ihm die nothigen Rrafte ju feinem Beruf, und ben Willen und Gifer, felbige treu anzuwenden. Er gebe ibm Gnade, feine Rinder im Ramen Jefu aufzunehmen und au weiden. Gott wolle ibn felbft ju einem treuen hirten ber Ochaafe und gammer schaffen und bereiten, die er ihm anvertrauet bat. Er wolle ihn ben Segen bes vierten Gebots ju allen feinen Geschäften und auf allen feinen Begen begleiten laffen - und uns beibe felbigen genie-Ben laffen um des vollfommenen Gehorfams feines lieben Sohnes Jesu Christi willen. Durch eben benfelben mogen unfre Bergen in mabrer brüderlicher Liebe vereinigt fenn, baß wir nicht wie Steine des Anftoges und einander im Bege liegen, sondern und wechselsweife aufmuntern mogen, ber treuen hirtenftimme unfers Beilandes ju folgen, uns immer mehr und mehr felbst ju verleugnen, fein Rren; auf uns ju nebmen, und in die Sußstapfen ju treten, die er mit feinem theuren Blut bezeichnet bat. Amen!

Mein Bruder erfreute mich ben feiner Unfunft mit einem Geschent unsers Baters, bas car: nus unter einander an theilen befohlen. Die Milbthätigkeit biefes redlichen Alten hat mich besto mehr gerührt, weil ich badurch in Stand gesetzt wurde, mit meinem treuen Freunde Baffa richtig zu werden. Sott vergelte meinem liebreichen Vater — und bescheidenen Gläubiger — und lasse mich durch die Erfahrung meiner Unordung von der Sewohnheit derselben immer mehr und mehr abgebracht und in einer flugen Haushaltung bes zeitlichen Segens allmählich gelehrt und geübt werden.

Meine Geschäfte in bem Saufe meines Wohlthaters haben bloß in einem Briefmechfel mit feinem Bruder, in bem Unterricht der altesten Tochter des Sauptes unserer Kamilie, und einer fleinen Sandreichung eines jungern Bruders, ber auf dem Comptoir ift und George beißt, bisher bestanden. Gott bat diefe Arbeiten bieher mit einer fichtbaren Sand gefegnet, und fen dafür son Grund des Bergens gelobt und gepriefen im Ramen feines lieben Gobnes, Jesu Christi. Er wolle mich ferner aus feiner Fulle Onabe um Gnabe ichopfen laffen und mir den Benftand feines guten und heiligen Geifes zu allen meinen Werfen verleiben und alles ju feiner Chre und jum Beil meiner Seele und anderer gebeihen laffen, mich jum treuen hanshalter bes mir geliehenen Pfundes fcaffen, und meinen Glauben in unverfalfchter Liebe meines Rächsten immer wirtsamer und fruchtbarer werben laffen an Werken, die er mir zubereitet, und die Ihm angenehm find in dem Sohn seiner Liebe, meinem hohenpriester und Kursprecher. Amen.

Gott fat fich insbesondre des Briefwechsels meines Freundes bedient, mich gegen den Samerteig des Aberglaubens und der Heuchelen wach, sam zu erhalten. Er wolle an seiner eignen Seele diese mir so heilsame Prüfung mit allem geistlichen Segen belohnen.

Den oten Dezember als am zien Adventsfonntage hat mir Gott Gnade gegeben zum
heiligen Nachtmahl zu gehen; da ich den Tag
vorher mit sehr vieler Rührung ben Pastor Efsen, der die Stelle meines franken Beichtvaters P. Gericke vertrat, zur Beichte gewesen.
Ich wiederhole Gott meinen findlichen Dank für
alle die Barmherzigkeit, mit der er mich zu
diesem heiligen Werk erweckt, dasselbe vollbringen, und den Frieden und die Früchte davon
mich hat genießen lassen.

Den titen Dez. hatten wir Buftag, und ich brachte den Abend mit einem Briefe zu, deffen Inhalt mir immer sehr denkwurdig senn soll. Gott sen mir armen Sunder gnadig und wolle mich nicht selbst verwerslich seyn lassen, indem ich anderen predige.

Den igten als am gten Abventsonnigge fühlte ich ben Tische eigene buntig Empfindum gen, ju benen bas Schickfal meines Freundes Anlaß ju geben ichien - es benchte mir etwas abnliches an feiner Schwester gewahr ju werben, ohne daß ich fagen konnte, worin es ei-Ich ersuchte fle, so gelind gentlich bestunde. als moglich an ihren Bruber ju fchreiben, und bot mich felbst an, ihr hierin behulstich ju fenn, welches fie fehr geneigt anzunehmen ichien. Den 14ten sveiste ich oben fur mich allein und arbeitete am versprochenen Briefe, der mir gang verfehrt ju gerathen ichien, indem es mir borfam, als wenn die Sand immer ganz andre Worte und Gedanken schrieb, als mein Ropf bachte. Ich schickte bas, was ich aufgesett, binunter, und war unruhig über bie Aufnahme meiner Einfalle; begwegen ich felbft benm Ausgeben ben ihr ansprach, um mich theils zu entfouldigen, theils etwas naber erflaren zu fonnen. Sie fam mir fehr betrubt vor, welches ich ihrer Empfindlichfeit über unfere Brudere Schickfal gufcrieb. Ich fam des Abends jum Effen ju Saufe, und wurde früher als gewöhnlich durch lauter bunfle Empfindungen auf meine Stube getrieben, wo ich nach lesung einiger Kapitel im Buch Dieb und einiger Pfalmen, wenn ich nicht irre XII—XX, mit vieler Rube und Troft gu Bette ging. 3ch war mir beffelben im Ginfteigen bewußt, und banfte Gott bafur und munichte mir in der Gemuthestille einschlafen zu tonnen. Ich bin nicht im Stande, badjenige recht aufzuseben, mas ich furz barauf empfunden. So viel und so treu als ich kann, will ich es mit Gottes Bulfe thun, um mir bas Undenfen babon ju erhalten, und weil biefe Begebenheit der Grund jum Theil eines Entichluffes gewesen, beffen ich mich fur unfahig gehalten babe. 3ch bachte an meines Freundes Schicffal, und danfte Gott, von bergleichen Unfechtungen des Bleisches überhoben ju fenn, und bat ihn aufs funftige. Go viel bin ich mir bewußt, daß ich nicht geschlafen - ob ich wie ein recht machender gewesen, ober wie? bavon weiß ich nichts. Ich horte eine Stimme in mir, die mich über ben Entschluß, ein Weib ju nehmen, frug - und aus Geborfam gegen ihn -- ich redete nicht ein Wort, es fam mir aber bor, als wenn ich mit einem Gefdren auffprange und fdrie: Benn ich foll: fo gieb mir feine andere, als die Schwester meines Kreundes --- Es fchien mir, als wenn ich die frobliche Berficherung mit einer feverlichen Stimme borte, baß es eben die mare, die fur mich bestimmt, so lange und fo wunderbar aufgehoben. - Ich habe mich der Che aus vernunftigen Thorheiten anfänglich begeben, ich habe ben ehelofen Stand als eine Buchtigung meiner Jugendsunden gern auf mich: nehmen wollen, und Gott darum gebeten, auch:

meinen Leib ju einem Opfer ju machen, das lebendig, beilig und Gott wohlgefällig fen. weil Gott mit einer befondern Vorsicht durch feine Engel über mich gewacht, bag ich ju feiner fleischlichen Bermischung habe fundigen tonnen - - Abraham glaubte und mankte nicht : gefest mein Leib follte erftorben fenn; giebt er nicht bem Ginfamen Rinder und fann aus Steinen welche erwecken? - - Erforsche mich. Gott , und erfahre mein Berg; prufe mich und erfahre, wie ich's menne; und fiehe, ob ich auf bosem Wege bin, und leite mich auf ewigem Bege Df. CXXXIX, 23. 24. Der Berr erlofet die Seele feiner Anechte, und alle die auf ihn trauen, werben feine Schuld baben. Pf. XXXIV. 23. Ichaftand ben. 15ten am Cage Johanna mit dem Gedaufen auf , ju bevrathen, nachdem ich mich und meine Freundin der Barmherzigkeit Gottes empfohlen hatte, ber alles Menschenwerf ju Grund geben laßt, und diejenigen, die auf ibn harren und auf feine Gute trauen, nicht will jn Ochanden Mit biefem Sinn erhielt fie werden laffen. ben ersten guten Morgen von mir, ba fie vielleicht eben beschäftigt mar, ben Brief an ihren Bruder au fdreiben. Den ibten Dezember ichrieb ich an meinen Bater, deffen Untwort ich den 27ten erhielt, der mich auf Gott wies. Den 28ten meldete ich meinem Freund

von meinem Entschinf, und Gott gab Enade zu meinem Brief. Den Morgen barauf schickte ich denselben an seine Schwester herunter, Nachmittags erhielt ich einen Brief an sie, der unter der Aufschrift meines Ramens ankam. Ich gab denselben ab, und sie meldete mir, daß sie hoffnung hatte.

Der lette Tag bes 1758. Jahres mar wole ler außerorbentlicher Auftritte zwischen Berrn Arend und mir, den ich wie Saul unter ben Propheten mit mir reden horte. Sistia fagte von einem Tage: Das ift ein Tag der Roth und Scheitens und gafterns. Die Rinder find fommen an die Geburt, und ift feine Rraft ba ju gebahren. 2 Konig. XIX. 3. Ich murde burch bie Sinnesanderung und bie Einbrude der Gnade, die ich in ihm mahrgunehmen ichien, ungemein gerührt, hatte feine Rube unten, wo ich Abendbrodt gegeffen, und ging ben letten Abend biefes Jahres mit ei. ner Rrendigfeit, die Racht zu fferben, ins Bett, wenn Gott fo gnadig fenn wollte, bie Seele diefes Bruders ju retten.

### 1759.

Verfohnter Bater, burch bas Blut beines lieben Sohnes, laß biefes Jahr an unfer ab ler Seelen gesegnet seyn. Schenke und flete

icherne Bergen in demfelben, einen neuen Sinn und einen neuen gewissen Geift. Berwirf uns nicht von beinem Angeficht und nimm beinen beiligen Geift nicht von und. Lag burch feinen Finger ben gangen LI. Pfalm in mein Berg eingeschrieben fenn und erbarme dich Du willft unfre Gunben mit ber meiner. Ruthe beimsuchen, und unfre Miffethat mit Aber beine Gnade willst du nicht Plagen. von und wenden, und beine Wahrheit nicht laffen fehlen. Du willft beinen Bund nicht entheiligen, und nicht andern, mas aus beinem Munde gegangen. Du baft einst gefchworen ben beiner Beiligkeit: Ich will David Sein Saame foll ewig fenn, nicht lügen. und fein Stuhl por mir, wie die Sonne. Wie der Mond foll er ewiglich halten, und gleichwie ber Zeng in ben Wolfen gewiß fenn. Sela. Pf. LXXXIX. Bende bich au mir, fen mir gnabig, ftarte beinen Anecht mit beiner Macht, und bilf bem Gobn beiner Magb. Thue ein Zeichen an mir, baß mir's wohl 'gebe, bag es feben, die mich haffen und fich schämen muffen, baß du mir benftebeft, herr ! und troffeft mich. Vi. LXXXVI.

Las meinen Bater, Bruder, Wohltha-, ter und Freunde, benjenigen und biejenige besonders, mit denen ich lebe, Deiner Liebe und reichen Segens fich ju erfrenen haben. Erhalte sie nach beinem gnädigen Wohlgefallen, schenke ihnen beinem Frieden, Leben und Wohlthat. Laß das gute Werf, das du in. den Seelen einiger angefangen hast, durch beinen Geist vollendet werden, und stärfe daszenige, was in mir und Andern schwach werden sollte. Laß uns nicht die er, sie Liebe verlassen. Gieb uns Ohren zu hören, hilf uns streiten und überwinden, gieb uns zu essen von dem verborgenen Manna, laß uns ein gut Zeugnis empfahen, und mit dem Zeugnis einen neuen Namen gesschrieben, welchen niemand kennt, denn der ihn empfähet.

Wache du felbft, Gott ber Liebe! über mein Berg und bas berg unferer Ochmefter. Beilige und reinige es von allem fleisch. lichen Ginn, durch deinen beiligen Geiff. Wenn es dein anadiger Bille ift, so lag auch an uns bie Berbeißung bes CXXVIII. Pfalms erfullet werden. Lag alle, die vor, übergehen, uns gurufen : Der Segen bes Beren fen über end, wir fegnen euch, wir fegnen euch im Ramen bes herrn ! Ruhmen und freuen muffen fich, bie Emir gonnen, bag ich Recht behalte, und immer fagen : Der herr muffe bochgelobt fenn, ber feinem Anecht wohl will! Lag uns bald Samann's Schriften I. Ih. 16

diesen Gludwunsch ans dem Munde nufers abwesenden Bruders horen, und laß ihn die Wahrheit und Kraft besselben in seinem herzen fuhlen! Amen!

# Briefe.

Bon 1752 bis 1760.

ч

,

\* 31

### 1. An feinen Bater.

#### I 7 5 2.

Die haben Ihre Ungeduld, geehrteffer Bater, fo oft merten laffen, bie Bruchte Ihrer Erziehung. fur die ich niemals erfenntlich genug werde fenn fonnen, an mir zu erleben, daß ich felbit ber. jenigen lebensart, bie Gie mir borgeworfen ba. ben, anfange überbruffig ju merben. Ich babe mich baber langft nach einem Wege umgefeben, ber mich weiter führte, als ich bisher Es fehlt an nichts als an aekommen bin. Ihrer Erlaubnif, baf ich mich jest entschlie-Ich balte es daher für meine Bflicht, diese Erlaubnis schriftlich von Ihnen zu erbitten, ba ich eine Gelegenheit finde, die mit meinen Abfichten und Ihren Bunichen giemlich übereinfommt.

Sie kennen die Reigung, die ich Ihnen mehr als einmal entbeckt habe; und ich versichere Sie, daß ich niemals mit mir zufrieden senn könnte, in welchen Stand ich auch gesetzt wurde, wenn ich auf der Welt senn mußte, ohne von derselben mehr als mein Vaterland zu kennen. Ich habe diesem Triebe zu reisen

aemaß mein Studiren eingerichtet, und mich baber nicht fo wohl auf eine besondere Wiffenfcaft, die mir jum Sandwerfe bienen fonnte, fondern vielmehr auf einen guten Gefchmad in ber Gelehrsamfeit überhaupt gelegt. Go febr wir Urfache haben, Gott fur bas Gute ju banfen , bas er uns burch Gie hat jufließen laffen, fo reicht doch weber Ihr Bermogen ju, daß ich meinen Borfas auf Ihre Untoften ausführen konnte, und ich halte mein Alter felbft noch nicht reif genug baju. Ich fann mir gleichfalls nicht schmeicheln, in Ronigsberg eine portheilhafte Gelegenheit ju meinem Endzweck gu finden, weil dem biefigen Adel felbft Diefe Krenbeit ziemlich beschnitten ift. Eben fo wenig fann ich mir versprechen, so lange ich hier in meiner lieben Eltern Saus bleibe, gefchicft genug jum Umgang der Welt ju werden. den daher von felbst einseben, daß mir eine fleine Ausflucht am besten dienen wurde, mich felbst führen zu lernen, indem ich mich Andere ju führen brauchen laffe. Go schlecht das Bertrauen ift, bas Gie mich auf meinen Berftand und mein Berg zu feten gelehrt haben, fo barf ich boch nicht verzweifeln, daß die Frenheit, mich meiner Gemuthefrafte ju gebrauchen, Diefelben verbeffern mochte. Diefe Frenheit beufen und ju handeln muß uns werth fenn, benn fie ift ein Geschenk bes Sochsten und ein Borrecht unseres Geschlechts und der Grund wahrer Tugenden und Verdienste. Gott selbst hat
und den Gebrauch berselben zugestanden, und
ich schmeichle mir, dass Sie dieselbe ben meiner Erziehung niemals aus den Augen gelassen ha,
ben. Die Eingriffe, die ein menschliches Ansehen in unsere Frenheit thut, bringen uns ent,
weder zu einer Unempfindlichseit, die niederträchtig oder verzweiselnd ist, oder zur Deuchelen. Die Sittenlehrer bestätigen diese Wahrbeit mit dem Benspiele ganzer Volfer.

Der Berr Paftor Blank erkundigte fich, als er uns am Sountage besuchte, nach Befannten von mir , die zwen Conditionen in Liefland annehmen founten, die ihm ju beforgen aufgetragen mare. Die Bahrheit ju fagen , ich bachte bamals gar nicht an mich. Mein Bruber hat mich zuerft ben bem Abschied biefes guten Freundes auf den Gedanten gebracht, eine anzunehmen. 34 fcblug mich ben andern Lag felbft bor, und er nahm meine Anerbietung mit Bergnugen an. Er feste hingu, baß er zwar an mich gedacht, aber fich nicht hatte unterfteben wollen, diefen Untrag felbst an mich ju thun. Er gedachte jugleich an die Schwierigfeiten , bie ich ben meinen Eltern fin, ben wurde, fortjufommen, und befonders an bas Vorurtheil meines lieben Baters, bas ihm ben feiner Abreife aus Konigsberg am meiften im Bege gestanden, aber an feinem bortigen Blud ihn nicht gehindert hatte. Er bat es in meine Bahl gestellt, ob ich bie Condition für 200 Albertusthir. ober fur 80 mir vorbehalten wollte. Die vortheilhafte Beschreibung, Die er mir bon bem herrn ber erfteren machte, bat Die Odwierigfeit einer folden Unfuhrung, Die philosophisch fenn foll, und zu einem Birngefpisfte ausschlagen fonnte, nicht überwogen. 3ch babe mich baber lieber ju ber fleinften entschlie-Ben wollen. Meine Absicht ift bloff, eine Drobe meiner eigenen Aufführung zu machen; um eine Beforderung ift mir weder in Rugland noch in Liefland ju thun. Es wird mir, wie ich glasbe, bort an Beit nicht fehlen, in Wiffenschaften Dasjenige nachzuholen, was ich noch nicht weiß, oder ben meiner jegigen Lebensart wieber bergeffen habe, und nachstdem auf eine Gelegenbeit an lauern, die mich in ben Stand fest, mit Bequemlichfeit und Rugen die Belt an feben. Ein junger Dr. juris aus leipzig hat eine Con. Dition unter eben diefer Bedingung bort ; feine Wiffenschaft und Aufführung machen ibn allenthalben beliebt.

Ich glaube, daß ich Ihnen alle diefe Borftellungen nicht umfonft, geehrtefter Bater, gemacht haben werde. Eine Beränderung des Ortes und der lebensart ift mir ben meinen jetigen Jahren und nach meinen Umständen unentbehrlich. Richts wird mich bewegen, mich hier in etwas einzulassen, das mich an Ronigsberg binden sollte. Ich werde hier zu nichts weder Geschicklichkeit voch Lust jemals bekommen. Wenn gewisse Reigungen gar zu tief in uns stecken, so dienen sie öfters der Vorsehung zu Mitteln, uns glücklicher, wo nicht, doch küger zu machen. Ich weiß, daß Ihnen an dem einen ben mir so viel gelegen ist als an dem andern.

Ihre Zweifel, die Sie gegen diese Reise hegen werden, sind, wie ich gewiß versichert bin, in Ihrer Liebe zu mir gegründet. Für einige derselben danke ich Ihnen, und einige erkenne ich für eben so wichtig, wie Sie. Ich gestehe es, daß mir die Ausübung vieler gurten Lehren, die Sie mir gegeben haben, schwer werden wird, weil ich sie lange aufgeschoben habe. Alles dieses muß ich mir auch ben der glücklichsten Beränderung zum Boraus versprechen; es dürste mir aber nicht so beschwerlich werden, als wenn von Ihrer Seite weniger, und von meiner mehr Zweisel wären, weil unsfere eigene Wahl uns muthiger in unsern Unsternehmungen macht.

Che mich baber bie Noth treiben follte, Ronigsberg zu verlaffen, und vielleicht auf ein Gerathewohl, bas mistlicher als diese Entschliefung mare, so glaube ich boch, bas Sie biefen

Weg vorziehen werben. Wenn unsere Einbilbungefraft nicht mit bem Rufe Gottes ju fpielen gewohnt mare, so murbe ich Ihnen eine gewife Uebereinstimmung zu Gemuth führen, bie Gott ben bem Schicksale ber Menschen ju beobachten pflegt. Der herr Vaftor Blank ift ein Mann, ben Ihre Reigung Gutes zu thun, worin ich Ihnen abnlich ju werden muniche, in unferm Saufe ju unferm Freunde gemacht bat. Er ift unter bofen Abndungen von Ihnen aus Ronigeberg gegangen, und fommt jest mit befferen Erfullungen jurud. Es ideint, als wenn er burch mich , Ihnen Ihre Freundschaft ju bergelten bieber gefommen mare. Ihre Einwilligung auszuwirfen, bat er mir überlaffen, und Diese Bebutsamkeit fann ich ibm nicht verben-Mir felbst bat er auf fein Gewiffen gefen. gen meine Entschließung nichts einzuwenden gebabt.

Wenn Sie die Vortheile dazu nehmen, ihn zum Reisegefahrten unterwegs, und dort zur Gesellschaft, so oft ich es mir gefallen lassen will, zu haben, weil er nur eine Viertelmeile von da, wo ich mich aufhalten werde, entfernt ist; wenn Sie die Rahe des Ortes von Riga, einer Stadt, gegen die mein Vorwrtheil nicht so start, als Ihres ist, weil ich jederzeit gute Freunde aus derselben bekommen habe; wenn Sie bedenken, das Berlin aus un-

gleich ftarferen Grunden Ihnen wenigstens noch einmal so gefährlich vorfommen wird, und daß die ganze Welt im Argen liegt; wenn Sie bebenken, daß Ihr Sohn durch eine gute Aufführung in der Fremde Ihnen zehenmal lieber seyn wird, als hier beh dieser Lebenkart, in der ich weder in Sitten noch Einsichten so wachsen kann, als ich es selbst von mir wunsche; so werden Sie wenig Herzhaftigkeit brauchen, Ja zu sagen, und meine Mutter wird sich eben so gut zu sinden wissen.

Wenn von des herrn Paftore Seiten nichts vorfällt, das diesen Unschlag jurudtreibt, so werden Sie mir erlauben, daß ich ihm Ihre Entschließung nachstens entbecke. Wolten Sie auf die Ausstattung Ihres Sohnes noch etwas wenden, so wird solche in einigen Buchern, einigen hiftorifden Compendite und furiftifden Sandbuchern, einer guten gaute, wenn es moglich ift, und einem guten Reiserocf, wenn Gie es fur nothig halten, bestehen. 3ch werde mir ben erften den beften Weg gefallen laffen muffen, Konigeberg und meinem Berdruffe, der mich gegen alles Gute julest unempfindlich maden wird, ju entfliehen, wenn Ihre Grunde so erheblich senn follten, mir eine abschlägige Autwort zu geben. Werden Sie Ihre Gute bis auf biefes lette Werk meiner Erziehung, erftreden, fo werde ich von Ihrer paterlichen Liebe zwar nichts mehr fordern, aber ewige Dankbarfeit gegen dieselbe ausbehalten, die mir Ihe Andenfen Zeitlebens werth machen wird. Dieses Zufriedenheit wird sich in Gluck und Ungluck bis auf die Borsicht selbst und ihre Bege erstrecken. Sollte selbige härter gegen mich werden, so will ich mich trosten, daß sie sonst güstiger gegen mich gewesen ist. Ihr Gebet wird mir ben Gott übrigens gute Dienste thun, wenn ich nicht verdienen sollte von ihm erhört zu werden. Ich will weder Sie noch mich wehsemuthig machen. Erlauben Sie daher mich noch mit kindlicher Hochachtung zu nennen

Dero

ergebenften Gobn.

### 2. An bie Baronin von 2..

I 7 5 3.

Weil ich nicht mehr weiß, was ich bem herrn Baron nachbruckliches fagen foll, so bin ich ganz erschöpft und verzweiste ben ihm etwas auszurichten. Ich sehe mich noch täglich genöthigt, ihn lateinisch lesen zu lehren, und immer das zu wiederholen, was ich schon den ersten Tag meines Unterrichts gesagt habe. Ich habe eine menschliche Saule vor mir, die Augen und Ohren hat, ohne sie zu brauchen, ans beren Seele man zweiseln sollte, weil sie im-

mer mit findischen und lappischen Reignngen be-Schäftigt und Daber ju ben fleinften Geschäften unbrauchbar ift. Ich verdenke es Em. Gnaden nicht, wenn Sie biese Nachrichten als Berlenmdungen und Lugen ansehen. Es foftet mir genug, die Bahrheit derfelben ftundlich gu erfabren, und es giebt Augenblice, in benen ich des Brn. Barons funftiges Schickfal mehr als mein ietiges beflage. Ich muniche nicht, daß die Zeit und eine traurige Erfahrung metne gute Absicht ben Ihnen rechtfertigen moge. Ich bin genothigt, weder an Rechnen, worin ber Br. Baron fo weit gefommen, bag ich ibn habe Bahlen ichreiben und aussprechen lehren muffen, noch an Frangolisch und andere Debendinge ju benfen, weil er nur immer gerftreuter merden murbe, je verschiedenere Dinge ich mit ihm vornahme. Ein Menfch, ber nicht eine Oprache lefen fann, bie nach ben Buchftaben ausgesprochen wirb, ift nicht im Stanbe, eine andere ju lernen, die nach Regeln ausgefprochen werden muß, wie die Kranidkiche. 36 nehme mir daher die Frenheit, Em. Gnaden um einige Bulfe ben meiner Arbeit angufprechen. Man wird bem brn. Baron ein wenig Gewalt anthun muffen, weil er die Bernunft oder Reigung nicht befitt, feine eigene Ehre und Glud. feligfeit aus frener Babl ju lieben. Gemiffenhafte Eltern erinnern fich ber Belegenheit ber Rechenschaft, die fie von der Erziehung ihrer Rinder Gott und ber Welt einmal ablegen fol-Diese Geschöpfe haben menschliche Geelen und es fteht nicht ben uns, fie in Duppen, Affen , Papagenen ober fonft etwas noch argeres an permandeln. Ich habe Urfache, bie Empfindungen und Begriffe einer vernunftigen und gartlichen Mutter ben Em. Gnaden borauszufeben , ba ich von dem Gifer überzeugt bin , den Die fur bie Erziehung eines einzigen Gobnes baben. Gie werden feinem hofmeifter nicht an piel thun, wenn Sie ihn als einen Menichen beurtheilen, der feine Pflicht mehr liebt, als zu gefallen sucht. Seten Sie zu dieser Gefinnung noch die aufrichtige Ergebenheit, mit der ich bin u. s. f.

# 3. An seinen Bater.

#### 1753.

— Den 14ten b. M. am Freytage, an bem bie Frau Baronin fastet, bekam ich gleich nach bem Essen folgenden eigenhandigen Brief burch die Hausjungfer, nachdem der junge Herr wie eine Leiche eine Viertelstunde vorher herunter gekommen war; ich hatte unten gespeist.

# herr hamann,

Da bie Selben fich gahr nicht ben Kinder von Conbie tion gur information fchicken , noch mir die schlechte Brise

fe gefallen, worin Sie meinen Sohn so auf eine gemeine und nieberträchtige Ahrt abmalen vielleicht kennen Sie nicht anders judiciren als nach Ihrem Eugenem pohtre, ich Sehe Ihnen auch nicht anders an als eine Seuhle mit vielen Buschern umbhangen welches noch gahr nicht einen geschickten hoffMeister ausmacht, und mir auch schreiben Ihre Freusheit und Gemuthstruhe zu lieb haben sie auf eine Anzahl von Iahre zu verkaussen, ich will weber Ihre so vermeinte Gesschicksichtet noch Ihre Jahre verkaust in meinem hause sehen, ich verlange Ihnen gahr nicht ben meinen Kindern, machen Sie sich sertig Montag von hier zu reisen.

Man batte ben inngen Baron fogleich oben rufen laffen, als ich meinen Laufzettel befam. Die Frau Baronin mar in die Babftube gegangen ; ich mußte nicht, warum mein junger herr nicht berunter fam. Ich ließ ibn daber, als fie fic babete, berunter rufen. Er fam mit weinenden Augen ju mir und entschuldigte fich; er batte einigemal die Rran Baronin gebeten, ibn unten ju laffen, fie batte ibm aber verboten, mich ferner ju feben. Er fiel mir mit Thranen um ben Sals und feine Treubergigfeit machte mich weich. 3d wendete diese Viertelftunde fo gut mit ihm an, als ich fonnte, und ließ ihn noch all die Redlichkeit und Bartlichkeit feben, die ich fur feine Erziehung gehabt hatte. Er brudte mich mit Thranen auf das ftartfte an fic. Die Fran Baronin befam au horen , daß ihr Sohn ben mir mare. ließ ihn fogleich rufen und verbot ihm von

neuem, mich zu feben. Er tam burch ben Garten unbermuthet an bas Kenfter, flopfte an, und wunichte mir mit einer Wehmuth, die ich fur aufrichtig halten fann, eine gute Racht. Den Sonnabend ichrieb er mir aus feinem Gefangniffe zwen Briefe, babon ich einen beantwortete. Montags follte ich abreifen; ich schickte meinen Bedienten binauf, nm mich ben ber Krau Baronin jum Abichiebe anzumelben, ging ihm aber auf dem Juße nach, weil ich meinen Baron noch ju fprechen boffte. Ich fam in bas Borhaus, wo fich ein mufikalischer gandlaufer mit den Fingern und bem Munde in Gegenmart ber Fraulein und Sofmagde boren ließ. Der Bediente brachte mir die Antwort, daß die Krau Baronin fich Geschäfte wegen ent-- fouldigen und mir alles Gute anwunschen laf. fe. Ich gab dem Baron einen Wink, der oben in ber Stube ftand; er fam ju mir gelaufen und ich umarmte ibn. Wie ich icon im Bagen faß, tam er noch ju mir und fiel mir einigemal um den Sals.

Dr. Belger ist so gut gewesen, mich in Risga aufzunehmen. Seine Prophezenung, die er mir gleich ben meiner Ankunft that, der kletne Verweis, den er dem Hrn. Pastor Blank gegeben, da er ihm erzählte, daß er mich für die Baronin geworben, sind theils erfüllt, theils gerechtsertigt worden.

Ich bin ben bem hrn. Regierungsrathe von E. gewesen; er sieht mit seiner Schwägerin nicht gar gut, und giebt ihre Kinder als verloren auf. Selbst auf meinen jungen herrn will er mehr Verdacht werfen, als ich mit gutem Gewissen haben kann. Wenn er boshaft gegen mich gewesen, warum ist ihm mein Abschied so nahe gegangen? Alle seine Fehler sind durch seine Liebe zu mir erträglich für mich geworden, und sind nur Folgen der unverantwortlichen Erziehung, in der er aufgerwachsen ist. —

Leben Sie wohl. Ich werde vielleicht einen hirtenbrief für die meinigen, mit denen ich mich gegen die Frau Baronin versündigte, zu erwarten haben. Nicht zu viel Mistrauen, wenn ich bitten darf, und nicht gar zu viel Antheil. Sie mussen mich jest schon dem lieben Gott und mir selbst überlassen. Gott wird Ihre Stelle vertreten und ich will der Ueber-legung und dem Gewissen folgen. Ich fusse Ihnen tausendmal die hande und bin Zeitlebens

Ihr gehorsamer Sohn.

4. An Johann Gotthelf Binbner.

Grunhof 1754.

Liebster Freund, Sie haben mich in 3hrem neulichen Briefe ich weiß nicht in welchem Damann's Schriften I. Ab. 17

Winkel der Welt gesucht; da ich geglaubt hatte, daß ich gang nahe immer ben Ihnen und Ihrem Undenfen jur Sand mare. Sie werden schon langft burch Ihren herrn Bruder miffen , wo ich bin , den ich ehestens ben mir ju haben benfe, um Ergablungen ber' alten Beiber burch ben Augenschein zu widerlegen, daß es mir hier nach Wunsch geht. Ich wollte, baß es ihm eben so ginge, und traue anderen Berichten nicht. Der Tob bes Dr. Bornmaffer hat eine gange Trift Mergte nach Die. tau gezogen; und er wird nichts als feine Gefundheit nothig haben, um alle auszustechen. Dies fe foll im ziemlichen Stande wieder fenn, und alfo hoffe ich , daß fein Glud unfern Bunichen und feinen Berdiensten bald bie Stange halten wird. Gott weiß, er hat unsäglich viel an feinem Leibe ausgestanden, und fann fich mit feiner Jugend troften. Sein Rreug bat ihm ben lieben Gott fennen gelehrt. Er hat den Bortheil gehabt, eine icone Bibliothef ben feinem Wirth brauchen ju fonnen, ber ein ehrlicher Mann ift. Er gestand mir, baß fie ihm viel Einfichten gegeben hatte, die fur ihn nicht unbrauchbar und überfluffig maren, und er urtheilte von seiner jetigen Erfenntniß beffer als von derjenigen, Die ihm in Konigsberg hinlanglich geschienen hatte. Sehen Sie, lieber Freund,

wie klug und die Erfahrung, und wie unwiffend und eitel und die Schule macht!

Meine Umstande sind sehr gut hier, 100 Thir. und auch mit dem Neujahrs. Geschenk kann ich zum Ansange zufrieden senn. Die Fran Gräsin ist eine Dame von vielem Ver, stande. Sie liest gerne, hat eine artige Bib-liothek, die ich aber noch nicht selbst zu sehen bekommen habe, sie hat mir aber selbige zum Gebrauch angeboten. Sie schreibt artige Verse. Sie ist die Seele ihres Dauses, und besitt eben so viel Sanstmuth als Entschliegung. Sie wird von ihrem Gemahl und von allen denjenigen, die sie kennen, bewundert und verehrt.

herr M. Safe ift eine halbe Meile bon mir. Ein Mann von Ihren Jahren, ber eine ungemeine Starfe auf bem Clavier, Bioloncello und ein großes Genie zu allem befitt, Linguist, Philosoph, Mathematiker, Maler und alles ift. Er ift hofmeifter ben einem herrn von B..., ber ein reicher Cavalier von fechgehn Jahren, aber überdem ein Rlot ift, aus dem der beste Praxiteles feinen Mercur schni-Ben wird. Sein Gehalt ift wie meines, er wird, wie man mir ergablt, bon feiner Berrschaft auf ben Sanden getragen. Er ift ein Abgott der lieben Dummheit und laft fich ju viel herunter, um ihr ju gefallen. Dieg ift das einzige, mas.mir an ihm nicht anffeht. Das Alter wird vielleicht seiner Eigenliebe beffere Augen geben.

#### 5. An feinen Bater.

Grunhof ben oten Darg 1754.

Berglich geliebtefter Bater, ich mar in Dietau und suchte voll Ungeduld Briefe auf der Doft. Ein Bote aus bem Wirthsbause fam mit einer fur mich betrübten Untwort gurud. Den Sonntag ging ich fruhe vor der Rirche felbst nachzufragen, und ich fand leider nichts. Den Montag fam Br. Dr. Lindner von einer Patientin auf dem gande ju Saufe und banbigte mir die Erfullung meiner febnlichen Bunfche ein. Der Unfang Ihres Briefes und bie ungewöhnliche gange beffelben machten mich febr unruhig. Sie gaben mir gleichwohl hoffnung zu einer fich anlaffenden Befferung, bie in bero zweitem lieben Briefe nicht fo bestätigt wird, wie ich barum gebetet habe. Ich banke unterdeffen Gott aufrichtig mit Ihnen, daß er Ih-Gein gnadig Untlig lagt nen Geduld giebt. uns die Schmergen weniger empfinden, bie fein ftrafender Urm uns verurfachen fonnte. Bergeiben Gie, liebster Bater, wenn ich bie Abficht diefer Rrankheit ju Ihrem Beften aus-Vielleicht bient fie Ihnen, Ihrem Rorper instunftige liebreicher ju begegnen und ibn

nicht ber Berfaltung und Entfraftung auszu. feten, die Gie felbft fur die Urfachen Ihrer Bufalle angeben. Man hat fich ben einer Rube, die man fich aus einer billigen und vernunf. tigen Liebe ju fich felbft von ben Geschäften giebt, weniger Bormurfe zu machen, als ben berjenigen, welche und eine felbstgemachte Unvermögenheit bisweilen auflegt. Jene ift angenehmer und fußer, weil fie willführlich ift, wenn uns die lettere unruhig macht, weil fie gezwungen ift. Genießen' Sie, herzlich geliebe tefter Bater, beffer Ihres Beiftes und Gemuthes, und laffen Sie auch die Ihrigen beffelben insfunftige mehr genießen. Ziehen Sie nicht alles ju Ihrem Beruf; Gott befist mehr Billigfeit gegen die Menschen, baf ich fo fagen barf, als fie gegen fich felbit haben; er fordert bas nicht von uns, was uns biefe bfe ters jumuthen, und er befiehlt und unfern Rachften nicht mehr ju lieben als uns felbft. Die Vorstellungen und gartlichen Sorgen meiner liebreichen Mutter werden diefen Betrach. tungen mehr Rachdruck geben. Ich danke Ih. nen taufendmal, gutiger Bater, baß Sie fich auf Ihrem Siechbette mit meinem Undenfen Die Beit vertreiben. Wenn es Ihnen boch fo viel Bufriedenheit mittheilte, als ich aus bem Ihrigen bisweilen fcopfe! Ich bin Gottlob gefund und lebe bier recht zufrieden. Das Maches thum meines altesten herrn macht den Bater entzuckt, stolz auf ihn und gegen mich erkenntlich. Er redet mit nassen Augen bisweilen von uns beiden gegen Andere, und er giebt mir auf alle mögliche Art zu verstehen, wie viel er von mir halt. Bielleicht glückt es mir bald genug Ihren Bunsch zu erfüllen, und Sie auf ein Paar Tage zu sehen. Wie herzlich vergnügt wollen wir dann seyn! Jest lassen Sie, lieber Vater, Ihre einzige Sorge Ihre Gesundheit seyn, wie dieß mein einziger Wunsch und Bitte an Gott ist.

#### 6. Un feine Eltern.

Grun bof ben 4ten Mai 1755.

—— Hr. B. hat (im Vertrauen) noch Lust, eine kleine Reise zu thun und mich als seinen Begleiter mitzunehmen. Ich habe niemals geglaubt, einen so bestiffenen und mir recht ergebenen Freund an ihm zu behalten. Wenn es dazu kame, so wurde ich geschwind genug Ihr Verlangen, mich wieder zu sehen, erfüllen können, und ich wurde mich um so weniger Ihren Wünschen entziehen, weil ich mich alsdann freuen könnte, die Ubsicht, warum ich Sie verlassen, einiger Wasen erreicht zu haben. Wann ich einen kleinen Umweg in der Welt werde genommen haben, werde ich dann nicht mit mehr Genugthuung, Rusen.

Ehre und Infriedenheit den besten Eltern mich zeigen tonnen ?

Ich überlaffe mich und mein Schickfal ber gottlichen Borfehung ganglich. Sie bat Triebe in unfere Natur gelegt, die, wenn fie nicht lafterhaft find und mit unferen Pflichten ftreiten, nicht felten als unsere Bestimmung, als ber Ruf zu ihren Absichten angesehen werden konnen. Mit wie viel Rube und Bufriedenheit fann berjenige leben, ber feinen andern End sweck hat als, wie ein vernünftiges und wie ein theuer erlostes Geschopf, als Menfc und Chrift, feinen Berbindlichfeiten ein Genuge zu thun. Mit viel Bergnugen habe ich mir ben bem Lebenslauf meines lehrers, ben mir mein Bruder jugeschickt, seine Gemutheart borge. ftellt. In einem fleinen Begirf der Belt nut, lich , ju einem großern geschickt; ihr unbekannt und verborgen; der aber fich, die Ratur und ihren Ochopfer besto beffer kannte; fich felbft verleugnete, der Ratur bescheiden und unermudet nachging, und ben Schopfer in findlider Einfalt verehrte.

# 7. An feine Eltern.

Riga ben 25ten October 1755.

Herzlich geliebteste Eltern, Mein letter Brief mar n einem Augenblicke geschrieben, in bem mich meine Hppochondrie mehr als je-

mals qualte. Seit 14 Lagen hat fie mich ziem, lich verschont, ungeachtet ich mehr ale sonft gefeffen. Gie feben felbige vermuthlich, geliebe tefter Bater, fur Unfalle bes Beimmehes an. Und Ihre Bitte, umgutebren, foll vermutblich bas Sulfemittel fenn, welches Gie wir für meine Rrankbeit vorschlagen. Beruhigen Gie fich, bag ich gefund und fein Duffigganger bin. Burbe ich Ihnen lieb fenn, wenn ich ju Daufe bas Gegentheil von beidem mare? Entichlagen Sie fich ber Gorgen, die Ihrer und meiner Rube nachtheilig find; der Gorgen fur ein Blud, das ich nicht dafür erfennen fann. Erbe ift bes herrn; feine Gegenwart und die Borftellung meiner Pflichten, benen ich lebe, moge mir allenthalben gleich nabe fenn.

Vergeben Sie mir, herzlich geliebteste Eletern, wenn Ihnen meine Denkungsart etwas zu hart und eigenstinnig zu seyn scheint. Ich erkenne die Zärklichkeit, die der Grund Ihrer Vorstellungen und Wünsche ift. Wohlthaten, die unsere Leidenschaften andern aufdringen, wo wir nicht den Sinn des Andern, sondern allein unsere Liebe zu Rath ziehen, kann nan solche Wohlthaten nicht verbitten, ohne undankbar und ungehorsam zu seyn? Sie wissen meine Absichten, warum ich Sie, liebste Eltern, verzassen; ich sage nicht, mein Vatirland verlassen, weil ich hierin mit Ihnen in gleichem Kal-

le bin. Sie wiffen, daß felbige noch nicht erreicht worden. Wenn derjenige, der fich etwas vornähme, nach einigen Verfuchen sich sein Vorhaben gleich vereiteln ließe, wurden Sie ihm, wenn er nicht Ihr Sohn ware, dieß zum Guten auslegen?

3ch bin ber Belt nicht unnug gewefen; ich babe einen guten Samen wenigftens in jungen Gemuthern auszusäen gesucht, der vielleicht spåter meine Redlichkeit belohnen wirb. riger Vost habe ich aus Curland einen Brief erhalten, ber' mich ein wenig aufgemuntert. Man municht nicht nur meinen Nachfolger los ju werden, fondern foll fehr oft fagen : wenn boch hamann noch ben uns mare! Wielleicht wurde mein Glud ichon gemacht fenn, wenn ich nachläßiger gegen Undere und mich felbft batte fenn konnen. Mein weniges Bertrauen auf mich felbft, meine Rurchtfamfeit, meine Schwierigfeit, mir und Undern genug ju thun, ber Eindruck, den ich von Menschen befommen habe, bie ich nicht anders als bedauern, verach. ten und haffen fonnte - daß ich felbst unter Diefe Menfchen gehore, daß man fo oft aus Schwäche wider feinen Willen ihnen nachgeben muß - haben mich leutschen, unumgang. lich gemacht, bemuthigen und nahren wechsels weise meinen Stolz und entfernen mich von

ber Belt, gegen andere Triebe, bie mich ju ihr anzieben.

Burden Ihren Sohn Freunde noch lieben, die in ihrer Wahl so gartlich find, die ihn feiner Sehler wegen fo wenig genießen fonnen, daß er fich felbst mundert, wie er welche baben und erhalten fann; die ihn aufsuchen, wenn er fich ihnen entziehen will? Geben Gie, womit ich mich trofte, wenn ich mir felbft unerträglich bin. Da ich mir felbst fo viel Unrube auflege, warum bermehren Sie, liebste Eltern, felbige durch Bormurfe , durch Rlagen und 30muthungen, die mich noch verlegner machen, weil ich nicht weiß, womit ich felbige beantworten foll? Ich habe noch herr genug, mehr gu erfahren, mehr ju leiden, mehr ju übernehmen. Unterbrucken Gie felbiges nicht. 3hr Benfall foll mich beleben und Ihr guter Rath auf dem Wege, den ich mir gewählt, mir fortbelfen und nicht mich aufhalten.

Gott erhalte meine liebsten Eltern gesund. Ich verspreche mir von meinem lieben Vater einen Brief, in dem er einen Widerruf seines legten thun wird. Wöchte er gleich fürzer als der lette senn, so wurde ich mich freuen, wenn der Inhalt dieser ware: "Mein "lieber Hans, ein eigenstnniger Junge bist du "allemal gewesen; wenn es nun aber dein Ernst "ift, ein ehrlicher Kerl zu bleiben, so fannst

"on von beinen Eltern versichert senn, baf fle "so einen Sohn lieber in der Fremde haben "wollen, als in Schanden in ihrem Sause er-"nähren. Dein Erempel soll uns wenigstens "sehren, daß wir deinen Bruder nicht eher los-"lassen, bis er diejenige Frende erfüllt, die wir "an dir zu sehen wünschten. Salte Wort und "lebe wohl." Ich will beides thun, liebste Eltern, indem ich Ihrem Andenken und Ihrer Liebe mich empfehle.

# 8. Un feine Eltern.

Grunhof ben 28. Febr. 1756.

Gestern Abends habe ich Ihre lette zärtliche Zuschrift erhalten, in welcher mir die Nachricht von Ihrer beiberseitigen Besserung sehr trösslich gewesen. Wir haben vor acht Lagen ein Schrecken gehabt, das übel hätte ablaufen können. Der Schornstein brannte in unferm hölzernen Schlosse. Die Frau Gräfin lag zu Bett und wir waren ohne die geringsten Anstalten dem Zusall ausgesetzt, der mit Gottes Hüsten dem Zusall ausgesetzt, der mit Gottes Hüste nicht wider und ausstel. Wie viel gehört dazu, ein Hausvater, ein Wirth, ein Herr zu seine Ich habe mich weniger erschrocken als geärgert und verfältet, doch ohne Schaden für meine Gesundheit, die auch jest leidlich ist. — Sie richten mich mit der Hoffnung eines ze.

funden Alters auf. Ich glaube, daß man niemals zu früh sich alt und reif zu werden wünschen kann, wenn man nicht umsonst lebt oder gelebt hat. Wenn dieß nur an mir erfüllt würde! Traurige Bepspiele umgeben mich, ben benen ich für mich selbst zittere. Vielleicht bist du eben das, was du an Andern verabscheust; eben der Gräuel vielleicht in einer andern Gestalt; oder sie haben dem Schein nach den traurigen Vortheil, ruhiger und sorgloser bep ihrer Gefahr und Schande zu sepn.

#### Den 2gten

hier habe ich bes Abends ber beißen Stube wegen aufhören muffen, die mir Ropf und Rumpf gang murbe gemacht. Bur Schule geboren jest zwen Stuben; Die eine ift vor zwen Sahren gang neu angebaut worden, im Winter aber nicht zu beißen , und dient, die andere ungesund zu machen wegen des Zuges, der burch alle mögliche Rigen burchweht. Ein furfcher Bauer ift hof. Calefactor und mein Bedienter ein kalmudischer Mursa ober Ebelmann, der sein hochstes Gut im Trunk oder Schlaf findet, auch fchlecht gehalten wirb. Außer eis nem treuen Freunde bier im Saufe, der ein Turfe ift, murde ich jest von allem menschliden Umgange abgeschnitten fenn. Ich erhole mich also mehrentheils von einer Arbeit an ei-

ner andern, bon der schweren an ber leichtes ren, von der verbrießlichen an der angenehmeren, von ber nothwendigen an der frenwilligen. Diefe einformige Rube oder Unftreng. ung nutteben Geift und ben Leib ab oder macht Bielleicht wurden wenigstens beide schläfrig. Sie alfo, lieber Bater, einen eben fo tragen Socius an mir haben, als mein Bruder ift; ich unterftebe mich wenigstens nicht, mir mit mehr Munterfeit und Feuer ju ichmeicheln. Dreißig Jahre kommen mir schon als eine ungeheure Frift des menschlichen Lebens vor. 3ch freue mich, bag die Zeit verfließt, und wenn ich zurudrechne, erstaune ich, wie ein Schuldner bor feinem Termin. So widersprechend find wir in unfern Bunfchen. Wenn wir Meifter berfelben maren, wie schlecht murde uns Daburch geholfen fenn!

Gott erhalte meine liebsten Eltern. Ihr Glaube, Ihre Geduld, Ihr Muth sey mir ein Bepspiel in guten und bofen Tagen! Wir wolsten uns mit unserem Gebet einander bepstehen, und unsere hoffnung auf einen herrn sehen, ber uns besiehlt, alle Vortheile dieses Lebens für unsern Schaden anzusehen. Wehe uns, wenn wir unser Gutes hier genießen! Wehe uns, wenn wir unser Gutes hier genießen! Wehe uns, wenn uns hier nichts fehlt! Erfreuen Sie mich bald, liebste Eltern, mit guten Nachrich, ten. Ich kussell Ihren tausendmal die hande.

#### g. Anfeinen Bater.

Grunhof ben 17ten Darg 1756.

Ihre Erinnerungen, liebfter Bater, haben mich febr aufgerichtet. Gie haben meine bopocondrie gemerft und erflaren mir Ihre Gefinnungen auf eine Urt, die mir ju einer gro-Ben Aufmunterung gereicht. Der himmel bebute, daß ich die gartlichen Gorgen meiner lieb. ften Eltern mit Undankbarfeit und Berdruß aufnehmen follte. Alle Leidenschaften, die mit der Religion bestehen und durch das Christenthum eingeschränkt merben, tonnen uns meber beschwerlich noch nachtheilig fenn. Wie leicht konnen wir aber nicht burch diejenigen Triebe felbft verführt werden, welche die Ratur uns porzuglich geschenkt, und welche bie Bernunft auf ihrer Seite haben! 3ch ftelle mir meine lieben Eltern bisweilen in einer Berlegenheit, in einer aufgebrachten Unruhe vor, mit ber fie fich fragen: wo bleibt benn unser Gohn? mas wird benn aus ihm? Wohin geben feine Abfichten? Straft ber Schlechte Fortgang fie nicht ibrer Eitelfeit? Ohne mir die Zeit lang werben ju laffen, munichte ich bisweilen, alle Diefe Zweifel mit einer Rachricht beantworten zu tonnen, die meine liebsten Eltern gufrieden fpråche: hier ift das, was ich durch meine Gebuld zu verdienen gewartet!

Es fann fenn, daß die Rrantheit meine Dypochondrie bermehrt ; es fann fenn, daß felbige jum Theil in meinen Umftander liegt. 3ch berzweifte hier baran, meinen Endzweck zu erreiden. Der altefte ift gefund, man icont feine Gefundheit nicht, und die Unmagiafeit macht fie fehr mißlich. Die Fähigkeit feines Ropfes, Die Lebhaftigfeit und Geschmeidigfeit seiner Einbildungsfraft hintergebt die Eltern. 'Man leat mir alle hinderniffe, die ehedem meine Muhe vereitelt haben, und ich liege benfelben wiber Willen unter. Die Welt will betrogen fenn; es ift nicht jedermanns Sache, fich biesem Berlangen zu beguemen. Bas fagt Gemiffen, Pflicht dazu? Sieget über alles! Der eine Theil weiß gar nicht, mas Erziehung ift; ber andere weiß nicht, was Gohne find. Brauchet ju eie ner Tochter Schminfe und Gitelfeit. Wenn ihr nicht Tugend haben wollt, fo laffet wenigstens Ehre in bas Berg eines Rindes, weil ein Mann aus ihm werden foll. Man hat mich gefannt; bin ich nicht lange genug bier gewesen, um mich fennen ju lernen? Da man mich wieder verlangt, fonnte ich nicht muthmaßen , daß man meinen Absichten Recht widerfahren laffen murde? Glaubt ihr, daß ich fur euch lebe, und euch zu Gefallen auf dem Ropf geben foll, weil ihr beffelben euch fo wenig als eurer Bufe geborig bedienen konnt? Ich febe ju, schweige und wundere mich. Mit diesem Monat ift mein erstes Bierteljahr zu Ende. Die Zelt wird mehr lehren.

Sie sehen hieraus, geliebtester Vater, daß ich meinen Beruf mit Ernst treibe. Der auserliche Benfall genügt mir nicht, der Schein auch nicht. Ich kann weder kalt noch lau senn. Ich schutte mein herz gegen Sie aus, damit Sie mich desto richtiger beurtheilen-können. Mein Gemüth ist übrigens ruhiger, als Sie vielleicht denken. Auf die Woche erwarte ich einen werthen Freund, den Regiments Feldscherer Parisus, einen sehr vernünftigen und beshutsamen Arzt. Ich empsehle meine besten Eltern der göttlichen Vorsehung, die über uns alle wacht.

# 10. In feinen Bruber.

Mpril 1756.

Gott feob, mit meiner Arbeit so gut als fertig. Der Termin, der lehte Angenblick thut ben mir große Wirkung. Wenn ich auch arbeiten will, die Vorstellung, daß ich Zeit habe, macht mich so schwierig, so kalt, daß ich nicht von der Stelle kommen kann. Ift aber kein Rath mehr aufzuschieben, nun dann muß es, und eine Stunde bringt mir bisweilen verlorne Wochen ein. Die Arbeit ist weit unter der Anlage gerathen; die Idee davon ist lange nicht

in ber Ausführung erreicht. Dergleichen Betrug feiner felbft muß fich ber Denich gefallen laffen; er bient ju vielem Guten. Sontenelle fagt: Man murbe das nicht thun, mas man fann, wenn man nicht die hoffnung hatte, mehr zu thun', als man fann. Go bangt ber Gebrauch unserer Rrafte mehr bon unserer falschen Einbildung, als von unserem Willen Ich bin in zwen Abenden mit der Abfcbreibung fertig geworden. Die lette Sand fehlt noch, die wird mein B. dazu thun. Er hat zu viel Untheil an meinem Entschluß das Werk felbst ju übersegen, so wie an dem Inhalt bes Unhangs. Du wirft eine Rhapsodie bon Ein : und Ausfällen ju lefen befommen, die bich vielleicht so bald als mich ermuden wird. Wenn mir Gott Gesundheit giebt, so mochte ich wohl eine andere Arbeit mehr nach meiner Muß seben, ob die Meigung unternehmen. Aufnahme biefer mich bagu aufmuntern wird. Ein Theil eines guten Urtheils wird auf meis ner Dunkelheit und Unwiffenheit meines Das mens beruben. Sorge dafür, daß ich nicht vetrathen werde.

M

21

10

ť

Sen jest habe ich eine heilige Rebe in Massillon's Fastenpredigten gelesen über die Bet-suchungen der Großen. Der Ansang, ben ich gemacht habe, giebt mir viel Geschmack für diessen Schriftsteller. Seine Reben sind furz, aber hamann's Schriften I. Ib.

sehr reich an Gedanken und Empfindung. Eine befondere Freymuthigkeit, die nichts zuruchhalt, oder halb sagt, welche die Wahrheit mehr liebt, als diejenigen fürchtet, welche sie beleidigen kann. Eine tiefe Renntniß des menschlichen Herzens, die mehrentheils gebraucht wird, die Rechte des Amtes mit mehr Alugheit als Nachbruck zu handhaben. Dieß ist die Parrhesse, welche die Boten des Geistes von den weltlichen Rednern mehr als andere Eigenschaften unterscheiden sollte, und welche sie seltener als diese ausüben.

Auch des Buffon Naturgeschichte beschäftigt mich; ein großes Werf von einer ungeheuren Unternehmung. Man hat eine Bibel der Natur, die ein Nigbrauch dieses Titels ift. Das, wovon ich rede, möchte ich eher ein apocrophisches Buch berselben nennen. Ich will es mit dem andern Theile von hume's vermischten Schriften abwechseln, den ich heute erhalten.

Ich fürchte, daß unsere Eltern über meine hopochondrischen Grillen unruhig senn mochten. Sieb ihnen so viel zu thun mit deinem eigenen Glück und ihrem Antheil daran, daß sie desto ruhiger an mich denken. Die Natur hat uns Menschen an der außerlichen Gestalt und dem inneren Sinn unterschieden. Ihre Mannigfaltigkeit ist so gut Weisheit als ihre Einfalt; sie bedient sich beider zu ihren Ab-

schien, die immer das gemeine Beste jum Augenmerk haben. Ich weiß, daß mein Sinn
ziemlich unbiegsam ist, der sich so wenig in seine eigene Denkungsart als in Anderer ihre
allemal schicken kann. Er hat aber auch seine Schneibe und seinen Rucken. Man kehre mich
um, sagt ein asopisch Messer zu seinem herrn,
die andere Seite wird die mehr Bissen schneiben, als du brauchst, um satt zu werden, —

#### II. In feine Eltern.

Grunhof, ben 1oten April 1756.

Berglich geliebtefte Eltern, Die Gefundheit und Bufriedenheit ift ber einzige Wunsch, mit bem ich meine Briefe angufangen und ju fcblie-3ch genieße jest Gott Lob beiber Ben weiß. wieder, und bin heute durch das Undenken eines Kreundes erfreut worden, an dem Sie auch Untheil nehmen werden. 3ch habe nam. lich einen Brief von Brn. Karftene erhalten ber mir feine Dieberlaffung ju Lubeck und fein bortiges Glud meldet. Es ift eine große Beruhigung für mich, daß mich ehrliche Leute. auf ber Welt noch murbigen, fich meiner ju befinnen, wenn es ihnen wohl geht; und wenn. fe es mir auch munichen, so glaube ich es nicht nur zu verdienen, sondern auch alles icon zu befiten, mas mir noch zu fehlen scheint.

Erfennen Sie, herzlich geliebteffer Bater; bieran Ihren Sohn, ber fich eben fo leicht gu . troften als zu beflagen verfteht. Es giebt Menfchen, die fich felbst das Ziel mit fo viel Bequemlichfeit segen und von Undern fegen laffen , baß es eine Schande ift; es giebt hingegen welche, die weder fo feig gegen fich felbfe find, noch diefen Schimpf Anderer Billführ überlaffen. Ich bin bier in einem Saufe, mo man mir die gaufbahn meiner Pflichten fo leicht und furt machen mochte, als man fich felbst felbige eingeschrankt bat. Bergeben Sie es mir, daß ich diese Geite meines Zustandes, die vielleicht für die Angen die frohlichste ift, niemals bisher geschildert. Es ift defmegen geschehen weil ich fie am wenigsten liebe, und weil fie mir weniger am Bergen liegt als jene raube. die ich bearbeiten foll. Es ift vielleicht eine Thorheit, treuer ju fenn in fremden Ungelegenheiten , ale man uns verlangt. Ich will aber diefe Berantwortung lieber auf mich nehmen, als Die Ochuld derer, die in ihrem eigenen Untheil gleichgultig find; die den Schutt haufen, den fie felbst forgen follten, aus dem Bege ju fcaffen ; die aus der Pflicht aufzumuntern fich eis. ne verfehrte machen, diejenigen einzuschläfern, an beren Munterfeit ihnen gelegen fenn follte.

Meine Gesundheit wird ber Fruhling mit Gottes Sulfe wieder herstellen. 3ch lefe jeba

Schaarschmidt's Diatetif und wunschte über einige Dinge Ihre Erfahrungen, liebster Bater, zu Rath ziehen zu können. Das bevorstehende Sest sen Ihnen ein Sabbat von Ruhe und Segen! wie glücklich sind wir alle, wenn wir mit Ihm leiden können, um mit ihm zu leben!

# 12. An J. G. Binbner, nach Riga.

Grunhof, ben 12. April 1756.

Berglich geliebtefter Freund! Rachbem ich Sie fcon fo oft umarmt in Gedanken, als ich ben Buffon jugemacht, fo ift es jest Beit . es auch schriftlich ju thun. Jest befinde ich mich Gottlob! leidlicher; vorige Woche hatte ich mich mit einem neuen Ring am Geficht und einem damit verbundenen Kluffieber qualen muf-Der April macht fich jum Mai; wenn man nur bald ber Luft und der Natur geniesien fonnte. Und Gie, liebster Freund, befinden fich nicht beffer? freuen Sie fich nur, wie ich, auf den Krubling, er wird alles wieder gut machen. Bie fieht es mit der Beranderung Ihrer Schule aus? Reid und Bosheit machen uns Ehre, fie geben uns den Genug unferer Tugenden. Ich glaubte, Sie maren icon fo befannt mit biefen Beinden, daß Gie ihre Odwache ruhiger verachten fonnten. .. Es

kostet, sagen Sie; ja, es bringt aber auch was ein. Ob wir unser Leben so ober so abnuhen. Ohne Rlippen thun wir diese Fahrt nicht. Laß und an unsern Gutern Schiffbruch leiden, wenn wir unser Leben retten und damit erkausen konnen. Meine Eltern haben mir viel Sorge gemacht. Sie losen sich beide in ihrem Siechbette ab. Gott helse ihnen; ich hosse sie noch zu sehen auf der Welt. Sie densen in ihren Briefehen auf der Welt. Sie densen ulten. Es ist mir lieb, daß sie auch von Ihnen nicht verzessen

Poriae Boche ift mein Anhana und alles abrige jur Ueberfebung, bem himmel fen Dant, abgegangen. Die lette Stunde hat mir noch Meine Rrantbeit , Die einige Dienfte gethan. bennahe bren Wochen gedauert, war nicht in Ueberschlag ber Zeit gebracht. Ich babe mich übereilen muffen, und darum Ihnen auch die Durchficht meiner Arbeit weber mittheilen fonnen, noch wollen. Bu gewissenhaft, meinen Stunben etwas abzubrechen, habe ich bennabe zwen Rachte baran seten muffen, die ich noch nicht fcheine ansgeschlafen zu haben. Ben biefem etwas zu anhaltendem Fleiß habe ich die Wirtung der Sprochondrie recht fichtbar gefühlt. recht schmecken tonnen. Die Augen hielten aus, ber Ropf bie lette Racht auch beffer, als ich bacte.

Dieß ift zugleich bie Ursache, warum ich nicht eher habe schreiben konnen. Gestern wollte ich. Massillon mein Früh- und Busson mein Besperprediger bis auf den Abend, da ich nicht mehr konnte. Wie sehr danke ich Ihnen für den letzteren. Eine Zeit von vierzehn Tagen ist der Termin, den Sie mir sehen. Ucht Tage hab ich ihn jest. Diese Woche sepre ich halb. Wenn ich unsere Oftern dazu nehme, so möchte ich reichlich gerechnet gewiß aussommen. Dann bekommen Sie ihn wieder und dann erwarte ich von Ihrer Freundschaft den zwepten Theil.

Seine Theorie, bon beren Beweisen ich bie Balfte icon gelefen, hat mich gestern bald rafend gemacht. Trifft ihn aber nicht eben ber Sabel , ben er uber die Sundflutherflarer ausftreut? Ift bie Schopfung ein weniger Bunber als diefe? Was wird aus dem Werde, bas Gott fprach? Warum leibet die Schopfung ber Erde eine Theorie, wenn die Gundfluth feine leiden foll? Die Eifersucht gegen die Spfteme janberer, bie feinem an Erfindung und Wis nichts nachgeben, bat ihn hierauf nicht aufmerkfam gemacht. Doch ber fleine Rlaffer, ich menne Rafiner in feinen Roten , hat ihn bierüber verschont, und ich will ihn nicht suppliren. Sallers Vorrede über den Rugen ber Sprothefen ift ein Deifterftud. -- Wenn bie Poeten die Runft befigen, die Lügen wahrscheinlich zu machen, so ift es vielleicht ein Borrecht
der Philosophen, der Wahrheit ihre Glaubwurdigkeit zu entziehen, oder sie selbst unwahrscheinlich zu machen. Sie erfüllen ihr großes Bersprechen, unsere Augen aufzuthun, mit verbotenen Früchten, die unklug machen.

#### 13. Un benfelben.

Grunhof, ben 20. May 1756.

So oft ich auch die Briefe meiner Freunde su überlesen gewohnt bin, so hat doch feiner biefe Drobe mehr ausstehen muffen, liebster Kreund, als Ihr letter. Die Empfindungen gegen mich und meine Eltern haben mich febr gerührt, mit benen Sie felbigen einweihen. Der Saame bes Gerechten ; noch ruht Davids Segen auf ihm; noch erfüllt Gott, mas er burch feine Propheten ihm versprochen. Es ift fein Tag, an bem mich nicht die Begeisterung. eine Biertelftunde wenigstens, unter bie Deinigen verfett. ' August founte zwischen feinen amen emigen Dichtern nicht aufriedner fenn, als mich diese Augenblicke ber Schwermuth machen. Die ich zwischen ben Thranen und Geufzern meiner zwen Alten zubringe. Mein Bater bat mir wieder gefchrieben, mit mehr Ruhe als neulich. Diefer Brief ift abgegangen, ebe mein

letter angefommen, in dem ich fie zu besuchen versprochen. — Run Sie haben an meinen Sorgen Theil genommen; Sie nehmen es auch an meiner Zufriedenbeit und an den Unschlagen die Ihnen ein großmuthiger Freund meinetwegen entbedt. Soren Gie , lieber Freund , ich verftebe, mas Sie gejagt haben und fagen wol-Lag und alles absondern, so bleibt die Burgel und der Stamm befto ehrmurdiger und fconer. Rurg ich beneibe biejenigen, die im Stande find, fo edel ju handeln, und ich ehre Diejenigen , die verdienen, ein Gegenstand ber erfteren zu fenn. Gonnen fie mir diese Eigenliebe, auf die fich mein Werth grundet. ift mir immer leichter geworben, mich ein wenig zu erheben, als berunter zu laffen. Grund biefes Untrages legt mir also icon alle Verbindlichkeit auf, und ich bin wenigstens fouldig, einen eben fo fichern Grund entgegen au feten. Das ift eins. Wir machen Schluffe als Dichter, als Redner und Philosophen. Jene find ofter ber Bernunft naber ale die in ber logischen Form. Wenn fich bas Berg erklart, fo ift unfer Verstand nichts als flugeln, wenigstens entscheidet jenes eben so lant, als Diefer zweifelt. Wenn ich nichts als meine Gefinnung zu Rath gezogen batte, so wurde ich felbst gefommen fenn, anstatt ber Dube mich fchriftlich ju erflaren. Wenn wir Menschen nichts mehr als ben Willen nothig hatten, fo tonnten wir faft ber mubfamen Rothwendigfeit , ju überlegen , überhoben fenn. Das ift Rumer Ich bin ein frener Mensch, ber feine iwen. andern Gefete als Pflichten und Umftaude er-Bon meinen Entschließungen hangt nies fennt. mand sonberlich ab; meine Ehre von meinem Gewiffen , mein Glud bon meiner Babl. fann niemanden als mir felbft nachtheilig fenn. Ben ber Frenheit ift jeber Schaden gu erfeben und jeder Berfuch macht uns fluger. Das ift Rumer bren. Gie werden fich felbft erinnern, wie oft ich bedauert, nicht eine Rebenfache aus ben Wiffenschaften gemacht zu haben , und wie oft ich gewunscht, ein Raufmann geworden gu fenn, noch ehe ich gewußt, wie viel Ginfichten baju gehörten. Bielleicht ift biefer Bunfc nicht von ohngefahr gescheben. Nielleicht ist bieß ber Rnoten , ben mein Schickfal auflofen wirb. Gie haben einen alten Mann auch ergablen gebort, ber fein Glud in einem ganbe gefunden, bon bem er niemals gut ju reben gewohnt gewesen, und ber auch nicht die befte Mennung von einem Orte batte , wo fein Cobn vielleicht das feinige von ohngefahr finden fann. Das ift bas vierte. Mein Eigenfinn ubrigens, in fo ferne er aus meiner Gemuthsart flieft, beruht auf zwen Studen. Richts ober alles zu thun; bas mittelmäßige ift meine Antipathie; eher eines von den außersten. Das andere ist dieß: ich din entweder zu gut oder nicht groß genug, mich in jede willschrliche kage zu schieden. Auf alle Hauptpunkte habe ich mich übrigens gegen Hrn. B. selbst erklärt. Das Engelische macht mir Sorge; wenn ich aber bedenste, daß zu einem bloßen Brieswechsel in Geschäften nicht eben die größte Stärke in der Sprache erfordert wird, daß ich noch Zeit habe, mich darin zu üben ze. Ist seine Reise nach England festgesett? Er beruft sich darauf. Erinnern Sie ihn doch selbst daran. Doch er will nach Wietaur kommen — und ich verlasse mich auf sein Wort, wenn es ihm mögelich ist.

Meine Stunden sollten angehen. Ich eile. Der Besuch eines Gastes, der sich hier aushält, hat mich verhindert, auf die Gelegen, heit Ucht zu geben. Man vertröstet mich auf eine morgende, die abgehen soll. Ich bin der Gelegenheiten wegen bisweilen sehr verlegen. Dren, wenn ich nichts zu bestellen habe, oder nichts erwarte. Ist mir daran gelegen, so sindet sich keine. Doch ein ganzer halber Bogen, wie will ich den füllen und womit haben Sie die Strase verdient, liebster Freund, den Bevkand zusammen zu suchen? Meine hand verträgt sich schlecht mit meinem Project. Auch biesen Einwurf habe ich mir schon gemacht.

Das Schreibgerath ift aber auch barnach. Richt Beit , Buchftaben ju malen , wenn ich es auch Laffen Sie mich noch ein wenig von fonnte. bem ichmagen, wo ich in ber Salfte geftort wor-Und meinen Rumern haben Sie erben bin. feben, daß ich abstract genug die Sache unterfucht habe. Ich entferne mich nicht gang von meinem Beruf. Der junge Berens ift immer mit ein Augenmert von benjenigen Diensten, bie ich bort erzeigen konnte. Man ift biswei-Ien alucklicher, wenn man nicht alles zu verantworten übernehmen muß. Das Vorurtheil ber übrigen nimmt mich fur feine Gemuthsart und Rahigfeit ein; überdieß habe ich gemerft, baff er ein Liebling bes unfrigen ift. ich in Unsehung ber Correspondent nicht alles ausführen können, fo glaube ich ihnen doch meniaftens auch nicht ganz unnut zu fenn. gefest, nichts gelingt, fo weiß ich und fenne Diejenigen, mit benen ich zu thun habe. wurde auch nicht so dumm senn, meine Unvermogenheit gar nicht zu merfen und mir von anbern die Augen erft hieruber offnen ju laffen. Ach erinnere Sie noch einmal an meinen Bunich. ben Sie oftere gehort, daß ich die Wiffenschaf: ten nur als eine Semuthsergobung treiben fonnte. Ein purus putus in einem einzigen 3meis ge ber Gelehrfamteit ju fenn, wiberfprichs eben fo febr meiner Reigung, als die Moglichkeit, mich

hinlanglich auszubreiten, meinen Rraften. weiß das wenigfte, mas man ber Schande megen mehr als des Rubens wegen wiffen muß. Das verbrießt mich und ich kann mich als ein Studirender niemals felbst defimegen rechtfes tigen. Die Zeit dazu ift verfaumt und bie Roften murden der Mube nicht werth fenn. viele Dinge, die ich jest mitnehmen muß, um mich in dem Gleife zu erhalten, worin ich bin; wie viele andere, benen ich mich nicht genug nahen darf, weil fle mich gleichfalls barin zu fehr entfernen murden. Aus allen diefen entgegengefetten Rraften muffen nicht nur febr frumme Linien, fondern felbft folche entfteben, die feine Gleichung erflaren fann. Det ne Bereitwilligfeit, alles einzugeben, wird Sie befto weniger befremden, wenn Sie überlegen, wie viel ich ben dem Taufch meines Zustanbes gewinne. Fur wenig Menschen gemacht, ichreiben Gie mir; wenn ich es boch fur bie meniaften mare! Meinen Kreunden gehore ich gewiß gang zu. Gie miffen als ein Philosoph und als ein Chrift, wer die wenigsten find. 3ch gebe nicht wie ein Diogenes bem gemeinen Mann entgegen, wenn er von der Schaubuhne fommt: ich erlaube mir aber mit dem horag: Odi, profanum vulgus et arceo ju fagen.

# 14. In L. Berens, nach Riga,

Mephof, ben 15ten Jun. 1756.

Der freundschaftliche Besuch des herrn Brubers hat mich von der Verlegenheit befrent,
worein mich die Schuldigkeit einer mundlichen Abrede sehte, zu welcher Sie neulich so geneigt waren mich einzuladen. Außer den Unbequemlichkeiten meiner Stelle beschäftigen mich der ganz nahe Termin, meiner Abreise und die damit verknüpsten Zerstreuungen zu sehr, als daß ich nicht hätte besürchten sollen, dassenige in Ihrer gnten Meynung persönlich zu verlieren, was ich mir seht versprechen kann durch meines Freundes Unterhandlungen gewonnen zu haben.

Ich unterschreibe alle die Bedingungen, die Sie mir, hochstzuehrender herr, haben bestimmen lassen, ungeachtet meine Verbindlichkeiten sich jest nicht weiter als auf den Wunsch erstrecken, künstig für Ihre Vortheile aus Pflicht, Reigung und Erkenntlichkeit so ausmerksam senn zu können, als Sie im Voraus aus Freundschaft auf die meinigen gewesen. Ein Wensch, der bisher unt er seiner Arbeit sich hat mussen besolden lassen, bringt eine gewisse Blodigkeit des Gewissens in eine Verbindung mit, die ihn auf einmal über seine Ansprüche und Ver, dienste belohnen soll. Schonen Sie selbige we-

nigftens fo lange, bis ich mit meinen Gefchaften befannter fenn werde.

Die Ausflucht, wodurch Sie mich auf meine neue Lebensart vorzubereiten bedacht find, wird gewiß einen Einflust auf meine Gesundheit und Gemutheverfaffung haben.

Wir find also hierin richtig, und ich bequeme mich mit Bergnügen Ihren ferneren Maßregeln, die ich am füglichsten in meinem Baterlande werde erwarten können, wo ich ihrer Ausführung näher als hier bin.

Die Vertraulichfeiten, beren mich ber herr Bruder gewürdigt, nehmen mich übrigens immer mehr für meinen gefaßten Entschluß ein. Ich weiß für einen Märtprer seines guten Billens feine fürtrefflichere Zuflucht, als eine fin milie, beren Absichten und Erfahrungen eine ähnliche Quelle gehabt.

Bielleicht hat dieß der lette Knoten fenn sollen, von beffen Entwicklung mein Glud abbangt. Raum daß ich mich zu den Wiffenschaften bekannt, und ungeachtet meiner allgemeinen Reigung zu denselben, für die ich so viel Schwachheiten als ein Stuter für das Geschlecht begangen, hat es mir ofters leid gethan, nicht ein Raufmann geworden zu sepn; bisweilen ernkthaft genug, um diese Gedanken nun wie eine Ahndung, und den günstigen Anlaß ihrer Erfüllung mit einem kleinen Aberglauben anzweiseln mit einem kleinen Aberglauben anzweiseln mit einem kleinen Aberglauben anzweiseln

sehen. Ich gebe Ihnen bis auf meine Aussschweifungen Rechenschaft. Ein wenig Thorheit ift zu allen menschlichen Anschlägen nothigs das heißt den Boden füttern, auf dem sie gezdeihen sollen. Scheint es nicht, als wenn ich mich rechtfertigen will, daß ich mein Wort von mir gegeben? Um es wahr zu machen, werde ich niemals aufhören, mit der aufrichtigken Ergebenheit zu senn zc. zc.

# 15. Un feinen Bruber.

CR 2, 243

Riga, im August 1758.

"Mit Mutterbanden leitet Er die Seinen fetia bin und ber ; gebt unferm Gott bie Ehre." Gott erzeigt bir viel Gnade, und ein großeres Glud wird bir angeboten, ale bu hatteft ermarten konnen. Danke ihm bon Bergen, und nimm es nicht an, ale bis bu bich feinem Millen gang gewidmet baft und bir feinen Ben. fand von Oben dazu verfprechen fannft. Wenn es fein Bille ift und bein Ernft, bich bemfel, ben zu ergeben, fo. wird bir alles gewährt merben; ja felbst das, was und entgebt, dient dann an unserem Beften. 3ch schreibe bir nicht als ein Schwarmer, nicht als ein Pharifaer, fonbern als ein Bruder, der bich nicht eber hat lieben konnen, fo lange er Gott nicht erkannte und liebte ; ber bir aber jest von gangem Ber-

sen mobl will, und, feitbem er beten gelernt bat, nicht vergist auch fur bich zu bitten. Alle Bartlichkeiten bes Blutes, ber Ratur find leere Schalen, bie benen nichts helfen, die wir lieben. Bir fonnen unferem Rachften nichts als Schaden thun, und find miffende oder unwiffende Beinde beffelben. Durch Gott allein liebt unfer herz bie Bruber, burch ihn allein find wir reich degen fie. Ohne Jesum ju tennen find wir nicht weiter gefommen als die Beiden. In bem murdigen Ramen, nach bem wir Christen beißen, wie der Apostel Jacobus fagt, vereinigen fich alle Bunber, Gebeimniffe und Werfe des Glaubens und der mabren Religion. Diefer murdige Rame, nach bem wir genannt find, ift ber einzige Ochluffel ber Era fenninis, ber himmel und Solle, die Soben und Abgrunde bes menschlichen Bergens eroffnet. Lies bas berrliche Lied: Befchranft, ibr Weisen biefer Welt ic. und lag dir ben Con meiner Briefe nicht anstößig fenn. Du wirkt mich als feinen Ralmaufer antreffen, wenn ich . Die Freude haben follte dich zu seben. Ich lei be jest mit Luft und leichtem Bergen auf ber Belt, und weiß, daß die Gottseligkeit die Berbeißung dieses und des zufunftigen Lebens bat and au allen Dingen nublich ift.

Mit beiner Antwort, welche die Ehre gehabt bem hiesigen Magistrat zu gefallen, bin Hamann's Schriften LAh. ich zufrieden bis auf die fritischen Juge, die bir barin entfahren. Unterbrucke dergleichen Einfalle so viel als möglich. Du weißt, wie fehr ich an ber Laufefucht bes satyrischen Biges fiech gelegen.

Wenn es Gottes Wille ift, dich hier zu haben, so beschleunige beine Abreise so viel als möglich. Sende alle beine Bucher mit einem Schiffer ab, um so leicht als möglich zu Land zu gehen. Bringe meine zwen Lauten mit; ich hoffe, daß aus Lübeck die zerbrochene mit meinen Buchern angekommen. Wenn dir unferlieber Vater Luther's Schriften überlaffen will, so laß diesen Schap nicht zuruck.

Gott lenke alles nach feinem gnabigen Billen. Ich zweifie nicht, baß Er viel Gutes zum Beffen feines Saufes und feiner Seerbe burch beine Sand ausrichten wolle.

## 16. An Gottlob Emanuel Linbner nach Grunhof.

Riga, im September 1758.

Ich habe gestern Abend an Ihre jungen Derren geschrieben. Durch diesen Briefwech. sel habe ich keine Absicht Ihnen beschwerlich zu fallen. Mit dem jungsten Baron wird es nur ab und zu nothig seyn, anstatt einer Schreibsstunde mir zu antworten. Den altesten werden Sie ihm selbst und mir ganz allein überlassen. Er hat mit einer schlechten Feder, und mit einer Symmetrie geschrieben, die ich in des jungener

Ren Briefe berührt. Laffen Gie nur alle gebler, die er thut, begeben, ohne fich damit gu qualen. 3ch werbe ibm nichts ichenfen. Wenn Sie eine Biertelftunde mit ihm über ben Inhalt besjenigen, woruber er schreiben will, reden und darüber raisonniren, so ift idas alles, mas Sie von Ihrer Seite dazu nothig haben. Sie werden dieß als eine. Bedingung ben Ibro Excellenz, die ich Ihnen gegeben, anzubringen wiffen, und fich befonders im Anfange darnach richten und daran binden. Geben Gie mit ber Beit, baß es ber Dube lobnt, ihm ein wenig zu belfen, fo konnen Sie es allemal fo viel thun, als Sie Luft haben. Ich will jest aber burchaus Meister in diefem Spiel feon und freve Sand darin haben. — Die Urfachen, warum ich bieß forbere, werben Sie felbst einfehen, obne mich barüber weitlauftig erflaren ju barfen. Mehr Rugen fur ben jungen berrn. Und wir beide mehr Frenheit gegeneinander. **Øie** murben mir ju Gefallen Ihren Jungling und fich felbft zwingen, und ich mehr zuruchalten, oder unrecht treffen.

Was machen Sie benn? Ich hoffe gesund. Nicht eine Zeile, noch einen Gruß von Ihnen erhalten. Ich bin in ziemlicher Unruhe meines Bruders wegen gewesen und noch. Er geht erft in acht Tagen von Hause ab. Halten Sie ihn baher ja nicht auf, sondern lassen Sie ihn is Sottes Namen ungeftort durchreisen. Da ich ihn felbst zu sehen gewiß diese Woche hoffe, und dadurch allein sein langes Stillschweigen entschuldigen konnte, kommt ein Brief, von dunkel schläpfrigen Ausdrücken, den man sich qualen kann zu erklären, und davon man sich ben jehigen Umständen allerhand ängstliche Auslegung machen kann. Sott helse ihm gesund bald und glücklich her. Die Schule wartet auf ihn. Der Subrector ist diese Woche schon beerdigt. Ein Grund mehr, der seine Ankunst bier notthig macht.

Wie weit find Sie in Ihrem Bucherschmauje gefommen? Ich werde als ein Tellerleder
ju Gast fommen, und Ihre besten Bissen, die Ihnen am meisten gefallen haben, vor der Rase wegnehmen. Die Reulen für das Bolf, die Rnochen für die Hunde. Wenig und was gutes gefällt dem Geschmack und bekommt am besten. Die unersättlichen find immer die unfruchtbarken.

Geben Sie mir einmal in einem Briefe einen Extract von dem, was Ihnen so viel koftbare Stunden und suße Rachte und heitere Tage gestohlen. Geht es unserer Seele wie dem Leibe, der ohne Stuhlgang und Ausdunsstung nicht Blut machen kann? Run so laßt und das ausschwihen, was wir mit so vieler Lust gekaut und mit so viel Ruhe verdaut ha-

ben — burch alle mögliche Poren. Wer ber Watur gemäß lebt, braucht feine leibigen Merste. Die durch die Arzney leben muffen, die Gott aus der Erbe wachfen läßt, find felten im Stande fie felbft zu fammlen.

#### iz. Un ben Baron von 23. . .

Riga, ben is. September 1758

Mein gutiger herr Baron, ich habe alle. Tage an Sie geschrieben; weil es aber nicht mit der Feder in der hand geschehen, so ist nichts aufs Papier, und folglich eben so wenig Ihnen zu Sanden gesommen. Darüber erhielt ich Ihren schmeichelhaften Brief mit letzter Post, worin Sie meine Bedingungen unterzeichnet haben.

In dem Gewühl von Gegenständen, die fich jur Unterhaltung unsers abgeredeten Briefwechsels anboten, ist mir die Wahl schwer geworden. Wir wollen das Faß erst wo anzapfen; wenn die erste Probe ein wenig trübe
aussieht, so wird es bald klarer laufen. Es
siel mir unter andern ein, Ihnen einige Gedanken über den Beruf eines Eurländischen Schl
mannes mitzutheilen. Da ich aber im Begriff
war, mir selbige abzufragen, so fühlte ich mich
zu schwach, mich an diese Materie zu wagen.
Die Sache selbst schien mir doch einer Ausmerkfamkeit und Untersuchung wurdig zu seyn. Hel-

fen Sie mir bie Zweifel auflofen, bie ich mit felbft gegen meine Aufgabe machte.

Kann man dem Edelmanne wohl einen Beenf zuschreiben, oder paßt sich dieser Begriff
bloß auf den Bauer, oder handwerker, oder Gelehrten? Um hierauf zu antworten, mussen wir uns einander erklären, was wir durch den Beruf verstehen. Ist dieß ausgemacht, daß der Edelmann einen Beruf hat, der ihn von audern Ständen und gesellschaftlichen Ordnungen unterscheidet, und zu einer besonderen Urt derselben macht und bestimmt, so wossen wir unsere Reugierde weiter treiben, dis wir sinden, worin denn der Beruf eines Edelmannes bestehe?

Jest wurden wir einen guten Weg zu unferm Ziele zurückgelegt haben. Meine Gelehrigkeit, meine Freude, Ihnen nachzugehen,
wird Sie aufmuntern, sich die andere Sälfte Ihrer Arbeit nicht verdrießen zu lassen. Sie werden einige Hauptzüge entwerfen, wodurch sich der Abel Ihres Baterlandes von dem Bilde eines Edelmannes überhaupt und von den Kennzeichen besonderer Völker und Staaten umterscheidet. Dier wurden Sie einige historische Nachrichten und politische Beobachtungen nothig haben, die Sie aus der besten Bibliothek nicht so geschwind sammeln wurden, als die Belefenheit Ihres wurdigen hofmeifters Sie Ihnen im Borbengehen anbieten wird.

Run wurden Sie meinen Borwis, lieber herr Baron, so weit gegängelt haben, daß wir das Augenmerf besselben erreicht hatten. Sie wurden aus den vorangeschieften Sägen im Stande senn, meiner Anfrage ein ziemlich hin-längliches Genüge zu thun, und mir Ihren Sinn über den Beruf eines Eurländischen Edelmannes erklären können.

Dier haben Sie den Zuschnitt zu einer Reibe, von Briefen, die ich von Ihnen erwarte: Sie werden über den Inhalt eines jeden, den Sie mir schreiben wollen, eine fleine Unterredung mit Ihrem Derrn Hofmeister anstellen, und seine Begriffe mit Ihrem eigenen Nachdenken zu Dulfe nehmen. Es wird aber Ihre eigene Urzbeit senn, selbige aufzusehen und auf eine deutliche Urt in Worten auszudrücken. Ausmerksamfeit und Ordnung in Ihren Gedanken wird sich wenigstens durch einen naturlichen Berstand best enigen, was wir sagen wollen, und eine gehörige Nechtschreibung der Wörter zeigen.

Sie sehen, wie der Sat, über den wir beide unsern Ropf und unsere Feder ein wernig üben wollen, die Frage ist: worin der Begruf eines Eurländischen Edelmannes bestehe? Diese läßt sich ohne Mühe in gewisse Theile spalten, absondern und kuckweise ansehen. I.

Bas ift ein Beruf? 2. Bas ift ber Beruf elnes Ebelmannes? 3. Bas ift ein Eurlandifder Ebelmann? 4. Bas ift ber Beruf beffelben? Die gange Runft ju benten befieht in ber Befcicflichfeit, unfere Begriffe gergliedern und gufammenfegen ju tonnen. Das befte Uebungsmittel unferer Bernunft befteht barin, Ochule in fich felbft ju halten. Die Rertigfeit, ju fragen und ju antworten, ertheilt und bas Gefcid eines Lehrers und ernahrt jugleich bie Demuth eines Schulers in und. Der weiseffe Bildhauer und Meister ber griechischen Jugend, ber die Stimme des Drafels fur fich batte, frug wie ein unwiffendes Rind, und feine Ochuler waren baburd im Stande, wie Philosophen gu antworten, ja Sitten ju predigen, ibm und Ach felba.

Sie werben fich keine Gebirge von Schwietigkeiten in der Uebung vorstellen, die ich Ihnen aufgebe. Muth und Geduld gehören zu
den Schularbeiten, und durch diese werden jene reif, wenn sie zu Kriegsexercitiis und Feldzügen einmal da senn sollen. Livius wird Ihnen erzählt haben, womit Hannibal die Alpen schmelzte. Die Geduld ist eine Tugend,
die uns sauer zu stehen kommt, und aus mislungenen Versuchen entsteht, wie der Essig aus
imgeschlagenen Getränken. Die Tapferkeit selbst
ift nichts als die Bluthe der Geduld. Haben

Sie welche mit meinem Briefe, ber die Gefprächigfeit eines Alten nicht uneben nachahmt. Ich werde zu diefem Charafter feine Maste nothig haben.

#### 18. In beffen Bruber.

Riga, ben 15. Cept. 1758.

Mein lieber Baron, fahren Sie fort in Ihrer Denkungsart, und laffen Sie sich jum Boraus zu Ihrem funftigen Wachsthume Glud wunschen. Ein ehrlicher Mann sen Ihnen immer schätbar! hören Sie ihn gern, so rauh auch seine Stimme, so gerädert auch seine Ausssprache senu mag. Der Rugen, den Sie von seiner Rechtschaffenheit ziehen können, ist ganz der Ihrige. Wer Schmeichler zu entbehren weiß, ist werth, Freunde zu haben. Ein einziger überwiegt die Schäte Indiens.

Wo liegt Indien? wird Sie der hr. hofmeister fragen. Sagen Sie nur auf meine Berantwortung: In der alten und neuen Welt.

Ihr Brief, mein kleiner herr Baron, ift so ordentlich, regelmäßig und rein geschrieben, daß ich mich schäme, meinen eigenen dagegen zu halten. Ich schreibe mit meinen dunkelm Augen ben Licht, und zwar noch ohne Brille, weil ich mir durch ihren Druck nicht meinen Sinn des Geruchs schwächen will. Wie wur-

be ich dieß gegen die Blumen und ben Wein : verantworten konnen ?

19. An Gottlob Emanuel Lindner, nach Grunhof.

Rig a, ben 16. Sept. 1758.

Geliebtester Frennd, Bon meinem Bruder noch feine Nachrichten; ich habe heute gang gewiß einige erwartet. Gott wolle ihn bald und gesund herbringen. Ich weiß, daß Sie diefen Wunsch mir nachbeten.

Warum vergessen Sie mich ganz. heißt dieß die Pflichten der Freundschaft erfüllen? Ich habe nicht Zeit, sagen Sie — Schaffen sie sich welche durch eine bessere Unwendung derfelben, und durch eine größere Herrschaft über Ihre Begierden. So werden Sie niemals zu viel noch zu wenig, sondern immer genug haben. Wie viel kann der Weise entbehren, der nicht mehr zu wissen verlangt, als er zu seiner Rahrung und Rothdurft nothig hat, und nicht zu Steinen spricht, daß sie Brodt werden sollen; daben aber glaubt, daß Gott aus Steipen uns Kinder erwecken kann.

Ehe es mir entfallt, versaumen Sie boch nicht mit erster Gelegenheit mir meine Laute, meine Schlussel, Alopstocks Lieder und das schon erhetene Leipziger Journal zu schicken. Die Frau Rectorin hat uns heute einen Staats-

besuch abgelegt; Sie sowohl als Ihr herr Bruiber haben mir immer einen sehr argen Begriff von Ihrem Glück und Gedächtnis in Rleinigsteiten und Commissionen zu machen gewußt. Eine alte Serdiette klagt ihre Roth über Sie, demungeachtet bleiben Sie unerhittlich — Ich nehme mir die Frenheit eine Kurditte für ihre Lossassung und Deimsendung einzulegen. Sie werden mich als einen eben so undarmherzigen Treiber und Presser erfahren, wie Sie ein zur rückhaltender und ausschiebender Erfüller sind.

Ich überlaffe es Ihnen, und ich hoffe nicht, daß Ihnen diese Arbeit beschwerlich seyn wird, aus Freundschaft für mich und Gefälligkeit gesen Ihren jungen herrn, Noten und Kreuze zu meinen Briefen zu machen, als Dollmetscher und Kunstrichter unt meinen Einfällen und Schreibart umzugehen.

So toll Ihnen auch der Eingang meines Briefwechsels vorkommen mag, so könnte doch vielleicht derselbe mit der Zeit klüger werden, und ein Zusammenhang wie von ungefähr darin entstehen, wenn ich einigen Benstand von Ihrem Jüngling erhalte. Werden Sie also so gütig senn, selbige lieber selbst ausinheben auf allen Kall, daß ich weiter käme, als ich jeht noch absehe.

Bleiben Sie nur genau ben den Puncten, die ich mir ausgebeten. Ich will mir gern das

für diejenigen Gefețe gefallen laffen, deuen Sie mich unterwerfen wollen.

Es ift mir lieb, daß ich jest geschrieben, weil ich Arbeit bekomme, von der ich nicht weiß, wie lange sie mich beschäftigen wird. Sott wolle mir Arafte geben, und alle die guten hosse nungen erfüllen, die er uns don weitem zeigt. Er muß uns Gutes und Boses tragen helsen; erlösen von der Sefahr des Glückes und stärfen zur Arbeit des Leidens.

Ich bin Gottlob! gefund und zufrieden ; und wanfche Ihnen gleichfalls bendes zu fenn.

Was macht mein ehrlicher Bassa? Reben Sie bisweilen von mir? Doch in allen Ehren — benn ich bin auf meinen guten Ramen so zärtlich als eine Jungfer; aber zugleich so großmuthig als jener Feldherr gegen das, was im Gezelt gesprochen wird.

## 20. Anben Baron von 28....

Riga, ben 22. Sept. 1758.

Ich werde Sie in diesem Briefe mit der Rachricht eines berühmten Streites unterhalten, der vor ein paar Jahren in Frankreich über die Frage entstand: ob der franzosische Abel eines Berufs zum Sandel fähig wäre? Ein gewisser Abt Coper, der Verfasser einiger moralischen Tändelepen, gab eine Schrift heraus, die den

Litel führte: De la noblesse commerçante. Dier find die hauptbegriffe berfelben.

Der Abel in Kranfreich hat bas Borurtheil, baff nur zwen, Stande mit ber Ehre beffelben bestehen fonnen. Miles aut Clerus, find die gebahnten Wege, um ein Glud zu machen, wie es oftere die letten Entichließungen ber Berameiffung find. Diefe beiden Stande, welche eigentlich auf Unfoften des Staats leben , und pon den Reichthumern beffelben unterhalten merben muffen, haben nicht Stellen genna im Derhaltniß bes gangen Abels überhaupt, und bes burftigern unter bemfelben befonders. Ein Hebermuchs diefer beiben Mefte entoblfert ein Land, und erschopft die offentlichen Ginfunfte beffelben. Man vergleiche hingegen ben großen Einfluß des Raufbandels auf die Starte, das Slud und den Ruhm einer folden Monardie. als Rranfreich wegen feiner Lage an ber See, feines fruchtbaren Bobens, feines Umfanges, feines Intereffe mit ben Rachbaren beffelben ift: fo wird die Ehre, die Macht, ber Glang und Neberfluß, die durch ben Sandel biefer Monardie jumachfen muffen, die Begriffe und Erie. be ber Chre in ihrem Abel beffer bestimmen. Sat der Umfang zweper Meere, deren Bellen an euern Ufern brullen , nicht mehr Gefahren, am euern Muth zu üben, als das großte Schlacht. feld? Dat die Rube, womit ein unblicher Raufmann Unternehmungen und Unterhandlungen amifchen ben Beburfniffen ganger Kamilien Stadte und Rationen entwirft , und feinen Gewinn baben berechnet, nicht mehr Reit, als bie unfruchtbare Muße und die bom Abergtauben ofters erbetrelte Ueppigfeit eines Rlofterlebens? Ift es nicht mehr Ehre und Luft, die Birthichaft und ben Rugen großer Baarenlaner und Capitalien ju ziehen, und ift es nicht Bauernftoly, eure Uhnen, eure vermunichten Soldffer dem Berdienft und der reinlichen Bracht eines Sandelsmannes entgegenzusegen, wenn ihr euch nicht schamt, felbst euer Bieb und Mernote ju Markte ju fubren? Seht ben Abel in England an, fabrt ber Be. Coper fort; ber Bruder eines Abgefandten an unferm Sofe lernte ju gleicher Zeit in Amfterdam aus. Die Gefcicte und die tagliche Erfahrung, Rlugheit und Noth, die Ehre eures Adels und die Unmöglichkeit, benfelben ohne Mittel zu behaup. ten , bas Baterland und eure hauslichen Umfande ruden bem frangofischen Abel die Thorbeit und ben Schaben feines Borurtbeils gegen ben Sandel vor.

Der Verfaffer dieser Schrift, von deffen Grunden und Denkungsart ich Ihnen hier eine kleine Probe mitgetheilt, machte so viel Aufsehen, daß, er sich genöthigt sah, im vorigen Jahre ein Developpement et Desense du Sys-

stème de Noblesse commergante in zwen Theisen herauszugeben, die mir noch nicht zu Handben gekommen.

Unter ber Menge von Abhandlungen, au benen gegenwärtige Anlaß gegeben, will ich nur à gifthren. La noblesse militaire, ou le patriote français, Die Aufschrift erflart ben Inhalt : fie bat den Sehler und ben Edel ber Declamation, und ift ihres Berfaffers unwurbig , wenn es ber Chevalier d'Arc fenn foute, beffen Lettres d'Osman ich Ihrer funftigen Reigung ju lefen sowohl, als Ihrem Gefchmack empfehlen mochte. Die zweite ift La noblesse oisive, von ber ich Ihnen nichts zu fagen weiß. Die lette heißt : la noblesse commerçable, ou ubiquiste, worin ber Ginfall, ben Abel felbit ju einer Baare ju machen, und bie Ahnen, wie bas Papiergeld, mit Bucher circuliren gu laffen, mit einem munteren und leichtfertigen Bige von allen möglichen Seiten gebrebet und gewendet wird. - Es ift eine Mode des jegigen Alters, über ben Sandel fo philosophisch und mathematifch zu benten, als Newton über Die Erscheinungen ber Natur, und Fonteneue Aber Die Wirbel bes Descartes. Einzelne Menfchen und gange Gefellschaften und Gefchlechter berfelben find gleichem Wahn unterworfen. 3# Der Sabel vom Sute lefen wir die trene Gefchichte unferer Erfenntnig und unfere Gluds.

Megypten, Carthago und Rom find untergegangen. Der Eroberungsgeift hat seinen Zeitlauf gehabt; die im Finstern schleichende Pestilenzeines Macchiaven hat sich selbst verrathen; wie weit die heutige Staatskunst durch die Grundsitze der Wirthschaft und die Rechnungen der Finanzen fommen mochte, wird die Zeit lehren. Die beste Kunst zu regieren gründet sich, wie die Beredtsamkeit, auf die Sittenlehre. Alle Entwürfe hingegen der Herrschlucht entspringen aus einer Lusternheit nach verbotenen Früchten, die den Saamen des Unterganges mit sich führen.

Unfere Erziehung muß nach bem herrschenben Geschmade ber Zeit, bes kandes und bes Standes, zu benen wir gehören, eingerichtet werden; dieser herrschende Geschmad muß aber durch gesunde Einsichten und eble Gesinnungen geläntert werden.

Die Frage also, die ich Ihnen vorgelegt, ift unserer Untersuchung wurdig. Der Inhalt des gegenwätigen Briefes zeigt, daß der Adel so gut als andere Stände seinen Beruf habe, daß derselbe gleichfalls Unwissenheit und Bornrtheilen aufgeopfert wird; daß die Wirfungen davon unter verschiedenen Völkern gleichfalls so verschieden find, als, die Denkungsart des englischen und französischen Adels in Ansehnng des Handels. Die Verdienste eines spanischen Edelmannes

And lange auf eine romanhafte Liebesritterschaft und eine Reigung für Guitarre eingeschränkt gewesen; des Polen Adel besteht mit der Liveren und dem Pfluge. Zweiseln Sie also nicht, daß sich etwas Gründliches, wenigstens zu unferer Anwendung, über meine Aufgabe denken und sagen ließe. Lassen Sie sich durch gegenzenwärtige Anmerkungen dazu ausmuntern.

#### gr. In benfelben.

Riga, ben 4ten October 1758.

Fehlt es Ihnen, lieber herr Baron, an Luft oder Herz, zu benfen? Sind der Stand und das Baterland, zu dem Sie gehören, der Mühe nicht, werth, einige Betrachtungen oder Unterfuchungen darüber anzustellen? Giebt es feine, Pflichten, die aus diesen doppelten Verhältnissen unserer Geburt hersließen? Oder wollen wir solche nicht wissen, damit wir mit desto mehr Ruhe selbige aus den Augen segen, oder ihnen entgegen handeln können?

Berzeihen Sie diesen ungeduldigen Ansibruch meinem Schreibepulte. Ich muß seit einigen Tagen ein ziemlich starkes Flußsieder ans dem Bette abwarten. Es fangt sich Gott Lob! an zur Besserung anzulassen, und ich mache den Versuch, od ich schon die Feder für die tange Weile hin und herführen kann.

Laffen Sie fich, mein hetr Baron, ben Damann's Schriften, Ib. I. 20

Schwung nicht befremben, den ich meinem Brief, wechsel gegeben habe. Brauchen Sie nicht die Ausstucht gegen mich, daß Sie demfelben noch nicht gewachsen sind. Ein guter Borsanger zicht mit Fleiß seine Stimme einen halben Ton hoher, weil er aus der Erfahrung weiß, daß seine Gemeinde geneigt ift, zu tief herunter zu finten.

Erlauben Sie mir, Sie an ein hanslich Bepfpiel zu erinnern, um Ihnen baburch meine Mennung befto beutlicher zu machen. bas gnabige Fraulein noch auf den Urmen ibrer Barterin getragen murde, ersuchte fie burch einen Wint Ihren Berrn Bruder, in ihrem Ramen einen fleinen Brief zu schreiben. bediente fich darin ihrer felbft gemachten Sprace und ahmte ihre willführlichen Worter und bie Idiotismen der ersten Rindheit so gut als moglich nach. Fragen Sie ibn, wenn er jest im Ramen feiner Fraulein Ochwester schreiben follte, ob er feine Schreibart nicht fo einrichten wurde, daß man fie nach felbiger einige Jahre alter beurtheilen wurde, als fie wirklich ist.

So lange Kinder noch nicht reben können, last man fich zu ihrer angenommenen Sprache berunter. Diese Gefälligkeit hort aber auf, sobald sie recht reben lernen sollen. Sben biese Bewandtniß hat es mit dem Denken. Sie

find schon in dem Alter, lieber herr Baron, wo man Ihrem Verstande zumuthen kann, sich ein wenig auszustrecken, und daß ich so sage, wie selbigem auf die Zehen zu stehen, um das zu erreichen, was man Ihnen vorbalt.

Ich kann Ihnen diese Uebung besto sicherter geben, da Sie das Glud haben, einen hofmeister zu genießen, bem nicht nur seine Einsichten, sondern auch die Sympathie unsferer Gesinnung ben Schlüssel zu meinen Briesen mittheilen, der Unpartheplichkeit und Freundschaft genug gegen Sie und mich hegt, um die Lucken meiner Gedanken auszufüllen, die Schwäche meiner Urtheile und Einfälle aufzubecken, und selbst über die Fehler meiner Schreibart Erinnerungen zu machen. Sie wissen, daß ich im Fall der Noth mich gern dazu brauche, mein eigener Kunstrichter zu sepn.

Arbeiten Sie also, so viel Sie können, and ber Aufgabe, die ich Ihnen vorgelegt. Von ihrer Auftösung könnte vielleicht der Plan meiner übrigen Briefe abhängen. Ein wenig Vorrath habe ich in meinem letteren Schreiben Ihnen an die hand gegeben. Es war ein Auszug eines fremden Schriftstellers, deffen Gedanken ich Ihnen mitgetheilt, deren Wahtsheit und Last ich aber nicht auf mich genatik men.

Sind darin Dinge, die den curlandischen Abel eben so sehr als den franzosischen treffen, so ist es nicht meine Schuld. Sollte der erstere wohl ein fislicheres Ohr haben, oder empfindlicher über den Fleck der Ehre als der lettere denken? Dann wurde es nicht rathsam senn, in Eurland dassenige zu übersehen, was ein Pabst Pius II. in seinen Werfen hat über, den Adel überhaupt einsließen lassen.

Genug für einen Kranken. Ich sage Ihnen noch dieß als eine vorläufige Anmerkung,
daß kein vernünftiger Mensch ein Bilderstürmer der in der Welt eingeführten Vorurtheile ift; daß er die Rothwendigkeit, den Werth
und Rugen derselben erkennt, und selbst von
den Misbräuchen in ihrer Anwendung mit Anftand und Mäßigkeit denkt, redet und schreibt.

Entschuldigen Sie die Rungeln biefes Briefes, und laffen Sie den Berfaffer beffelben Ihrem geneigten Andenken empfohlen fepn.

## 22. In beffen Bruber.

Riga, ben 4. Oct. 1758.

Mein lieber Baron, Apollo aurem vellit, fagt ein romischer Dichter. Das heißt nicht: Apollo kraßt sich hinter die Ohren. Solche Sitten laffen sich an einem ehrlichen Bauer, einem franken Briefsteller, oder unachtsamen

Souler überfeben; ichiden fich aber fur feinen Apoll. Apollo aurem vellit, heißt: Apollo jupft ben Dichter benm Dbr. Ift denn dieg artiger? werden Sie fagen. Sie haben freplich nicht aant unrecht. Ift aber Apoll allein au tabeln, wenn es ber Boet barnach macht? Diese Leute, ich menne die Boeten, haben ben ibren großen Gaben auch ihre lieben Mangel. Sie find gerftreut, gutherzig in ihren Berforechimaen, aber auch vergeffen, fie ju erfullen -Ronnen Sie es nun dem Upoll verargen, wenn er ein wenig bertraut mit feinen Freunden umgeben muß?

Wollen Sie wohl so gut senn und im Ramen des Apollo, aber auf eine liebreichere Mrt, Ihren Beren Bruder fragen : marum er mir mit diefer Gelegenheit nicht ben Topf mit Sonig geschickt, ju dem er mir den Mund in Grunhof wafferig gemacht bat? Apoll wird fich -rachen und ibm feine Gingebung ju ben Briefen versagen, die er mir schuldig ift. wird ihn durch mich zuchtigen, und mir anftatt Sufigfeiten, berbe und bittere Borte einflufern. 36 werde ihm wider meinen Willen geborchen muffen, und Ihr herr Bruder wird feben, mit wem er es zu thun hat. Apoll mos ge fich felbst fur Ihre gute Unterhandlung in Diefer Sache, mein lieber Baron, gegen Sie erkenntlich und gefällig bezeigen ! Die Bildfaule ber iconen Runfte und Biffenfchaften fubie

23. An G. G. Linbner, nach Granbof. Riga, im October 1758.

Sie wollen des Sobbes Werke lefen; ich babe fie nicht, und wenn ich folche batte, fo wurde ich ein Bebenfen tragen, fie Ihnen mite Wie wenig wollen Sie fic burch mein Benfpiel marnen laffen? Gie merben ben Schaden bavon tiefer als ich empfinden ; und er wird ben Ihnen vielleicht ichwerer zu erfeben fenn. Sie haben ein großer Benie, bas Sie iconen muffen, und bas weniger fremben Bufat nothig hat, ale ich. Sie haben einen ftare feren Beruf und gezeichnetere Gaben zu einem Umte und ju einem offentlichen Stande, als ich habe. Boren Sie, wenn es moglich ift, Sie aus bem Schlummer Ihrer Spoochondrie ju ermuntern. Ochonen Sie Ihre Gesundheit - bieß ift eine Pflicht, ju beren Erfennt. nif und Ausabung Sie feinen Leviathan no. thig haben; bon der die jetige Anwendung 96. rer Gelbft und ber funftige Gebranch Ihres Lebens und der Bucher Ihrer Pfunde abhängt. Ersparen Sie fich die Muhe bes Grabens, und ben Aufwand eines Euches - - nehmen Sie jur Bechfelbank Ihre Zuflucht, wo wir all bas unfrige anbringen und umfeten konnen.

... Denfen Sie an Ihren Beruf; benfen Sie, baf Sie einen zwiefachen haben. Saft bu mich lieb? Weibe meine gammer. Saft du mich lieb' Saft du mich lieb? Weibe meine Schafe. weid meine Schafe. Wem viel vergeben ift, liebt viel. Socrates vergaß mitten unter ben Wirtingen des Gifts, die ihn ju lahmen anfinger, des Sahns nicht, welchen er dem Aefcular ju opfern versprochen batte. Denfe an ben , deffen Gefrahe dich an meine Berleugnung erinmrte, und an den Blick der Liebe, der bein herz schmolz. Thun Sie alles basjenige, was u Ihrer Pflicht gehört? Woher entstehen alle be gufte nach fremden Gewächsen - das Aurren des Volks ---?

Ih komme Ihnen vielleicht allzu gerecht und akuweise vor — Sigen aber die Pharisder felbst nicht auf Moses Stuhl, und gesett, ich strafte nich jett selbst, hort dasjenige, was ich Ihner sage, auf, wahr und recht zu seyn? Sagen Sie also nicht in Ihrem Herzen zu mir: Arzthilf dir selber! — An dieser Krankbeit sterbei alle Merzte, und der größte litt diesen Borvurf auf seinem Siechbette, dem Kreuz. Thu das hier, auf diesem Grund und Boden, wai man in Capernaum von dir erzählte. Laßi uns arm werden — Wittwen werden — wie Naeman den Rath eines Dienstmadchens nicht für gering achten, um ein

ne Reise zu thun, ben Rath unserer Untern nicht für zu schlecht, um den Jordan zu bessuchen. Ift es was großes, was der Prohet pon uns fordert? Ift es eine Lüge, was der Apostel sagt, daß alles Roth — ja Schoen ift? hat es Woses jemals gereut, die Schnach seines Volks für die Weisheit und Ehre ir Nesgypten vertauscht zu haben?

Fragen Sie den gelehrten heumann, mas Kantippe für eine Frau war? Um in diefer Ber- fleidung einen Freund zu beurtheilen, fihlen Sie fich recht nach dem Puls — Bergiben Sie mir, ich rede in lauter Brocken ar Sie, an denen Sie wiederkauen mögen.

Gott hat mir Muße und Ruhe gespenkt. Ich suche die Zeit, die ich jest habe, nie ein Altsticker anzuwenden. Zwo Stunden sind bisher für mich besetzt gewesen, davon ch eine wieder verloren. Die erste war gewidnet, ein Kind lesen zu lehren, die andere einer jungen Menschen, den ich als meinen Freundund Bruder ausehe, ein wenig französisch. Ich habe den letten jest nur, und habe die Hoffnung, das erste wieder zu bekommen, und will, so bald ich mit Sottes Hulfe wieder augehen kann, einen Besuch thun, darum zu betten, daß man es mir höchstens ein paar Stunden des Tages wieder anvertraut. Wollen Sie mir glauben, daß ich ganze halbe Stunden herm gehen kann,

um mich zu ben Lectionen, welche die möglichst leichtesten sind, vorzubereiten und nachzubereiten, daß ich so sage?

Sie werden mich verstehen und so viel davon als nothig anwenden auf das, was ich sagen will. Als ein Freund von Ihnen erlaube ich mir gegenwärtige Frenheiten, und suche die Borwurfe einer Naseweisheit zu mildern. Als mein Rachfolger bey benjenigen Kindern, die ich ehemals gehabt, werden Sie das Spiel, das ich mit ihnen angefangen, nicht auf die ftrengste Art wie einen Borwig um ganz fremde Dinge beurtheilen können.

## 24. An feinen Bater.

Riga, ben 8ten October 1758.

Ich wuniche und hoffe, daß Sie fich defund und gufrieden befinden. Gott erhalte ober schenfe Ihnen beibes nach feinem gnabigen Willen.

Mein Bruder wird jest schon unterwegs fenn. Sie beten, herzlich geliebtester Bater, für ihn, und ich auch. Im Namen besjentgen, der und geliebt hat, ehe der Welt Geund gelegt mar, und sein Wort benm Abschiede von sich gab, ben und zu senn bis an das Ende derselben, wird uns alles gewährt, und über unser Bitten überschwenglich mehr zugestanden.

Ich febne mich recht, meinen Bruder bald

gu umarmen. Weil ich jest einige Arbeiten unter Sanden habe, so will ich selbige gegen die Zeit seiner Ankunft aufzuräumen suchen, damit ich das Vergnügen darüber mit desto mehr Geschmack und Musse genießen kann. Er wird bep dem Hrn. Rector Lindner logiren; das einzige Hans, das ich hier sehe. Die Liebe meiner Freunde ist mir ein so süßer und reicher Segen, daß ich nicht mehr Befanntschaften verlange, geschweige suche. Mein lieber Christoph Berens aus Petershurg sehlt uns noch; Gott wolle ihn gleichfalls bald in unsere Arme werfen.

Gott segne und erhalte Sie, herzlich geliebtester Bater. Ift es sein Wille, so sehen wir uns noch. In Ihrer jehigen Einsamkeit merden Sie die Gnade seiner Gemeinschaft, seiner vertraulichen Gegenwart, und den Segen seiner Einwohnung mehr als jemals schmechen und erfahren können. Wie entbehrlich, wie äberlästig ist uns die Welt, selbst dassenige, was sonst unser Schoffind in derselben gewesen, wenn dieser hohe Gast einen Blick der Zufriedenheit mit unserer Bewirthung, so kummertich sie auch ist, und sehen läst! Ich kusse Ihnen mit kindlicher Chrerbietung die hande,

## 25. An ben Baron von B. . .

Riga, im October 1758.

Gutiger herr Baron, Ich banke Ihnen für die Gefälligkeit, womit Sie fich zu meinen Einfällen bequemen. Da ich mir Ihren Außen zum Endzweck unferes Briefwechsels gesett, so werden Sie mir eine frene Beurtheilung bestenigen Schreibens, das ich die Ehre gehabt von Ihnen zu erhalten, nicht übel deuten können.

Erlanben Sie mir, lieber herr Baron, ben dem Aeußerlichen den Anfang zu machen. Dieß ist das leichteste und einfachste ben einem Briefe; der Wohlstand und der Gebranch hat darin eine gewisse Ordnung eingeführt, worin wir nicht unwissend noch nachläsig senn mussen. Nach diesem handwertsleisten und Schlendrian allein zu schreiben, ist aber mehr Schulsscheren denn Wissenschaft. Der gute Geschmack besteht sehr oft in der bloßen Geschicklichseit, Ausnahmen von Regeln anzubringen zu wissen; und es gehört zu Ihrem Stande, sich ben Zeiten zu einem seinen Urtheil im Anständigen und in Achtsamseiten zu gewöhnen.

Wenn fich ber Inhalt meiner Briefe, und ber vertrauliche, offenherzige, freunbschaftliche Son, in dem ich mir vorgenommen, Ihnen Inscheiben, mit dem förmlichen Zwange und Buschnitte ber Eurialien zusammen reimte, fo whrbe ich ein Muster von Ihnen nehmen. Jett muß ich felbiges aber zu Ihrem und meinem Nachtheil auslegen. Entweder Sie sind zu steif, sich in die unschuldige Frenheit und Ungebundenheit zu schicken, in der ich mit Ihnen umgehen will, oder Sie haben mir einen funktlichen Vorwurf daraus machen wollen, daß ich mir selbige gegen Sie herausnehme, und ohne rechte Titel, auch viel zu hoch nach meinem Stande, meine Briefe an Sie aufange; oder Sie wollen mir einen fleinen Betrug spielen, um mich die Kurze Ihres Schreibens nicht merken zu lassen.

Ich habe Ihnen schon gefagt, baß bie Sprache, die wir in unfern Briefen mit einander führen wollen, fich nicht ju ben Schangerichten gebrechfelter Soflichfeiten icide. Sie follen ein Benfpiel davon aus ben erften Beilen Ihres eigenen Briefes baben. hochebelgeborner herr wohl vermuthend, mit einer Radricht von offenem Munde angerebet ju werden? Ich traue Ihnen fo viel Gefchmack ju bas barin liegende Difberbaltniß empfinben zu fonnen. Diefer Einfall murbe feine rechte Stelle gehabt baben, wenn er auf einen: Mein herr, oder auch: Werther Freund, gefolgt mare. In bem Mangel eines folchen Urtheils und Empfindlichkeit über das Unfandii ge liegt ber Grund, daß man einem Schmeichler und bloß höflichen Menschen so seiten eine gute Lebensart zuschreiben kann. Wer wird nach den Schönheiten des Wißes und der Beredsamkeit auf Stempel - Papier suchen?

Jest komme ich auf Ihr Schreiben felbft, und muß mich gleich Unfangs barüber beschwes ren, bag Gie mir ju boch ichreiben. Ungeache tet aller meiner Mube ift es mir nicht moglich gewesen, Gie ju verfteben, wenn Gie jur Entschuldigung Ihres Stillschweigens einen Schlag anführen, der anders wohin traf, als Sie fiche vorstellten. Ich weiß nicht ein lebendig Wort von bem , mas Gie mir hiemit fagen wollen.' Sie wollen mir entweder Abachten und Gedanten affburden, die mir niemals in den Sinn gefommen, ober fich bor ber Beit in wißigen Bendungen üben. Bas die erfteren anbetrifft, fo werden Sie fo gutig fenn, mir immer die beften und unschuldigften gugutrauen, befonders gegen Gie, lieber herr Baron; mas die lete teren anbetrifft, so glauben Gie nicht, daß Die Gute einer Schreibart, hauptsächlich in Briefen , barin besteht. Deutlichkeit , Einfalt bes Ausbruckes, Zusammenhang find mehr werth als dren seltene Worte und noch einmal fo viel finnreiche Einfalle. Bas fur ein Aufbeben machen Sie mir von einer Ochulfuchferen, die man analpsiren nennt? Sie geben mir ben biefer Gelegenheit Die Ebre, mich

einen Freund zu nennen, feben mich als einen Burgen fur ben Rugen biefer Uebung an, und ich als ein Freund foll defto mehr Untrieb fenn, bem Analpfiren ju folgen. In allem bem ift meber rein beutich noch ein rechter Ginn. Endlich beißt es: Deine Mennung if - - und anstatt berfelben fommt ein fleines runbes Unding jum Vorschein, bas man, wo ich nicht irre, eine Definition nennt. Und mit biefem Gerippe von einer Maus, (Sie wiffen, daß iener freischenbe Berg eine bervorbrachte, bie menigstens Kleifch und Sell hatte,) ift die Frage beantwortet, worin der Beruf befiebe? Das übrige, mas Sie mir fagen, lauft auf entferntere Betrachtungen binaus, babon einige tine so tropige Miene haben, als des Eucli-Uns Schule des Uriomata und Theoremata. meiftern muffen Gie ein wenig Gelehrsamfeit und ben Gebrauch ber Runftworter eber als fic felbit erlauben. - Wer mit Sintanfebung feines Berufes fich um frembe Gachen befummert, kann leicht lächerlich oder lafterhaft werden; ober fann fich leicht lacherlich und ungluck-Das Wort "abscheulich" ift zu lich machen. bart. - Das erfte traf einen Abt St. Pierre - To habe weniges von feinen Schriften gelefen, weiß aber, baß felbft Staatsmanner mit Bescheidenheit und Sochachtung von seinem Bergen geurtheilt baben ; baber murbe ich mich unbestimmter ausdruden, und lieber sagen: Das erste soll an einem Abt eingetroffen sepu — das letzte an einem andern Gelehrten, bessen Rame mir jetzt nicht bepfällt, der aber vor seinem Ende ein Distichon hinterließ, worden er die Lehre gab: Fuge Polypragmosynen. Ich habe nicht mehr Raum, muß daher abbrechen. Entschuldigen Sie meine frene Beurtheilung, und sehen Sie solche als eine Wirskung der Freundschaft an.

# 26. Xn G. G. Linbner nach Grunbef.

Riga, im October 1758. Mein Bruber und Freund Baffa baben Thee mit mir getrunfen. Der erfte batte nicht Zeit ju ichreiben. Der Bert Rector, ber niemand beleidigen will , hat ihn rechtschaffen Die Runde gehen laffen. Ich bin mit alle bem febr gufrieden, wenn es mir auch als überfluffig borfommen follte. Er lernt boch feine Oberen fennen, und fann baburch vielleicht eis nen funftigen Bortheil gieben, an ben unfer befigefinnter Freund jest felbft nicht benfen mag. Gott wird meinem Bruder gnabig feyn und ihm alles zum Beften bienen laffen. Unfere eis genen Rebler und die Rebler anderer find bf. ters ein Grund bon unferm Gluck; fo wie mir bisweilen so febr durch unsere Selbstliebe als Freundschaft anderer gezüchtigt und gepruft mes ben muffen.

Frennd Baffa lebt hier mit mehr Verdruß, als Vergnügen, weil er seine Waaren nicht ans bringen kann. Gott hat mir Gnade gegeben, auch mit ihm richtig zu machen. Um wie viel Pfund mein herz dadurch leichter geworden, mögen Sie selbst berechnen — Ich sehe von meinen Wünschen einen nach dem andern in Erfüllung gehen, ohne selbst das Wunderbare darin begreifen zu können. Die Thränensaat einer Nacht verwandelt sich öfters in ein Erndte und Weinleselied des darauf folgenden Morgens.

Ich will mich einmal dumm anstellen, ober ein wenig blodfinnig, und die Schmeichelenen, die Sie mir in Ansehung meiner Briefe machen, nach dem Buchstaben nehmen. Rach dieser Boraussetzung geht es füglich an, Sie um die Prüfungl meines letten Packs ein wenig zu ersuchen. Ich habe Kinder, Eltern und hofmeister vor Augen gehabt, und mich selbst nicht vergessen. Dies wären vier Seiten, nach denen Sie solche in Augenschein wehmen mussen, um meinen ganzen Entwurf zu übersehen.

Daß "mein Schlag anders wohin getroffen" — — Der Verstand dieses Einfalls
ist mir nicht entwischt; ich fann Ihrem jungen Perrn noch nicht die Stärfe zutrauen, in
wenig Worten so viel zu sagen. Meine Mühe,

Re zu errathen, ift mir schlecht vergolten motzen. Unstatt diese Einbildung aus dem Sinn und der Feder Ihres Jünglings auszureden, nehmen Sie an selbiger Antheil und bestärken ihn auf eine feine und wisige Art darin. Das heißt ein Kind der Schönheit wegen schielen zu lehren. Ich habe mich daher so weitläustig daben aushalten mussen, ihm seinen kunstlichen Irrthum zu benehmen, der mir Schande macht, und mit meinen Absichten nicht im geringsten bestehen kann.

Ich habe nicht ben Vorsat gehabt so viel Philosophie zu verschwenden, und fast über meine Rrafte und Reigung ben zweiten Brief geschrieben. Ihr Con hat mich dazu verstührt.

Sentimons ben Kindern herauszubringen, die Hebammen Kunste, die Bildhauergriffe, welche Socrates von seinen zwen Eltern vermuthlich abgestohlen — Dieß muß immer der Endzweck unseres Amtes senn, und wir mussen dies mit eben so viel Demuth und Selbsteverleugnung treiben, als er die Weltweisebeit ——

Daß alle Sprünge nichts helfen, um Kinber zu lehren, wissen Sie aus der Erfahrung.
Daß sie unsere Lehrer sind, und wir von ihnen lernen mussen, werden Sie je länger je
mehr sinden. Wenn solche nichts von uns lerdamann's Schriften I. Ih.

nen wollen noch können, so siegt allemal bie Schuld an und, weil wir so ungelehrig oder so stumpf sind, sie nicht in der rechten Lage anzugreisen. Je niehr ich mich selbst in Ansehung des jungsten herrn untersuche, je mehr sinde ich, daß die Schuld an mir gelegen. Ich möchte Ihnen anrathen, dassenige auszusühren, was ich Ihnen hier vorschlage. Sie werden auf manche Entdeckung kommen ——

Gewöhnen Sie Ihren jungen herrn, so viel Sie können, an eine bescheidene Sprache. Der entscheidende, zwersichtliche Lon gehört nur für Sophisten. "Meine Meynung ist: Ein Beruf ift ic." Er muß weder romische Gesetse noch italianische Concerti schreiben lernen. Fast nicht ein einziger Period, der nicht das harte der ersteren und das gedrehte und gewundene der andern an sich bat.

Ihre Aufnahme und ber Gebrauch dieser Anmerkungen wird mich so oder so bestimmen; ich werde mich baben winden, so gut ich kann. Sie muffen eben so aufrichtig senn, als ich, und mir sichere Data geben — nach benen ich mich gerne bequemen will.

Ich habe ben meinem Urtheil das Confilionm des lieben herrn Bruders zu hulfe genomomen, weil ich meinen eigenen Geschmack für zu eigensinnig halte. Er schien mehrentheils gleicher Meynung mit mir zu seyn. Erfahrun-

gen, beren Eindrucke ben mir tief senn muffen, und beren Bepspiele mir noch immer gegenwärtig sind, sollten mich vielleicht behutsamer machen. Ich halte Sie für gesehter und gründlicher, als daß Sie gegen mich jurückhalten sollten. Falls Ihnen meine ganze Arbeit als eine Frucht des Eigendunkels vorkommt, solls Sie an der Wendung derselben zu viel Antheil nehmen sollten, so sagen Sie mir es. Ich werde für diese Probe Ihrer Freundschaft Ihnen verbindlich senn und auf eine Art abbrechen, die Ihnen alle Genugthung schaffen soll.

#### 27. Anben Baron von 28. . . .

Riga, ben 17ten Det. 1758.

Mein lieber herr Baron, Es heißt in bem berühmten Autore classico, auf beffen Bekanntfchaft fic ber fleine herr Bruder freuet:

Wie graufam ift ber wilbe Bar, Wenn er vom honigbaum tommt ber.

Sie wundern fich vielleicht, warum der Bar so viel Geschmack am Honig hat. Wie kann ich Ihnen das nun sagen, da ich nicht einmal von meinem eigenen daran, Ihnen Red und Antwort geben könnte? Vielleicht braucht seine Zunge diese Erquickung deswegen, weil man, erzählt, daß seine Jungen so unförmlich zur Welt kommen, daß er nothig hat selbige

erst durch das lecken zu bilden. Ben dieser Gelegenheit fällt mir ein Mährchen von einer Barin ein, die sich mehr Mühe gab, als sich eine Mutter von diesem Geschlecht jemals gezeben. Endlich verging ihr die Geduld, und sie sprach zu dem kleinen lebenden Klumpen von Kinde, das vor ihr lag: Geh, Unart, wenn ich mir auch an Dir die Zunge aus dem Schlunde leckte, so wirst Du doch niemals so artig als ein Usse werden.

Um nichts umfonft ju horen und ju feben, fuche ich aus jeder Sache, die mir borfommt, etwas zu lernen und einen Ruten für mich baraus zu ziehen. Rachdem ich mich alfo lange genng gefragt hatte, wie ich biefe fleine Kabel auf mich felbst anwenden mochte, gab ich mir endlich folgende Untwort : Du wurdeft nicht fluger als diese Barin bandeln, wenn Du die Rauhigfeit und Unformlichkeiten beines Daturells ju verwandeln dich bemuben wollteft. Es murde mir niemals aetingen, ben murrifchen Ernft meiner Bernunft in ben gaufelnben Big eines Stuters umzugießen. Lag biejenigen, die zu den Sofen großer herren geboren find , weiche und feidene Rleider tragen; berienige, welcher zu einem Brediger in der Wufte berufen ift, muß fich in Rameelhaare fleiden und von Benschrecken und wildem Donig leben.

Berben Sie es auch so machen, wie ich, mein lieber Baron, und mir bassenige mitstheilen, was Sie für sich selbst aus meinem Mährchen für eine Sittenlehre gesogen haben? Sie wusten ehemals einige Berse, in benen Sie sich anheischig machten die Bienen nachzuahmen:

D möcht' ich boch wie ihr, geliebte Bienen, fenn In innerm Geifte groß, obschon am Körper klein ze Da Sie sich so dreist an die gnädige Gra, sin gewandt haben, um die Vergessenheit Ihres Versprechens gut zu machen, so werden Sie so gut sepn, auch die Entschuldigung dieser Frenheit auf sich zu nehmen, und meinen unterthänigen Dank für die Herunterlassung zu unsern kleinen Angelegenheiten, in meinem Ramen mit aller Ehrburcht bekennen.

#### 28. An ben Baron von 23. . .

Riga, ben 28. Det. 1758.

Lieber herr Baron, Ich weiß die Zufriedenheit mit Ihrem lesten Briefe nicht beffer
auszudrücken, als durch eine geschwinde Beantwortung desselben. Wegen der Aufnahme meines lesten Packs bin ich etwas besorgt gewesen, weil ich weiß, daß man mit den besten
Absichten zuweilen in der Art, selbige zu erreiiden, sehr ungeschickt oder unglücklich seyn fann.

Sie werden wohl thun, fich immer zu erinnern, baß Sie, vermöge Ihres Standes, Gott, dem Rächften und fich felbst Pflichten schuldig find, und in die Ausübung derselben Ihren Ehrgeiz und Ihre Wollust seben.

Ich habe Sie ersucht, lieber herr Baron, Die zwen Briefe ins Reine zu fcreiben, mit Berbefferung meiner Rebler, und mir felbige mit Ihrer Unterschrift anguschicken, falls Sie folde derfelben nicht fur unwurdig erfennen und bitte Sie nochmals darum, weil ich Ihnen von biefer Dube einigen Ruten verfpreden fann. Sie werden barin auf eine reine Rechtschreibung seben, und Ihre Sand fo abaumeffen fuchen, baß Gie mit jedem auf einem halben Bogen auskommen , wie ich es ge-Die Frage bom Beruf mochte lebt gu unserer Materie hinlanglich erschopft fenn. Wir wollen also auf ben Ebelmann jest fommen, und ich erwarte bavon Ihre Gebanken nach Gelegenheit, wenn Sie mit ber erfferen Arbeit fertig find, namlich, die beiden erften abenfdreiben.

Ramen und Ort mit beutschen Buchflaben. Der Monat November wird mit feinem w geschrieben, sondern mit einem v. Sollten wir nicht schon lange über dergleichen Kleinigkeiten hinweg senn? Und wird es uns nicht leicht werden, benten zu lernen, so bald wir im

Stande seyn werden, aufmerksam zu seyn? Was könner wir von unserm Berstande fordern, wenn uns unsere Sinne nicht einmal gehören? Diesse drep Fragen lassen Sie sich nicht umsonst gesichen. Sie füllen das übrige Leere meines Brieses aus.

Ift es ein bloger Gebachtniß Irrtbum ober baben Sie Urfachen, von ber gewohnlichen Rechtschreibung bes Wortes ubergengen abzus gehen, welches ben Ihnen überzeigen aussieht. Wir haben zwen Worter im Deutschen, Die einen febr abnlichen gaut baben, in der Bedentung und Buchstabierung aber unterschieden find. Beigen, wenn es die handlung eines Fingers, ber bavon auch feinen Ramen führt, und bie Berrichtung eines Theils von ber Bablicheibe einer Uhr bebeutet, wird mit bem i gefchrieben. Beugen aber, wenn es die Ausfage eines Denichen, ber etwas gesehen ober gehört, in fich foließt, mit einem u. Bir werben am beffen - thun, wenn wir es ben bem Alten bewenden laffen und das Wort übergengen von dem les teren berleiten. Den ich überzeugen will, muß von meiner Meinung abweichen. Es fommt alfo auf Grunde an, wie ben Gericht auf Beugen, und wie fern ich meinem Gegner an ber Menge und bem Unfeben berfelben überlegen bin. Es liegt also ein fehr lehrreiches Bild von ber Art, jemand zu überzeugen, in ber Etomos

logie dieses Worts. Wan sagt aber auch überweisen oder beweisen, wie im lateinischer demonstrare et probare. Ich könnte Ihnen noch
mehr Schulfüchserenen hier sagen, die hieher
nicht gehören. Ich erwarte die Abschrift so
gut und rein, wie Ihnen möglich. Sie verden sich einen Zeitvertreib daraus machen.

Meinen unterthänigen Respect an Dero gnädige Eltern beiberseits nebst meiner verbind- lichen Empfehlung an Dero sämmtliches Soch- wohlgebornes Geschwister.

29. An S. G. Linbner, nach Granhof.

Riga, im Rovember 1758.

Geliebtester Freund, Sie erhalten einen zuruck, den ich immer um mich zu haben wunsche. Erinnern Sie sich meiner in Ihren vertrauten Gesprächen, und qualen und lieben Sie sich, wie es zartlichen Cheleuten und Freunben zufommt.

Ich habe Ihnen ungahlig viel zu schreiben. Abbitte, Ehrenerklarung und was Sie wollen. Es hat mir an Angst so wenig als Ihnen selbst gesehlt. Hat es nicht eben dieß unsere Mütter gekostet — und doch waren sie uns gut, so bald wir da waren — ja vergaßen spliche, und gaben uns Brüder, die ihnen eben sp theuer zu stehen kamen. Sie haben selbst schlecht von sich gedacht — Sie sind unwillig

auf fich felbst gewesen - baber tommt bie Doraussehung in Unsehung meiner. 3ch fenne biefe Redefiguren. Ich unterftand mich nicht fo laut als Ihr herr Bruder von dem Briefe bes altesten Barons ju denken, den ich weder fe. fen noch verftehen fonnen, baber auch nicht be-Er glaubte Galle barin an antworten fann. finden — ich widersprach ihm, ohne ihn widerlegen zu fonnen. Er machte mir den Ginmurf einer Polypragmafie, Nafeweisheit, Oberklug. beit und Obergerechtigfeit, eines Sichelgebran. des auf fremden Medern - fury alle bie pernunftigen Grunde, die bem David von feinem alteren Bruder geschaben, wie er fich um Dinge befummerte, die ihn nichts angingen -Sie baben fich durch Ihre lette freundschaft. liche Buschrift gegen Ihren herrn Bruber legitimirt, und mir Muth und Berg eingefloßt. Ich danke Ihnen dafur, daß Sie biese Probe meiner Kreundschaft ausgehalten baben. Dan fühlt als ein Christ täglich, was Paulus fagt: auswendig Streit, inwendig Furcht. Die Rinber find da, flagte histias, aber es fehlt an Rraft fie zu gebabren. Er flagte nicht, umfonft, fondern erhielt eine entzucte Liebeserfiarung, anfatt einer Untwort. Die Gebanken und Empfindungen gittern und beben barin; fo mußte ber Prophet die Freude Gottes nach. quahmen und finnlich zu machen.

Ich bin jest unendlich mehr gedemuthigt burch einen, der mir am nächsten ift. Gott sep uns allen gnädig! und vergebe uns die Sunden unserer guten Uhsichten und gnten Werke. Es muß ja —— es muß ja Aergerniß kommen. So unvermeidlich dieß ist, so wahr ist das Wehe! Gottlob! daß dieser Spieß nicht uns, sondern die Wand trifft. So viel ich auch leide und noch leiden soll, so lasse er mir den Trost derjenigen Gerechtigkeit, auf welche Die vochte ——

Ich werde mich so gut schieden, wie ich kann. Sehen Sie auf nichts als auf das Buch-fabiren bes ältesten Barons. Das ist alles to sein eigener Brief ist abscheulich geschrieben, ich mag an den nicht denken. Die Abschrift meines ersten Briefes ist eben so voll Fehler und ohne Unterscheidungszeichen, ohne alles Ausgenmaaß. Da Sie mir jest ein wenig Lust gemacht haben, will ich sehen, wie ich ihm am besten bersommen kann. Ich weiß noch selbst nicht; so viel weiß ich, daß ich weder schonen noch hinken kann; so viel weiß ich, daß man so am sichersten fährt, wenn es auch noch so schief geht.

Folgen Sie meinem Rath — Laffen Sie Leffing und Rapin liegen. Geben Sie Ihr Seld, (Kräfte und Zeit) nicht für Dinge aus, die kein Brobt find. Geben Sie zu Ihrer

Theologie jurud, und bleiben Sie in Ihrem Beruf. Der Arbeiter sind wenig und die Erndete ist groß. Hören Sie Jacobs Stimme und lassen Sie sich durch Esquis Hande nicht irre machen. Es steht ben Ihnen mich zu richten—ich mache mir aus dem Urtheil der Menschen nichts, sagt der Apostel. Ich weiß, daß ich mich selbst verdamme — immerhin, wenn es nicht anders seyn kann, es kann mir auch nicht schaden; nicht Sie, nicht mein Nächster, nicht ich selbst, sondern der Herr ist Richter. So werden wir durch dassenige aufgerichtet, was uns niederschlägt und durch den getrösset, der uns betrübt.

### 30. An ben Baron von 28. . . .

Riga, im Rovember 1758.

Lieber herr Baron, hier haben Sie bie berlangten Berfe, an beren Biebererinnerung Ihnen scheint gelegen ju fenn:

O mocht' ich, fo wie ihr, geliebte Bienen, fenn, An innerm Geiste groß, obwohl von Korper Rein! Rocht' ich, so schnell wie ihr, so glucklich im Bemuben,

Der Wiffenschaften Feld, so weit es ift, burchziehen: So ftart durch Emsigkeit, als fahig burch Ratur, Bon Kunst zu Künsten gehn, wie ihr von Flur auf Flur;

Bemubt ben treuen Freund burch Rugen gu ergogen, - Bereit bem tubnen Feind ben Angel angufegen.

Wie sehnlich wunscht mein berg, bas jest mein Schulaebau

An Runft und Ordnung reich, wie eure Gelle fen, Daß meines Umgangs Mart, wie euer honig, fließe, So nahrhaft fur ben Geift, als fur die Sinnen juge-

Erinnern Sie fich , mein lieber Baron , baß bon Ihrem jebigen Schulfleiß bas funftige Gebau Ihres Gluds abbanat, ber fpatefte Genuß Ihres Lebens, welchen Gie felbit und andere einmal baran haben follen. Derienige, von bem jene fleinen Insecten ihre Baufunft und Cellen - Ordnung ber haben, lege ben febnlichen Bunich bes Dichters auch in Ihr herz, und erbore benselben aus Ihrem Munde! Ich mage es diefe Erinnerung Ihrem Gemuth noch etmas tiefer einzudruden, gefest bag ich Ihnen auch vorkommen follte feit meinem jungften Briefe, auf einmal um ein Jahrhundert alter und ernsthafter geworden ju fenn. Die Schule, in ber an Gott gedacht wird, ift so gesegnet als das haus des Aegnpters, wo Joseph aus und einging. Sonft arbeiten umfonft, Die an uns hanen, mein lieber Baron; fonst machen bie Bachter umfonft über unfern Seelen. Gott bilft einem Roab an feinem Raften, einem Mofe an feiner Stiftshutte, und einem Salomo an feinem Tempel. Als ein Menfc unter uns, hieß er des Zimmermanns Sohn. tonnte Ihnen mein eigen Benfpiel jum Beweise anführen, daß Er den Wehmüttern, die ihn fürchten, noch heute Sauser baue. Lassen Sie Ihn daher an Ihrem Schulgebau Antheil nehmen, so wird die Mühe Ihres treuen Lehrers anschlagen, und die Erndte für Sie desto einträglicher und gesegneter sepn.

Folgen Sie mir jest, mein lieber Baron, in Aesops Garten, bessen Anmuth an feine Inhreszeiten gebunden ist. Ein kleiner Spaziergang wird uns gut thun auf die starken Wahrheiten, womit ich Sie unterhalten habe. Wir kommen eben zu rechter Zeit, um ein Gespräch der Fran Gartnerin mit einem honige Kabrikanten abzulausschen:

Eine kleine Biene flog
Emsig hin und her, und sog
Sußigkeit aus allen Blumen.
"Bienchen! spricht die Gartnerin,
"Die sie ben der Arbeit trifft,
"Manche Blume hat doch Gift,
"Und du saugst aus allen Blumen?"

"Ja" — sagt sie zur Gartnerin, "Ja — das Gift laß ich barin."

Sie werden so gutig fenn fich dieser Biene ben Lesung meiner Briefe zu erinnern, und gegenwartige Fabel als eine Antwort auf einige Stellen Ihrer letten Zuschrift anwenden.

Ihre Briefe find so gut buchstabiert, daß ich mich darüber freue. Ich wünsche Ihnen.

mein lieber Baron, von Herzen Glad dazu, und verspreche Ihnen, wenn Sie darin fortsahren, eben einen so guten Erfolg in der Aunst zu denfen, Ihre Gedanken auszudrücken — ja in der wichtigern und größern Kunst zu leben. Supienti sat — wird ein Gönner von mir in seinem Herzen sagen, und mit Augenmaaß, ausmersamen Sinnen, zu einer anderen Abschrift sich Zeit nehmen.

### 31. An feinen Bater.

Riga, ben I. Dec. 1758.

Herzlich geliebtester Vater, Wir sehnen uns nach guter Rachricht von Ihrer Besserung. Gott erhöre unser Gebet und erhalte Sie nach seinem gnädigen Willen, und helse Ihnen das Joch und die Last dieses Lebens tragen. Schonen Sie Ihr schwaches Haupt so viel als mög. lich, und senen Sie wegen Ihrer zärtlichen Zuschriften an Ihre Kinder unbekümmert. Wir versiehen selbige vollsommen, und ich für mein Theil kann nicht die geringste Spur der Zerkreuung, worüber Sie klagen, entdecken.

Ich bin heute anch jum erstenmale biefe Boche ausgegangen, weil ich feit acht Lagen mit farten Ruffen beschwert gewesen. Ich danke aber Gott, daß ich jest an meinen letten Feind und Wohlthater eben so oft und mit eben so piel Freude als in meiner ersten Jugend deufen kann. Wir wollen uns burch diefes finstre Thal, liebster Bater, an einem Stab und Stecken halten, der uns beide troften soll, und mit dem unsere selige Freundin vor uns über diesen Jordan gegangen ist.

Meine fleine Schulerin, die den Sonnabend und Sonntag in ihrer Eltern Sause zubringt, flagt heute über fieberhafte Zufälle. Gott erbalte mir dieses liebe Kind!

Mein Bruder bat fein Schuleramen überfanden und mochte wohl funftige Woche in fein Amt eingeführt werben. Es ift wichtiger, als er es fich vielleicht vorgestellt, weil er jur Berbesserung der gangen Schule gerufen worden, und sowohl ben Rindern als Lebrern jum Gebulfen gefest wird. Er bat Urfache, fein Une vermogen wie Salomo ju erfennen, und fich felbst als ein Rind anzusehen, das weder feis nen Ausgang noch Eingang weiß, damit er um ein gehorfam und berftandig Berg bitte, bie Beerde, die ihm anvertraut ift, ju weiben mit aller Trene und zu regieren mit allem Rleif. Ich habe ju viel Urfache, ihn auf den ju weifen , ber fogar unfer Gebet, bas wir im Schlate und in den Traumen deffelben thun, erbort, ber Beisheit giebt, ohne es jemand vorzurisden; und suche ihm alle die bunten Stabe mitautheilen, die Er mich darin machen gelehrt.

Menschenfurcht und Menschengefälligkeit find bie zwen gefährlichen Rlippen, an benen unfer Sewissen am ersten Schiffbruch leiden kann, wenn unser Lehrer und Meister nicht am Ruber fist.

Ich frene mich von Grund bes Bergens, baf mein Bruder anfangt, wie es icheint, fich bon ber Gleichgultigfeit aufzumuntern, bie mich anfanglich ben ihm ein wenig beunruhigt hat, und ber ich all mein naturlich Reuer entgegenaufeten gefucht habe. Ich habe fur ihn fowohl als mich felbft gezittert, weil es leicht ift, bon einer Gleichgultigfeit in eine Rubllofigfeit au verfallen, und felbige ben bem Eintritt unferes Berufs am wenigsten zu entschuldigen, auch am gefährlichften ift, ba wir ohnebieß Unlag genug in der Folge befommen, auf felbige ju wachen, und uns von unserem naturlichen Bange jur Eragheit und Schlafrigfeit und bem reigenben Benfpiele Underer nicht taufchen gur laffen. Dit unferem Gifer hingegen geht es uns wie Mofe, daß wir leicht beide Gefettafeln barüber entewenbrechen. Wir werben aber von bemjenigen getroffet, ber uns bemuthigt, und froblich gemacht burch eben bie, welche von und vielleicht betrübt werden.

## 32. An feinen Bater.

Riga, ben oten Janner 1759

Bott hat mich ben letten Lag bes vergangenen Jahres mit vielem außerordentlichem Segen beftbließen , und das neue eben fo bentwurdig anfangen laffen. Er lagt meinen Bether überlaufen. Et wird mir alles ichenten, was mir felig und nothig ift; er wird mich al-Tes genießen, aber auch alles verleugnen lehren, wenn es fein gnabiger Wille ift.

Ich erhielt ben 27ten Der. Ihren lieben Brief, in bem Sie mir erlaubten ju beirathen und mir Glud bagn verfprachen, wenn ich es mit Gott anfinge. Den Tag barauf fcbrieb ich alfo meine Liebeserflarung, und zwar in einem Briefe an meinen Freund in Beters. burg, bem ich melbete, baß ich feine Schwe-Rer beirathen moute. 3ch fchicfte denfelben binunter, und erfucte fe, entweder die gerriffenen Stude bavon mir gugufchiden ober ihn unter Convert einzuschließen. Sie hat bas lettere aetban. -

Bird fie meine Fran, berglich geliebtes Her Bater, fo wird fie es burch und nach Gottes Willen, und ich habe eben so viel baben gethan, als daß Sie mein Bater geworben; ich wiederhole es Ihnen, ich habe eben so wenig baju bengetragen, als baf Sie unfere fefige Mutter ju Ihrem und unferem Beften gewählt haben. Ich weiß, daß biefer gnädige Gott auch diefenige Liebe in mein herz pfianzen wird, die er felbst fordert, nach har ein Mann seinen Bater und seine Mutter verlassen son, um seinem Weibe anzuhangen, und sie werden sen Ein Bleisch.

Sie bekommt nichts mit mir, ich fordere aber anch nichts von ihr. Wir haben, beibe nicht nothig an ein eigen Etablissement zu denten. Sie soll die Haushälterin ihres Bruders Carl bleiben, und ich sein Handlanger. Wenn es Gott gefällt, eine Aenderung zu, machen, dann wird es anch meine Schuldigkeit senn, sie zu ernahren, und dafür wird Er auch Rath schaffen.

Sie mochte mit mir von gleichem Alter seyn. Db fie ein paar Jahre junger ober ein halb Jahr alter, dieß habe ich ihr niemals ansehen können, viel weniger jest, da ich auf gutem Wege bin, in sie verliebt zu werden. Sie ist in meinen Augen schöner als die stolzeste Lilie; wenn sie es nicht ware, so wurde, sie meine Liebe dazu machen.

Ungeachtet ich hente im Stande mare ben Ring zu bestellen, so, wird mir boch Gott auch im Gegentheil die Gnade geben, Sand und herz zurückzuziehen, wenn er mir seinen Willen bazu zu enkennen geben wird. Er wird mich benfelben lehren lieben, und Krafte schenten, ihn zu erfüllen.

# 33. An G. C. Linkner, nach Grunhof.

Ronigeberg, ben gten Darg 1759.

Geliebtester Freund, Ich habe vorige Boche erst Ihr freundschaftliches Schreiben erhalten. Sie werden die Absicht meiner schlenntgen Abreise schon langst erfahren haben. Gote
Lob! mein geschwinder Gehorsam auf den Bink
meines lieben Baters ist dadurch belohnt worden, daß ich ihn über Bermuthen besser gefunden. Er hat auch schon einen Versuch auszugehen gemacht, womit er aber einhalten mussen; heute mit Gottes Hüsse einen neuen, woich wie ein Pappelbaum ihm zur Seite gehen
mus. So weit von meinen hiesigen Ungelegenheiten; ich weiß, daß Sie an dem Leben meines Alten Antheil nehmen, und an meiner Zufriedenheit darüber.

Ihre liebe Mutter habe ich sogleich bep meiner Ankunft besucht und bin gestern gleichfalls bep ihr gewesen. Sie besindet sich Gott Lob! munter, ist sehr vergnügt, über Ihren Entschluß, jur Theologie jurückzusehren, schien aber etwas über die heftigkeit, womit Sie sich auf die entgegengesetete Seite Ihrer bisherigen Denfungsart zu wersen scheinen, beforgt zusenhigt, und es war mir lieb, daß unsere Gebanten übereintrasen. Erlauben Sie mir,

liebtester Freund, noch eine kleine Erdrterung berfelben hinzugufügen, weil badurch ohnedieß eine Beantwortung einiger Stellen in Ihrer werthen Zuschrift geschieht.

Ich habe gehört, Sie wollen Ihre jeBige Stelle verlaffen und fich nach Riga begeben . weil Gie glauben, daß die gegenwartige Berfaffung Ihrem Entidluffe, jur Theologie gu-'ractzufebren, im Bege finde. Es ift eine Pflicht, mit der Stellung gufrieden ju fepn, worin wir und finden, und je schwerer ke und wird , defto großer der Sieg über und felbft. und der Benstand Gottes, ihn zu erhalten. Ohne Die wichtigften Grunde verlaffen Sie alfo Ihren gegenwärtigen Boften nicht. Benn Ihnen eine andere Berfaffung nothig und nublich fenn wird. so wird Sie Gott wohl barein verseten, wie Sie an meiner jetigen Berrudung ein Benwiel baben.

Die Fran Confisorialrathin war schon für ein wenig Schwarmeren ben Ihnen beforgt, und ich weiß an mir felbst, daß wir diese Alippen vorben mussen, daß aber keine Gefahr das ben ift, so lange der Meister auf unserem Schifflein ist, gesetzt, daß er auch wider seine Gewohnheit schlafen sollte. Lasten Sie ihn schwarmen, sagte ich; der liebe Gott wird es wohl seinem Feinde und Frennde verbieten, einen Schwärmer aus ihm zu machen.

Dier muß ich eine Lehre mir seibst sowohl als Ihnen sagen. Wir muffen uns des Denschenschnes und seines Bekenntnisses nicht schamen, aber auch nicht die Perlen seiner Lehre jedermann vorwerfen. Eilen Sie daher nicht, Ihr Licht aufzudringen, bauen Sie nicht auf die Empfindung Ihres Glaubens, denn die ist stees, und hat die Bergänglichkeit desselben mit dem Grase und den Blumen des Feldes gemein; noch weniger beurtheilen Sie andere nach den ersten Erfahrungen, durch welche Gott Siegesschrt hat und führen wird.

Sie haben mir erlaubt und mich jum Theil aufgemuntert, ernsthaft an Sie zu schreiben; ich habe es daher gethan, und Sie werden mir die Ihnen mitgetheilten Erinnerungen, so leicht und gering sie auch sind, als wohlgemennt zu gut halten.

Sie schreiben mir von Ihrem Wege in Buftenenen. Der Pfalmist aber fagt: die Wohnungen in der Buste sind auch fett, daß sie triefen. Pl. 65.

Wenn Sie auch ohne Frucht arbeiten mussen, so fahren Sie nur getrost fort in Ihrem jetigen Bernfe. Entschlagen Sie sich aller Bereckelungen, die Sie anwandeln, und glauben Sie, daß Ihnen dassenige, was Sie jest thun, von Satt befohlen worden. Eine selbsigewähle

te Ordnung ju leben, die man fich ju erschwingen bemubt, ift, wie ein selbstgewählter Goztesblenst, dem herrn ein Gräuel. Sie werden sehen, wie viel Zeit Sie übrig behalten werden, wenn Sie sich aller Rebendinge, selbst in Ihrem jest erneuerten theologischen Studium, eutschlagen.

Sie haben mir viele dunkle Betrachtungen gemeldet, die sich auf sacia zu gründen scheinen, wovon ich nichts weiß. Was wollen Sie sagen, daß es schwer sep, die Unschuld zu retzten? Wer hat Ihnen das schwere Geschäft aufgetragen? Das gehört für irrende Ritter, wie mir ein guter Freund öfters vorgerückt hat. Wessen Unschuld mennen Sie? Ihre eigene? Sind Sie derselben so gewiß, oder ist Ihnen so viel daran gelegen, unschuldig zu leiden? Sofrates sagte zu seiner Frau: Wünschest du lieber, daß ich schuldig leiden sollte? Anderer Leute Unschuld? Diese geht Sie noch weniger als Ihre eigene an.

Sie wiffen, daß mein Briefwechfel langk aufgehört hat. Warum fallt es Ihnen so spake ein, mich darum zu ersuchen? Zu was hat er Beranlaffung gegeben? Haben Sie etwa den Dienst schon aufgesagt, und mennt man, daß ich Sie aufrührerisch gemacht? Geset, daß man mir auch dieß aufburdete, was ware mir daran gelegen? Es wird mir lieb sepn, etwas

Bon Ihren Berlegenheiten und Ihrer jehigen 'Gtelinng in dem Saufe ju wiffen, wenn es der Muhe lohnt, die Feder dazu anzusehen.

. Bas wollen Sie far große Unstalten zu Abrem neuen Studium baben ? Dren Leibbas der maren für mich hinlanglich. Das erfte lefen Sie und fcmeden Sie fcon, und wenn Sit foldes als ein Chrift lefen, fo wird es 36. nen als einem Gottesgelehrten mehr zu Statten tommen, als ein Ausing ber beften Uns. leger. Dus zweite Buch mare Rogall's und Soulzens Gesangbuch. Sie fennen noch ju wenig unfere Rirchenpoefte ; biefer Schat liegt auf einem offenen Reibe; bemungeachtet wenigen entbedt und noch bon wenigeren recht gebrancht. Da Sie ein Dichter find, fo fen Dief Ihr claffifcher. Das britte ift die Samm. fung bon Luther's fleinen Schriften , bie Ram. bach herausgegeben. In biefem Buche finden Sie, über die Sauptlehren unferes Glaubens, Diefes Baters unferer Rirche auserlefenfte Gebanten und Ertidrungen, bie jugleich polemifc und praftifc find. Bas fur eine Schande fur unfere Beit, daß ber Geift diefes Mannes, ber unfere Rirche gegrundet, fo unter ber Afche liegt. Bas für eine Gewalt ber Beredfamfeit, mas fur ein Beift ber Auslegung, was für ein Prophet! Bie gut wird Ihnen ber alte Weinischmeden, und wie follten, wir und unfered verborbenen Geschmacks schämen! Bas find Montaigne und Baco, diese Abgotter bes wißigen Frankreichs und tieffinnigen Englands, gegen ihn!

Carpzovii Critica Sacra ist in Ihres Reche bars Bibliothef. Berbinden Sie bie Lefung beffelben mit einem guten Buche über bie Sirdengeschichte und besonders bie Reformatios, Mosheim und Gedendorf etwa. Das bebraifche und griechische mochte ich Ihnen gern, foviel ich fann, empfehlen, aber in berben Opraden nicht weiter zu geben , als man nothig bat, Die Bibel fertig lefen ju tonnen. Benn Gie bochftene vier Stunden die Boche biefen Goraden widmen, fo werben Sie fpielend ben anhaltenbem Rleifte farter barin werben, als Sie gebacht. Er forbert bas Werf unferer baube ie bas Wert unferer Sande forbert Er, wenn wir in Seinem Ramen baran geben, und nicht unfern Bamen zum Endzweck unferer Dube machen. Gin Unae maemacht, wenn wir scharf feben und treffen wollen, mit Einfalt, bas beißt mit Einem Unae gearbeitet, das auf den gerichtet ift, welcher ber überaus große Lohn derfelben fenn wird.

Sie verlangen von mir einen Auffas von französischen Revensarten. Soll ich Ihnen Collectaneen geben? Die habe ich nicht, und nüsen nicht, daher will ich auch keine machen. Das muffen Sie selbst durch eine kleine Aufmerksamteit im Lefen, und daran wird es Ib-

wen nicht fehlen, sobald Sie weniger lesen werben. Ich glaube, daß es Ihnen noch mehr an den Grundsahen der französischen Sprache als an Redensarten fehlt. Ich habe einen Anfang einer Sprachlehre zu Riga gemacht, bin aber nur bis auf die Lehre vom Pronomen gekommen, und ich hätte wohl Lust, diese Urbeit, die ich dem jungen Prn. Berens mitgetheilt, zu Ende zu bringen.

Palten Sie mir meine Geschwäßigkeit zu gut, und glauben Sie, daß die Quelle davon eine wahre und herzliche Freundschaft ift. Ihre Briefe werden mir sehr angenehm senn; die Rachläßigkeit darin, die Sie sowohl, als mein unartiger Bruder, gegenishre Freunde haben, ist immer ein Fehler gewesen, worüber ich mich ausgehalten. Wir wollen uns nicht auf Einställe ober große und seltene Empfindungen in unseren Briefen zu Gast bitten, sondern uns Scherz und Ernst einander gerade heraus schrei. ben, wie uns die Feder denselben eingiebt.

Ich danke fur Ihre gutige Zuschrift, die mich recht fehr erfreut. Mein Vater ift heute jum erstenmal allein ausgegangen und läßt Sie auf das järtlichste grußen. Ihre liebe

Mutter habe ich vorgeftern Morgen befucht, zum Theil in Angelegenheiten Ihres herrn Brubers in Mietau; ich fonnte nicht viel mit ihr reben, weil ber Paftor ba mar. Sie hat mich geftern bitten laffen, fie mit nachstem Rachmittags zu besuchen, wo fie immer allein, weldes ich auch thun werbe. Ihre beiben Bris Der haben an mich gefdrieben, und ich habe ihnen mit diefer Poft geantwortet. Ich freue mich berglich über bes herrn Doctors Befferung und munichte ben Grunbofer gufriedner -Delfen Gie mit bagu. Run Ihr Haus von ift, muß die Birthin nicht franklich fenn. 36 wunsche, baß fie fich jest beffer befinde. Gott fcente Ihnen beiberfeits gute Gefundheit und belfe Ihnen alle Burben fowohl bes Umts als Der Baushaltung tragen.

Ich freue mich über herrn Berens Anfunft; und wünsche herzlich, daß seine eigene Bufriedenheit und des ganzen hauses ihre dadurch vollfommen senn möge. Ich habe keine Ursache von meinem Entschlusse abzugehen, den
ich gefaßt, an ihn nicht zu schreiben — und
seine Briefe weder zu erbrechen noch zu beantworten. Ich erkenne alle seine Freundschaft, —
daß sie ihm frucktos und überiaftig von meiner Seite gewesen und noch ist, ist weine
Schusd nicht, auch nicht einmal meine Sorge.
Alls einen Freund hasse ich ihn und fürchte ihn

gewiffermaffen ; als einen Reind liebe ich ibn. Es ift mahr, ich habe Dinge gethan, die mir felbst unerflarlich find, und ihm noch unver-Kandlicher. "Ich sage aber so viel: Wenn ihrs "begreifen tonntet, fo wollt' ich ungern ber Sa. "den theilhaftig fenn, vielweniger wollt' ich ein Mnfanger bagu fenn. Gott hat fie an einen "Ort gefest, den ihr in eurer Rhetorif nicht indet, auch nicht in eurer Philosophie noch "Bolitif; berfelbe Ort heißt Glaube, in wele chem alle Dinge fieben, die wir weder feben anoch begreifen fonnen. Ber dieselben will "fichtbar, scheinlich und begreiflich machen, wie "ibr thut, ber hat das Bergeleid und Beulen ju "Lohn, wie ihr auch habt, ohne unsern Wil-Dieg find Worte unfere Baters gu-"len." ther an Melanchthon; ich lefe biefen Rirchen. lebrer mit ungemeiner Vertraulichfeit, und bas be mir vorgenommen, alle seine Werke durch. augeben - weil ich hier nichts anders ju thun babe und nichts befferes fur mich ben langer Beile zu thun weiß. Mein Gemuth ift Gotte lob! febr ruhig und heiter, und in einem Gleich. aewicht - - Un biefem Gleichgewicht ift mir aber auch nicht gelegen ---

Areplich, geliebtefter Freund, ift unfer Berg ber größte Betrüger, und wehe dem, der fich auf felbiges verläßt. Diesem gebornen Lügner um Erog bleibt aber Gott doch tren. Unfer

Derz mag uns wie ein eigennüßiger Laban for oft tauschen, als es will; so ift Er größer als unser Derz. Unfer Derz mag uns verdammen und schelten, wie es will, ift es denn Gott, daß es uns richten kann? Ich will diese Materie einmal für allemal mit einem Verse schließen, benich Sonutags mitgefungen:

Salt mir mein Sott die Augen zu, Kann ich nicht weiter seben, Als was ich gegenwärtig thu, (auch bas nicht immer) So laß ich's gern geschehen. Kommt die Bernunft mit ihrer Junft, In ausgeschmückten Gründen. So muß ich überwinden.

Biel Glud ju Ihrem nenen Rofiganger!—
Ich danke für richtige Bestellung des aufgetragenen Grußes an herrn Arend. Die Bedentung seiner Aufnahme schieft sich gut zu der Absicht, warum ich es Ihnen aufgetragen. Es ziehen Wolfen zusammen, an Zeichendentern sehlt es nicht. Man lebt in einer Erwartung wichtiger Dinge. Gott wolle uns allen gnädig senn. Unser Wunsch geht sie vielleicht so nahe an als uns.

Eramer hat Paffionsreden ausgegeben, deren Absicht ift, das ganze Leben unfers Deilandes als ein beständiges Leiden vorzustellen. 3ch habe allein die erste gelesen und sie nur gestern vom Buchbinder erhalten. Die Abschinder dere

felben waren wie die Theile einer Chrie ober die Uebergange einer Ode in einander gefloch. ten.

Ich werde mir Siller's Softem aller Bore bilder von Christo im alten Testament faufen. Ein Prediger in Schwaben, bem Gott bie Stimme ju feinem Umt entzogen und ber im biefen betrübten Umftanden feine Buflucht in Gottes Wort genommen. Das allgemeine in feinem Spfiem ift grundlich und brauchbar, bie Grunde barin muffen noch mehr entwickelt merben ober fonnten es fenn, dies murbe in einer beffern Unwendung und Beurtheilung feiner Bedanten bienen. Die Chrfurcht, die Beideibenheit und Aufrichtigfeit machen mir bas Bert diefes Schriftstellers schabbar; er schreibt baben mit viel Rurge und Rachbruck. Er bat mich nach bes feeligen Bengels Schriften neugierig gemacht, um die ich mich auch befummern mochte ben Gelegenbeit.

Besorgen Sie nicht, liebster Freund, daß ich mich jum Theologen findiren werde; ungeachtet ich gestehen muß, daß ich mich freue, wenn ich hie und da ein Buch zu meiner Erweckung und zur Erweiterung auch meiner geistlichen Erstenntniß ausklauben kann. Ich schone meine Zeit, meine Augen und Gesundheit, so biel ich kann; und weil ich nicht nach meiner jesigen Berfassung für Brodt ober den Leib arbeiten

darf, so wird die Muhe nicht gang verloren fenn, die ich auf Dinge wende, welche in den Amgen der Welt für muffige und unbrauchbare Leute gehören.

Leben Sie wohl, ich umarme Sie herzlich und Ihre wertheste Fran, meine Freundin. Seyn Sie gesund und zufrieden. Man hat Sie für todt und misvergnügt hier ausgeschrieen. Ich habe alle diese Lügen so nachdrücklich als möglich widerlegt, indem ich Sie noch einmal so gesund und glücklich ausgeschrieen, als Sie sich selbst halten mögen. So muß man Lügen mit Lügen vertreiben. Es wird mir astemal lieb seyn, daß meine die Oberhand behalten mögen.

# 35. An feinen Bruber nach Riga.

Ronigsberg, ben 14. Marg 1759.

— Ich benke heute ju hrn. von Charmois ju gehen. So ungern ich es thue, so wunsche ich doch einige Rachricht ben ihm von dem jumsen Bereus zu haben, der sich hier aufhalten soll. Erfahre ich etwas, womit seinen herren Brüdern gedient senn mochte, so wurde ich Anlaß nehmen, an hrn. Carl zu schreiben; sonkt nicht. Ich banke dir für deine gutgemennte Erstunerung, und werde sie in allen Dingen jesberzeit gut ausnehmen; du wirst mir aber das

ben verkatten, daß ich ihr nur in so-weit fole ge, als mein Berg und die Umftande es min erlauben werden. Gebe, mein lieber Bruder beinen Beg gerade fort und mache bir aus feis nen fremden Angelegenheiten einige Bedenfliche teit. Gefest, das man mich fur undanfbar und grob, over was man will, auch allaemein erflarte, fo lag dich nichts anfecten. Gewähn ne bich frube als ein Chrift gegen Menschen. furcht und Menschengefälligfeit ju fireiten. Barte bein Umt um Gottes willen ab, biene beis nem. Rachken um Chrifti willen ; bulde, entschuldige , lebre , ftrafe , ermabne - bonnere nnd traufele - fep ein brausender Nord und ein faufeinder Weft. Erfennen wir und immer als Werfzenge einer hoberen Sand, die ohne 36m und Seinen Seift nichts thun fonnen, fo mo. den wir und felbft und Andern vorfommen, wie wir wollen. Wenn eine Mutter nicht einmal weiß, was die Ratur in ihren Eingeweiden bile bet, wie follte unfere Bernunft etwas bavon begreifen konnen, mas Gott in uns wirft, wir ten fann und will?

Mir gefällt es in meines Baters Sanfe fo gut, als in meiner Freunde. Ich fann dem ersteren so wenig helfen und zur hand gehen, als den letteren. Demungeachtet glaube ich dem ersteren lieber und nothiger zu senn, als diesen; und ich fann und werde ihn nicht vere taffen. Er ift nicht nengierig, alle meine Bersenupfungen zu wiffen, und ich bin nicht im Stanbe, ihm mehr babon zu fagen, als er weiß. Es ift mir lieb, baß er barüber fo gleichgultig und ruhig ift, als ich bin.

Ich sagte gestern bem Diaconns B.. gang gleichgültig, daß es mir nicht leid thate, herasber gereist zu seyn. Er sagte mir kurz, abet mit viel Rachbruck: Ach, das gehört in eines ewigen Plan! Das Unvermuthete dieser Antwort rührte mich recht ties. Freylich ist unsee Leben ein ewiger Plan, und alle Handlungen desselben termini medii einer Schlußfolge. Freylich hat er uns von Ewigseit ber geliebt. — Laß alle unsere Anschläge als Sperlinge auf die Erde fallen.

### 36. In 3. G. Linbner, nad Riga.

Ronigsberg ben 21. Marg 1759.

- Ich habe mir Mube genng gegeben, bent jungen B. zu sprechen, habe ihn aber noch nicht auffinden können. Es ift mir unendlich viel baran gelegen, ihn selbst zu sehen, und mich nach seinen Umständen zu erkundigen. Ich habe gehört, daß er alle seine Zeit an öffentlichen Dertern zubringe. Er hat durch einen Irrthum seinen Bruder Christoph gewaltig beweint, weil er die Rachricht von des jungen Schwarz

Schwarz Tobe auf ben ersteren misverstanden. Dieser Umstand von seiner Zärtlichkeit macht mir noch einige hoffnung, da ich weiß, daß dieser Bruder ihn gleichfalls vorzüglich gerliebt.

Sie feben , liebster Freund , warum ich heute noch nicht an die herren B. . . fcreiben fann; weil ich noch nichts in Ansehung ihres Bruders Ihnen melden fann, beffen Schick. fal mir fehr zu herzen geht. Ich werbe niche eher schreiben, als bis ich Ihnen einige Genugthuung über feine Umftanbe geben fann. -Fur Ihre Ginleitung in feine Briefe bin ich Ihnen fehr berbunden. Mas Sie heftigfeit in unferes Freundes Buschriften nennen, fenne ich nicht. Ich febe alles als eine Wirfung feiner Kreundschaft an, und diese als ein Geschent fo. wohl als eine Brufung Gottes. Er droht ober verspricht mir, mich nicht aus dem Gesichte ju verlieren; ich ihn und fein Saus auch gewiß nicht. Er foll fich aber um mich fo wenig bekummern, als ich um ihn. Ich gonne ihm feine Geschäfte, und er foll mir meine Dufe gonnen. Lagt ihn Gott banfen, bag er arbeis ten fann, und ich bin ihm fur die Rube, die er mir giebt, eben fo viel schuldig. Pralen und triumphiren muß er nicht. Doch Diesen Spruch versteht er eben so wenig mitten im Gewuhl. feiner Arbeiten, als Croefus unter feinen Reich · Damann's Schriften I. Ib. 23

thamern, was ein wahnfinniger Grieche zu ihm fagte.

Alle seine Briefe, die er mir geschrieben hat, und noch schreiben kann, selbst diejenigen, die er nicht im Stande ift, zu Papier zu brimgen, habe ich schon gelesen und auswendig gewußt, ehe ich einen Schritt aus England gessetzt. Also bedaure ich recht sehr die Rächte, die er darüber zugebracht, sie sind für mich verstoren — für ihn selbst aber nicht. Sie werden ihm vergolten werden, und er wird den Rußen selbst davon einmal genießen können, den er mir jest zugedacht hat. Sein eigener Gewinn aber wird immer der meinige seyn.

Unser Freund ist ein guter Botanist; er versteht sich auf Blumen und Pflanzen. Seine Augen und Rase find für dieses Feld gesmacht — seine Decocte und Saste sind herrlich in ihrer Urt. Im mineralischen Reich aber ist er ein Fremdling, und ein Chymist wird er niemals werden. Wozu man Stoffe und Pfunde von den erstern nothig hat, das fann der letzte mit Granen und Quentchen von Mercur und Antimonium ausrichten. Wahrheiten sind Metalle, die unter der Erde wachsen. Graben mag er nicht — bas allein heißt arbeiten, man mag es mit einem Pfluge oder Spaten thun, ungeachtet diese Arbeit in nichts besteht, als Wegransmen der Erde und Schwisen des Antlises. —

Unfer Freund verlangt, ich soll alle feine Briefe nach bem Buchftaben nehmen. Bas er mir vom loch vorsagt, wo nicht Sonne nicht Mond scheint, und wohin er mich zu meiner Befferung will fegen laffen - wenn ich das auch nach bem Buchstaben nehmen foll, fo mare das alberner und findischer von ihm gedacht und gefchrieben, als mir je etwas in meinem aanzen Lebenslauf entfahren fenn maa. Berr Magifter, wie heißt folgende Rigur in ber Rhetorif: "Um nicht hunger zu fterben, hat-"ten Sie bie Bibel nothig, um fich ju uberwinden, berzufommen." Soll bas nicht ein hysteron proteron bon einer Metathesis fenn? Sat er nicht ichreiben wollen : Um nicht bungers zu fterben, hatte ich nothig gehabt, wieber guruckutommen; um mich zu überwinden aber , die Bibel. Dieß hat er in Gebanfen gehabt. - Das ift auch mahr. Was er in ber Rigur redet aber, noch mahrer, und ich laffe es ben ben Worten, fo falfc des Autors Ginn gewefen fenn mag : daß meinen hunger nichts anders als dieses Buch gestillt, daß ich es wie Robannes geschluckt, und die Sußigkeit und Bitterfeit deffelben geschmeckt habe - und daß ich mehr Ueberwindung ju meinem Entschluß nothig gehabt, als ihm mein Lebenslauf fagt, ich ihm felbst jemals fagen kann und werde. Das weiß berjenige beffer, ber nicht nur Dergen, sondern auch Nieten prüft — biefe Absonberungegefässe unserer naturlichen Unreinigkeiten ac. — beffer fage ich, als ich felbft und er.

Ob meine Gevanken mit den seinigen nicht bester hatten einschlagen konnen ohne Verletung meines Gewissens? Wenn das eine Aufgabe ist, so laßt ihn einen Preiß darauf setzen, daß ich weiß, wie viel ich mit meiner Arbeit verdiene. Ich soll mich rechtsertigen — das werde ich nicht, wenn ich es auch noch so gut könnte: Mit seinen Anklagen kommt er auch zu spate, und wird nichts damit für sich selbst noch wider mich ausrichten. Ein Geist zum niederreißen, nicht zum bauen, darin besteht der Ruhm eines Hume. Unser niederreißen und bauen — alles hat seine Zeit, so eitel wie es ist.

Ein frommer Mensch ist also ein unbrauchbarer und undankbarer — weil ich es bin. Undankbarkeit wurde nur in Aegypten wie ein
Berbrechen bestraft; große Leute lassen ihre undankbaren Clienten mit einem gedruckten Briefe jest lausen und bekümmern sich nicht um sie.
Unbrauchbar — schrieen die Glieder über den Magen. Wenn ich zu Journalen, Pränumerations - Werken und Handlungsbüchern unbrauchbar bin — wenn mich die Welt wie ihren Auskehricht ansieht; desto besser für mich.
Ohne die Mühe einer Martha, das besse Theil!
Ich kann und will arbeiten — und habe

gearbeitet — aber wie ein unnüger Knecht: am liebsten für meine Freunde und Wohlthater — nicht wie ein Heide und Zöllner — die haben iheren Lohn dahin: Ehre und Undank.

Beil man bas Bertrauen ju Ihnen hat mich auszuholen oder deutlicher zu verfiehen fo will ich noch einige Erinnerungen bitten un. ferm Freunde ju Gemuth ju fuhren. Er bleibt immer ben feinem Gefichtspunft und furchtet fich, so bald er denselben verliert, daß alles ba. ben mit verschwinde, weil er fich felbft darin nicht mehr zurudgeworfen findet. 3ch fenne feine Lage fo genau, weil ich felbst barin gewefen bin ; ich fenne die Befremdung, die Bufte, worein mir gerathen, wenn wir aus der Oclaveren unferer Leidenschaften ausgehen, und durch wie viel Frakengesichter wir eingeschreckt werden. - Last ibn doch nur ben allen den grunde lichen Entbedungen, die er über mein Berg gemacht, in feinen eigenen Bufen fuhlen, und fich fo gut fur einen Mischmasch von gro-Bem Geifte und elendem Tropfe erkennen, als er mich mit viel Ochmeichelen und Treuherzig-Ift er nicht ein Mensch so gut feit erflårt. wie ich - und bagu mein Freund, ber nachfte? Sollten ihn diese einfaltigen Vorstellungen nicht jurucfführen - Wenn ich ihm ju schlecht ju diefer Parallel bin , hat er nicht Bruder , beren Bruder er ift , und die er lobt und fchilt? Sein

Lob und Tadel ift aber partenisch, er liebt Ge-

Laßt ihn aufhören so einen großen Larm mit meinem Beten, Handefalten, Beichten ic. zu machen. Arbeite; was hast du mit der Moralität meiner Handlungen zu thun? So reden nicht Freunde untereinander, sondern der Herr mit seinen Sclaven. Wahrheiten kommen uns grob vor, wie die Zeichnungen der Natur, ohne es zu senn; Lügen hingegen sind gedrechselt und polirt für das Auge, wie die Werke der Kunst, und sind ungehobelt.

Behalten Sie nur so viel Religion zur Moth — bieß ist ein weiser Rath, wie hiobs Weibes ihrer, die nicht Gott wollte geflucht, sondern gesegnet haben. Cartes kannte die Kunst, er vergaß und lengnete alles und hielt nichts für Wahrheit — ausser dem schlauen Kunstgriff, einen Catechismum und sein eigen Selbst als zwey wichtige Wahrheiten zum Grunde zu lezgen. Cartes hat die Wahrheit nicht gefunden, niemals geliebt, auch niemals erkennen können. Diese Wethode, wie er sie nennt, ist gut zu einem Project und Wirhelspstem.

Arbeiten zu suchen — die Mube barf man sich nicht geben. Aus Gefälligkeit habe ich sie gesucht, ober mich suchend gestellt. Arbeit suchen ist ein eben so ängstlich Ding als die Lust erst suchen wollen, die man schöpfen soll.

Last unfern Freund doch jurud benten auf Die Begriffe, die er ehemals, von Sandelsfachen gehabt. Wenn es uns in irdifchen Dingen fo geht, wie wird es in geiftlichen Dingen geben? Der irdifche Menfch, ber naturliche, vernimmt nichts vom Geift Gottes, es ift ihm eine Thorbeit - ein Mergerniß. Die Gottseligfeit ift an allen Dingen nute und hat die Berheißung auch bes gegenwartigen Lebens, gefest, bag uns jenes nur alsdann anginge, wenn wir keinen anbern Rath mehr in diesem mußten. Ich fenne Gichtel und Bohme fo wenig, wie unfer Freund; fie find Menschen gewesen, das ift genug für Gottes Wort und Gottes Werk ift alles, worauf ich mich grunde, bem ich glaube. - Lucrez fingt : Die Gotter find Schlafmuten, und Spinoja: Mechanismus, was ihr Gott ju-Anstatt daß Mofe schreibt: Am Unfdreibt. fang iduf Gott, beweist Buffon: Am Unfang fiel ein Comet auf die Sonne, daß die Stude davon flogen.

Wenn unser Freund meine jesige Gemuths. verfassung für fehr bedauernswurdig ansieht, so soll er meine Schwärmeren nicht als ein alienum quid ansehen, das ihn nicht befallen könne. Unruhig darf er für mich nicht seyn; ift ihm mit meiner Zufriedenheit gedient, so gentieße ich sie jest, und werde sie in jeder Vereanderung meines Schickals haben, das ich

Gott empfohlen fenn laffe, und in deffen Schoof alle meine Gorgen liegen. - Ein Barbel bin ich, feine Seife wird meine Bleden nicht anbers machen. Ein hofmann, wie er, erniebrigt fich febr bis auf meine Geschwure, feine Sunde werden mir felbige nicht beil leden. Wenn man nichts anders als Sonden ju brauden weiß ; es geboren auch Pflafter und Bal-Alle Schmeicheleven, die er mir fam dagu. macht, thun mir weber, als feine beißenden Einfalle. Das find Sonden , mit denen er fub. len will, ob ich noch ben gefunder Bernunft bin und Ehrgeis befite. Wenn ein Enthufiaft ein Thor ift, fo fragen Sie ibn ben guter Laune, ob er nicht bisweilen fich felbst in feinen Absichten und besten Werfen dafür erfennen muß. Db ich die neuefte Gecte - ober Er das größte haus aufrichtete: sottise de deux parts. Die Menichen lieben - bas beißt fur fie leiden , um ihrentwillen gefrenzigt merden. Die beste Parten alfo, bie man ergreifen fann. ift, um Gottes willen arbeiten; leben, weil er es fo haben will, arbeiten weil er es fo haben will; ruben - Wenn er ja wiffen will, was ich iest thue; fo fagen Sie ibm , daß ich lutherifire; es muß boch was gethan fenn. Diefer ebenthenerliche Monch fagte ju Augsburg: Die bin ich ich fann nicht anders. Gott helf mir, Amen ! Mein alter Bater erholt fich Gottlob; von

Tage ju Tage. Ungeachtet ich ihm ju nichts nube bin, fann er meiner nicht entbehren. 3ch fann und werde ihn daher nicht verlaffen. Dief ift jest mein Beruf, ihn ju warten und ein menig burch meine Gefellichaft ju pflegen. es Gottes Wille, fo werde ich eben fo gefdwind zu meinen Freunden zurucklaufen , als ich ihnen entwischt bin - fie mogen mich gerne feben oder nicht — daran ift mir nichts ge-Bollen fie mich einlassen - aut - wolleaen. Ien fie nicht - geh ich weiter. Ift es nicht Gottes Bille, fo werden alle Stricke nichts hel-Richt mein Bogen, der reicht nicht bis su Gottes Thron, wenn ich auch Gebet auf Gebet abdruden fonnte, nicht mein Arm - nicht feine Briefe, nicht feine Executions. Befehle werden mir hier ein Stud Erde erwerben, gefcweige jenes Land ber Berheißung. Gein Gebet und bas meinige, feine Arbeitfamfeit und Frengebigfeit, und meine Unbrauchbarfeit und Undankbarfeit, feine Gerechtigkeit und meine Beichten find nicht die Ochluffel weder gu Bolle noch ju himmel. Die find in Davids Band. Bitten Gie ihn , daß er davon funftig nicht ein Wort rede. : hat er Recht, so laßt ibn ben Lohn davon erwarten. Sab ich Un. recht, fo verlaffe ich mich auf Gnade. Gnade geht ben großen herren vor Recht - er lobt den ungerechten Saushalter, weil er flug war;

und Er allein macht die Albernen flug — und lehrt die Elenden recht.

Das ich an feine Traume glaube, fann ihm meine gange Aufführung zeigen. Wenn er fic barum erfundigen will, und unpartenisch babon urtheilen, fo wurde er leicht urtheilen fonnen, baß ich gang entgegengefest gebandelt baben wurde, wenn ich mich auf Dinge grundete, die über meine Ginne und Begreiflichkeit And. 3d bin ein Moops - bas muß mir nabe tommen, was ich feben foll - alles, was ich noch sehe, geschieht aber Gottlob! noch burch Mein Geficht ift furgfichtinaturliche Augen. ger, aber ausbaltender - - es fonnte beffer fenn. Ich will es lieber iconen und fein Untor werden, ale mich auf die Runfte eines Dil mers und Taplors verlaffen, mich bagu vorzubereiten, oder ben Schaden ju erfegen.

Mein Lebenslauf läßt sich nicht durchblattern — und mit Edel lesen. Einem Freunbe zu Gefallen, muß man nicht so edelhaft
sepn. Er kann von meinem Vertrauen schliegen, daß ich selbigen dem Zufall, ihm in die Sande zu gerothen, überlassen. Herr B...
wird noch Zeit nothig haben und ganz andere Erfahrungen, als er bisher gehabt oder kennt,
ebe er vieles darin, so wie in meinen Briefen, verstehen kann. Fleisch und Blut sind Dypothesen — Der Geist ist Wahrheit.

Ihre Gebuld wird ausreißen, geliebteffer Rreund ! 3ch werbe Sie funftig mit bergleichen Briefen verfconen. Rurg und rund. Der Befcheid ift der. Ich bin ihnen bisher unbrauch. bar gewesen und bin es noch; daher ift es mir lieb, daß ich wenigstens nicht im Wege bin - und dieß murde gewiß fenn, wenn mich Gott nicht herausgeriffen hatte. Best gehe ich meinem alten Bater gur Seite, und frage nicht Barnach, wie viel Abbruch oder Bortheil ich ihm schaffe. Gott erhalte ihn ; so lange er in ben ietigen Umftanden ift, fehlt ihm ein Gohn, ein folder Duffigganger und durchfahrender Ropf, wie ich bin. In diefer Berfaffung fann . ich nichts ordentliches anfangen, und werde es auch nicht. Bas mir Gott jeden Lag guschneis bet, will ich thun, wie es mir in die Sand Ich bete und arbeite, wie ein Chrift, · fåut. wie ein Vilarim, wie ein Soldat zu Kriedens. zeiten. Meine Bestimmung ift weder ju einem Rauf. Staats. noch Weltmann. 3ch bin nichts und faun gur Doth Allerlen fenn. Bibellefen und Beten ift die Arbeit eines Chriften, wie Romane und der Puttisch, eines Stuters. Jebes Buch ift mir eine Bibel und jedes Gefcaft ein Bebet. Dieß find feine Einfalle -Das Pfund ift von Gott, ber Gebrauch bes felben von Gott , ber Gewinn gehort ibm. Deis ne Seele in feiner Sand mit allen moralischen

Mångeln und Grundfrummen berfelben. Ihre Richtigkeit ift das Werk eines Geiftes, eines Schöpfers, eines Erlöfers; und fie gerade und gefund zu machen, gehört weder für mich noch meinen Freund; gehört auch nicht für diefen Leib und für diefes Leben. Staub, Erde und Afche werden wir dren werden und sind es schon. Ich sterbe täglich.

Ihre liebe Mama habe ich gestern besucht. Die ist gefund. Sie melbete mir, bag der jungere herr Bruber aus Grunhof fort ware - Ich zweise baran. Melden Sie mir boch.

Ich umarme Sie herzlich in Gefellschaft meines lieben Alten , der Ihren Brief mit Bergnugen felbst gelesen.

# 37. An feinen Bruber nach Riga.

Sonigeberg, ben 31 Marg 1759.

Herzlich lieber Bruder, dein Brief macht mich unruhig. Ich kann die Ursache davon nicht verstehen. Erkläre mir selbige und schütte dein ganzes herz gegen mich aus, wenn du dich meines Rathes bedienen kannst und willst. Du siehst zu viel auf Nebendinge. Vertraue Gott, und ob es dir gleich saner wird mit deinem Ackerwerk, so laß dich es nicht verdrießen. Das ist dein Wille gewesen, da du ein Amt gesucht; und Gottes Ordnung: im Schweiß beines An-

gesichts. Ich habe bich immer gewarnt, bich nicht zu überhäufen. Wie lange hast du gearbeitet, und du siehst schon auf Belohnung? Bit, te doch Gott, daß er dich mit seinem guten Geiste führe und regiere. Du hast einen Feind mehr wie ich; es fehlt dir nicht an hochmuth, so vergraben er auch unter der Asche liegt; aber benke, daß der Geiz, die Liebe des Goldes und dergleichen Rleinigkeiten, eine Wurzel alses Uebels sen. Gieb auf gar zu merkliche Aus, brüche desselben Acht; so viel kann Vernunft und Klugheit thun; das Herz, das Innere das von zu läutern, ist allein Gottes Werk.

Melbe mir, ob du meines Freundes Briefe an mich gelesen. Man ist sehr neugierig,
meine Antwort zu lesen; man wird sich sehr betrogen sinden. Wenn ich nicht einen Gott glaubte, ohne dessen Willen kein Sperling vom Dache fällt, ber unsere Thränen uns versprochen hat selbst abzutrocknen, — wie wurde ich ohne diesen Glauben fortsommen? Ich wurde hundert thörichte Dinge anfangen, mich irre machen und dem großen Hausen auf der grosen Straße nachlausen; jest bin ich ruhig, erwarte, was mir Gott noch aussegen will, und hosse, daß er mir die Last jedes Tages werde tragen helsen.

#### 38. An 3, 6. Linbner nach Riga.

Ronigsberg, ben 31. Marg. 1759.

Ich habe meinem Freunde nicht antworten, noch Sie beschweren wollen, fich in frembe Sandel einzulaffen. Er will, wegen feiner Geschäfte, fich mit mir einzulaffen verschont fenn, lund Sie follen fich, ich weiß nicht mit was, in Anfehung meiner abgeben. Wenn es auf die Wichtigfeit und Menge von Arbeit anfommt, so weiß ich nicht, wie die Bagschale ausfallen mochte. Aus febr vielen Umftanden febe ich leider viel zwendeutige Schritte, Die ich nicht berechtigt bin, ihm vorzuhalten, weil fie mich nichts angeben, und weil biefe Auf. richtigfeit ibn ju febr aufbringen wurde, obne ihm zu helfen. Er übertrifft mich in dem Eifer Gottes, er ift aber ohne Erfenntniß, wie es ben ben Juben unter ben Romern mar; er will mich ber Welt nußbar und in etnem Befehrer ber Frengeifter machen; er will meines Religion von Aberglauben und Schwarmeren fichten ; er will - welcher Degfünstler fann alle die radios gablen, die aus Einem Buncte gezogen werben fonnen? Seine Abfichten, die er mit mir und feinen benden altesten Brudern bat, find febr unter einander verschieden , und alle febr aut und loblich. 36 fage ihm aber 'mit viel Zuverficht jum voraus,

daff er mit feinem seinen Endzweck erreichen wird, wenn er nicht vernünftiger, flüger und langfamer zu Werk geben will. ——

Alles was Sie thun können, um meinen Freund in Ansehung meiner zu beruhigen, thum Sie aus Liebe für uns beide. Wenn ich keine andere Ursache habe, nach Riga zurückzuskommen, so wird mich die Roth, wie aus England, wieder zurücktreiben. Wer kann ben ben jetzigen Umftänden für seinen Weinberg sicher sen, und welcher Aluge wird jetzt, wie Elias zu Gehast sagte, an Weinberge und große Dinge benken?

## 39. An feinen Bruber nach Riga.

Ronigsberg, im April 1759.

Gott schenke dir Gesundheit und Krafte zu beinem Beruf. Sep in Ansehung meiner in keiner Werlegenheit. Sott wird es wohl machen. Ich wünschte bein ganzes Vertrauen zu haben; sep nicht zurückhaltend noch scheu gegen mich. Alles, was dich angeht wird zugleich meine Frende und Sorge sepn. Ich bin Gott kob leidlich gesund. Den jungen Berens habe ich zu meinem großen Vergnügen gestern ben uns gehabt. Ich wünschte, daß er den ganzen Sommer hier bleiben könnte, und habe noch viel hoffnung von ihm. Ich habe gestern Abend ein

nen Trauerspiel, Philotas, gelesen und heute schon Wagner gebeten, es für ben hen. Rector benzulegen. Ein wunderschon Ding! Er wird es dir und meinem Freunde B. . mitteilen.

An Hausfrenz fehlt es unserem lieben Alten nicht; beswegen freue ich mich, daß ich hier
bin, und bitte Gott um Alugheit und Geduld
für ihn sowohl als mich. Ich trug jest eben
einem Bettler sein Gebühr entgegen, der mir
dafür das Evangelinm von der wunderbaren
Speisung vorlas. Der Schluß davon heißt:
Er entwich benseit, allein. Cramer's PassionsReden sind zuweilen unser Abendbuch. Etwas
zu viel vom Schulredner und Schulgefehrten.

Verschweige mir deine bensausigen Gedanken über vorfallende Umstände nicht. Ich habe an hrn. Carl geschrieben, und werde ben ein wenig mehr Wuße an meinen Freund kurz oder lang, lustig oder ernsthaft, heulend oder pfeifend antworten. Lebe wohl, vergiß mich nicht, habe in Gedächtniß Jesum Christum den Gekreuzigten; Bruder, Vater, Freund, Weiberliebe, alles sließt in ihm zusammen. Dein Thun und Lassen segne Gott!

## 40, Xa 3. G. Binbaet, nad Riga.

Ronigsberg', ben 27. April 1750. Rieber Berr Rector, unter biefer Courtoifie hatte ich Ihnen einen Brief jugebacht, ben ich aber nicht Willens mar, fo balb an Sie au fdreiben, weil mir manch bartes Wort hatte entfahren muffen. Die Bartlichfeit aber bat ber Gerechtigfeit ihre Augenbinde abgenommen. und fie, wo nicht entwaffnet, boch ben Rachdruck ihres Urnies gelahmt. Wie es von dren Mannern Gottes in ber Schrift beißt: bag Gott ihnen vergdb und ihr Thun ftrafte, Pf. 99: - zwen entgegengesetse Begriffe, Die fich einanber aufzuheben icheinen; - fo'werden Sie mit erlauben, nicht nur die Formeln, fondern auch Die Empfindungen einer redlichen Gefliffenheit au erneuern und au befestigen, wie folgt :

Beliebtefter greunb,

Saben Sie wohl an die Rechte und Berbindlichkeiten bieses Ticels gedacht, ba Sie sich zu einem Unterhandler und Boten solcher Briefe brauchen lassen, beren Ton Sie selbst so verlegen gemacht? Mit was für einem Herzen haben Sie mich versichern können, daß Sie neutral sind? Heißt das neutral sen, wenn ich geharnischte Männer unter bem Dache meiner Briefe einnehme, und mein Couvert zum hölzernen Pferbe mache? Wert zieht andern Gerech te zu; dersenige, welcher sage:

Somann's Schriften, Abi L. 24

es ift nicht recht, was ihr thut, ober, welcher ben leuten Riffen unter die Arme und Pfühle zu ben Sauptern macht? Sind Sie nicht ein Priefter, der jest in den Augen der Leute im Gefet nicht irren kann, ein Weiser, der nicht fehlen kann mit rathen, und ein Prophet, der nicht unrecht lehrt? Und ist durch Ihren Beptritt nicht der Entschluß in ihnen zestärft worden: Kommther, lasset und ihn mit der Junge todt schlagen und nichts geben auf alle seine Rede? Jerem 18.

Sie haben mich in einem Ihrer Briefe verfichert, daß Sie mich bismeilen gerne gebort, und, obne fich an dem Eigenen meiner Lebens und Denkungsart zu argern , erbauliche Einfalte unterhalten baben. Johannes mar beftig, er vergaß die Achtsamfeit, die man bem Wohlstande, der Gefellichaft, den Kurften ichulbig ift. Das Gefangniß mar eine gnadige Stra. fe, die er. fich, felbit jugezogen, und bas Schickfal feines Sauptes die Wirkung eines Gaftaebotes, eines zu breiten Berfprechens, einer naturlichen Aufwallung, einer gewöhnlichen Achtfamfeit eines guten Wirthe, der feinen Charafter feinen Gaften empfehlen will , und end. lich einer feltenen Gemiffenbaftigfeit gegen die Religion eines Eides. Wie ift es möglich, baß ein folch Ungeheuer als die Derodias. eine fo tugendhafte Tochter bat zur Beld. bringen fonnen? Wo murden wir jest ein Bepspiel von ihr antressen, die, ben dem Verdiensssie einer guten Tanzerin, doch erst ihre Mutter um Rath fragen wurde, und ein halbes Königreich einem solchen Gericht aufopfern möchte, als das Haupt eines so ebentheuerlichen Staatsgefangenen war? Ihr Vater dachte mas werden die Leute sagen? Hätte die Tochter nicht mehr Recht gehabt, sich diese Frage zu machen? Wie viel Herz gehört dazu, eine so lächersliche und zugleich grausame Bitte zu thun, als diese war: Gieb mir des Täusers Haupt in der Schüssel. Und doch that sie es — als ein gehorsames und gefälliges Kind.

Es ift eines Christen Pflicht, fich nicht fremder Sunden theilhaftig zu machen, und ettliche Sunden find offenbar, daß man fie vorbin richten fann, etliche aber werden hernach offenbar; also auch umgefehrt von grten Werfen.

Bu Ang und Dienst des Nachsten — das heißt nicht, ein Bote eines jeden senn, der mich schiefen will, und das Werkzeug eines jeden, der mich brauchen will. Ich muß ja wissen, was mein Nächster thun will, das verstehen, was er von mir haben will, ob es mit meinem Verhältnist gegen Gott und andere bestehen kann, und die Schultern wenigstens fragen, wie viel die tragen können. Wenn ich ben jedem Antrage, den mir jemand thut, denken will: das kannst du facht thun ihm

ju Gefallen, so wird die ganze Welt Lust friegen, mit mir zu handeln, ich werde aber nichts recht thun können, und das Ende des Liedes wird seyn, entweder, alle meine Kunden für Schelme zu erkennen, oder von ihnen dafür mit allem Necht gescholten zu werden. Ein solches Schickfal ist in arisi gut, und macht einen fürtreffischen Anoten im Laufe einer Sache; aber für die letzte Entwicklung wünsche ich Ihnen so wenig als mir selbst ein solches Loos.

Sie fonnen leicht benfen , bag ich weber aus Frevel, noch Risel, noch Leibenschaft folche Saiten berühren muß, welche ben Ohren webe thun; ich fete mich durch diese Freymus thigfeit einem Schaben und Abbruche an Ihren guten Gefinnungen aus, bie mir immer unendlich schätbar fenn werden. Rann ich miffen, ob Sie ftark genug fenn werben, folde Babrbeiten zu boren? Und wie fann man Thorheiten an feinen Freunden zu nabe treten, ohne felbft ju leiden, und fich in ihnen ju erfennen ?... Ans diefen zwen Urfachen mablen Gie lieber, mit Ihren Freunden zu beucheln , und ich murde Sie bewundern und nachahmen, wenn mabre Rlugheit in einer folden Aufführung Statt finden konnte. Dafi Sie mir burch Ihre Reutralität haben beucheln wollen, ben Beweis davon will ich Ihnen nicht führen, ich begnüge mich, bloß barauf angespielt zu baben.

Möchte nicht Ihre Furcht, daß ich durch meine unerkenntlichen und murrischen handlungen das Ansehen des Christenthumes verdactig mache und die Shre der Bibel Preis gebe, die so edel aussieht — ein sehr feiner Sauerteig der Pharisaer und Sadducker senn?

Bon einer fo weitlaufigen, vermischten und verwickelten Sache, als die Angelegenheiten des Saufes überhaupt und zum Theil in Beziehung auf mich find, last fich ohne ein genaues Detail fein Begriff machen, geschweige, ein gefundes Urtheil fallen. Die Spieler barin find eigene Leute, - das ift alles, mas Sie von ihnen zu fagen wiffen, und naber mochten Die mit Ihrer Untersuchung ihnen faum je-Wenn biefes Eigene eine mals fommen. qualitas occulta ift, fo ift nichts bamit erflart, und mochte auf das hinauslaufen, mas ber gemeine Mann munberliche Beilige nennt. Daß Sie mich so beurtheilen, fann ich auf eine handgreifliche Art aus bem Dialog feben, ben Sie mir über ben Untrag, Ihnen einige Bucher ausjufuchen, in den Mund legen. Das Eigene mag also senn, was es wolle, Lob oder Tabel, fo fage ich in einem Salle mit David : ich banfe bir baruber, baf ich munderbarlich gemacht bin, und im anbern galle: Bewahre meine Seele, benn ich bin beilig; b. i., nach

Luther's Gloffe, ich werde verdammt und verachtet als ein Reger. Pf. 86.

Daß br. B. mir wie ein Bar begegnet, dem feine Jungen geraubt find, und daß jene mich wie Bienen umgeben und mich wie ein Feuer in Dornen dampfen und lofchen mollen — Was bewegt aber Sie, in Schaafefleidern ju mir ju fommen ? Ich habe die Strome feines guten Bergens in Blut verwandelt. daß fie ihre Bache nicht trinfen fonnen, und das hat er durch Runst nachthun wollen. Ist das Religion ? - Stold, Einfalt, Betrug. Das ift feine eigene Religion, die naturliche, und fo fern meine Rleisch und Blut ift, gebe ich ibm barin Recht. Durch Diesen Beweis verdammt er fich aber felbft, und macht feinen gangen Gottesbienft und Sittengebaube ju Ochanden. nie jene Bauberer ihre Mitburger durch ihre Runft felbft ftraften. Was bewegt Sie aber und mas haben Gie fur einen Grund fur fich. daß Sie mir feine Drugelsuppe felbst überreicht und feine Berachtung meiner redlichen Abfichten ju Ihrer eigenen Oache gemacht baben? Alles, was Gie ihm ju Gefallen haben thun fonnen, und mir jum Machtheil, haben Sie genau erfullt, und ba ich nicht mehr als eine einzige Bitte an Sie gewagt, eine Rleipigfeit in Unsehung ber Gefahr, in welche br. B. Sie gesett, fo haben Sie mich nicht eine

mal gewürdigt, barauf zu antworten. Ich muß daber noch einmal formlich Sie barum befragen : Saben Sie mir die große Freundschaft erwiesen, dem brn. B. den Brief vorzulefen, weil er übel geschrieben mar, und meiner Sarte und Grobbeit, ja feinen Disteutungen berfelben, nicht als ein gelehrter, vernunftiger. driftlicher Mann, fondern als ein alter, gefälliger Freund von mir, nicht als ein Argt und Mittelemann, fondern in Einfalt des Bergens und aus ungefarbter Liebe abzuhelfen gefucht? Das haben Sie nicht gethan, dieß will ich. Ihnen beweisen. Das find nicht des Drn. B. Worte, sondern Ihre eigenen, die Sie mir überschrieben : ich hatte hart und grob geschrieben. Wenn-Sie die Wahrheit niederschlucken wollen, als wennes Ihr Speichel mare, fo muß uns beiden freolich nichts als die Ochalen berfelben übrig bleiben. Und in diefer Theilung find Sie freylich neutral.

Laffen Sie mich albern in Reden fenn. Sind das Schlusse? ber eine hat Recht, ber andere hat Unrecht, ber andere hat Unrecht; urtheilen mußt du; duwillft. nicht richten, du fannst doch aber etwas thun. Du mußt beiden den Pelz waschen, weilste beide Rarren find, du mußt dich aber husten, keinen naß zu machen, weil sie beide sin unaßt bu. Richten Sie, was ich sage, und sehen Sie das Gericht Ihres Racht.

sten als eine Züchtigung des herrn an, auf daß wir nicht sammt der Welt verdammt werden. Der Mann, der nicht juschlagen wollte, da ihn der Prophet darum bat, wurde von Löwen gefressen. Zeigen Sie Ihre Wunden, die ich Ihnen schlagen muß, dem Manne, den es angeht, und zurnen Sie nicht mit mir, sondern vergeben Sie mir als ein Christ den Schmery, den ich Ihnen machen muß.

"Richts naturliches in Ihrer Denfungsart," fagen Sie. "Ihre Einbildungsfraft macht ein Befdlecht von Gefcopfen ju Enakim und Den-"fcreden." Das war nicht Einbildungsfraft, Das naturliche Auge fiebe fondern Unglaube. frenlich an ben mitroscopischen Riffen ber Infecten , bes Schnees u. f. f. grobe Lugen , Spe perbeln, Die fein Maler und Dichter magen darf. Bas dem Ange Lugen icheint, find dem Berfande Entbedungen, medii termini einer beberen als bloß finnlichen Erfenntniß. Ziehet nicht am fremben Jode, fpricht ber herr, und der Apostel der Liebe befiehlt uns, hart gu fenn gegen diejenigen, die nicht in der Lehre Chrifti bleiben. Sagen Sie mir, liebfter Freund, wie der gute Rame eines bis flichen Mannes. mit dem Bunde eines guten Gemiffens befteben fann, ben wir in ber Laufe mit Gott gemacht haben, und ob Gie nicht ber Religion fo bie-Irn Schaden durch Ihren menfchenfreundlichen

Wantel thun, als ich burch meine cynische Denfungsart?

Warum redete David, als wenn er Def. fas ware, und der Meffias eignete fic die Borte Davids ju? Antworten Sie mir, wenn Sie ein Lehrer in Ifrael fenn wollen. Bie fonnte Paulus sagen : Ich lebe nicht, sondern, mas ich lebe, alles ift euer, es fen Paulus ober Apollo, es fen bas gegenwartige ober bas gutunf. tige, alles ist euer; ihr aber send Christi, Chris flus aber ift Gottes? Mußte ihn Paulus nicht erft durch eine munderbare Erscheinung fennen lernen, und find bie nicht feliger, bie an ihn Manben ohne bergleichen finnliche Begebenheiten ? Und find unfere Beiten nicht eines gro-Beren Lichtes fähig, als Luther's feine maren? Riemand alfo verachte meine Jugend. 1. Tim. 14, 12. Ift die Bolfe ber Zeugen nicht gro-Ber geworden fur mich , als fie fur jene mar, und unfere Berbindlichfeit ftarfer ju laufen? Wie denn? Durch Schaffen, Arbeiten, gute Werfe, Liebesdienfte? Rein , ju laufen burch Gebuld in bem Rampfe , ber und verordnet ift.

Wenn ich so lange über einen Eprier schwahte, ber vom Gartner zum Könige durch Merander erhoben wurde, so wurde Ihnen mein Geschwäß vielleicht erlaubter und erträglicher vorkommen. Doch nein, liebster Freund, Sie erfahren in Ihrem Umgange tägliche Uebungen der Berlengnung, daß ich den Berluft einer Stunde über Lesung dieses labyrinthischen Briefes als ein flein Opfer der Freundschaft von Ihnen fordern kann; und Ihnen pflegt ein Glas Wasser zur Arznen zu dienen, wie ich mich durch ein Glas Wein des Tages stärken nuß.

Cafar wollte nicht aberglaubisch fenn. Ein Aftrolog hatte ihn für die Jous gewarnt. Dem zum Trot ging er auf das Rathhaus, nicht jum Tobe, fondern jur hochften Burbe, ju beren Erreichung er fo viel angewendet. Satte er im leben die Eraume der Sterndenter berachtet, wie fluchte er, als er feinen gugenpropheten in den elpfaifchen Reldern aufommen fab! Wenn du mir nicht beine Grillen mitgetheilt batteft, fo wurde ich nicht meinen Eigenfinn gegen felbige ju brauchen nothig gehabt baben. 3ch fann es eher bem Brutus, als eie nem folden Rarren wie du, vergeben. --Wenn bu gugen geglaubt batteft, fagte ber Aftrolog, fo murbeft bu felbige nicht mabr ge-Jest haft bu bir felbft bem. macht haben. größten Schaden gethan, und den Ruf meiner falschen Kunft ben Aberglaubigen vermehrt. Wenn bu geglaubt hatteft, fo hatteft bu beine Abnicht erreicht, meinen Erebit au Schanden gemacht, und bich felbft erhalten. An Deinem Leben hatte bir menigstens mehr gelegen fenn follen, als an ber Eitelfeit, meine.

Tranmerenen zu widerlegen, an meinem Ramen zum Ritter zu werden und über meine Schemata zu spotten. Bas hatte also Casar für Ursache, die Ursache seines Todes dem Afrologen zur Last zu legen? Und doch behaupten Sie mir, daß die Rede eines Thoren dem vernünftigen und herzhaften Casar das Schicksal des merkwürdigen Tages zugezogen. War es denn so eine große Sache für Casar, einen Tag zu Dause zu sigen? Besuche, zu denen uns Vernunft und Ehre antreibt, lassen sich nicht gerne ausschieden, und Tage zu wählen ist alter Weiber Kram.

Meine Feber wurde nicht so übersließen können, wenn mein herz nicht voll ware. Freunde sind eine Gabe Gottes; ich habe meinen Köcher derselben voll gehabt. Soll er leer werzben, so werde ich ihren Berlust, wie ihren Bests mit Dank annehmen, und mich vor niemand, als Gott, demuthigen. Es ist nicht gut, sich auf Menschen verlassen, soll die eine Seite meiner Erfahrungen zur Aufschrift haben. Was können mir Menschen thun? wird die andere bekommen. Ich will rühmen Gottes Wort, ich will rühmen des Herrn Wort. Rimm ja nicht von meinem Munde das Wort der Wahrheit, denn ich hosse auf beine Rechte.

Ich werde mit diefer Seite hieruber ichlies fen. Legen Sie bis auf die Fehler meiner

Schreibart alles jum Beffen aus. Ich babe viel und über fcwere Dinge zu fcreiben gehabt; baher habe ich mich bemübt, furgan fenn, und nicht erreichen tonnen, meine Gebanten beutlicher zu machen, als baf ich bie Grundzüge berfelben fo fart als moglich ausbrude und fie auf frem de Begenftanbe übertrage. Ich werde mit Gottes Sulfe ber Reffein, unter benen ich jest schreiben muß, entledigt fenn, wenn meine Freunde mit mebe Liebe jur Bahrheit, ben Grund meiner Sand-Inngen zu erkennen, Berlangen bezeigen werben. - Alle die Spaltungen zielen barauf, Eine Beerbe und Ginen Dirten hervorzubringen : mann und wie dieß gefchehen foll, gebubrt und nicht zu wiffen.

Jest erlauben Sie mir, geliebtester Freund, mit leichteren Zügen bie Feber an Sie zu führen. Ihrer Bitte um einige Schriften bin ich zuvorgekommen und habe einige Aleinigkeiten für Sie abgeben lassen. Ansberordentliches ist mir bisher noch nichts in die Hande gefallen. Philotas ist das beste, was Sie erwarten können. Zwen Programme des M. Hahn habe ich der Wiche werth geachtet, über Subtilität in Schulsachen; einige Stellen des Comenius, die er ansührt, sind merkwürdig. Das Verdienst dieses alten Philosophen und Schwärmers und

Schulmeisters ift sientlich ausgestorben. Chladenius hat biblische Untersuchungen herausgegeben, die ich ihnen gerne zugedacht hätte, weik sie etwas außerordentliches sind an Gründlichsteit und analytischer Kunft. Iwen Abhandlungen über Projecte stehen darin, die ich dem Prnz. B. gewünscht hätte mitzutheilen. Ich habe sie gelesen, als wenn sie mein Gewissenstrath aufsgeseht hätte, und mir baher als Regeln ausgezigen.

Wir haben hier zwer merfwurdige actus gehabt. Der laufonfche auf Simon Dach wird gebruckt, er mar ein weinerliches Luftfpiel. Der Batfonsche Astus ift nicht zu beschreiben , baß feine Rebe gebruckt werben folf, nicht gu beereifen. Ein jammerlicher Auszug aus Stockbaufens Bibliothet, die er feinen hoben Bubos rern und ihrem Comitat vorschlug. Dieser Comitat bestand aus Damen. Dierauf fam fein Lebenslauf, worin er alle die Afabemteen eradblte, und die Sofe nannte, die er gesehen bat. Der Gebranch ber vielen frangofischen Wörter if an einem politischen Redner wo nicht eine Zierde, doch ein Brandmark, an dem man ibn erkennen follte und beurtheilen als einen folden.

Hr. Trescho hat versprochen, morgen zu schreiben. Ich habe einigen Umgang mit ihm, der aber, wie es scheint, bloß in einer Art-

von Sandwerksvertraulichkett bleiben wird. Arbeiten laft fich ben meinen Umftanden niche. Sott wolle meinen alten Bater erhalten!

Ben aller meiner Eragbeit, ber ich bier nachbange, fann ich Gott gob manchen Abend mit aller Zueignung mir ins Ohr fcrepen : Berg! fren' dich! du follst werden bom Elend diefer Erden und von der Gunden Arbeit fren. genieße in gleichem Maße bie Leere und die Rulle ber Menschlichkeit. 3ch habe mich auf diefen Krubling mit einer Rengierde gefrist, als wenn er der erfte mare, den ich erleben follte; ich munschte ihn als ben letten schmeden zu fonnen. Die Einsamfeiten meiner Bartenbutte und Rurbislaube find fein Taufch gegen ben Jahrmarkt ber Rigifden Sofden. 3ch ichene meine Buniche als Gorgen, und verwandle meine Sorgen in Buniche; fo verfließt eine Stunde nach der andern ohne Leper, ohne Pinfek Mein Bater ift mein einziger und Kreund. Wohlthater und Buchtmeifter, ben ich jest lieben und furchten darf. Ich biege mich fieben mal jur Erde vor ibm, ebe ich mich unterftebe, ibm ins Geficht ju reben. Ich effe mein Brodt bald mit dummem, ernftem Lieffinn ober im Springen, wie ein Ochs ober Ralb Gras und Den frift; ich gebe auf Raub mit Grimm und Großmuth wie ein Lome, und weil ich ein Zaunfonig bin, fo tragt mich mancher Abler

von starten Flügeln und Augen weiter als er felbst reicht; ich diene auch meinen Rächten, wenn ich kann, am liebsten ohne Körper und Schatten, und nicht auf meine Rechnung, sond bern wie es einem dienstbaren Geiste anständig ist, wie Wind und Feuer dem Menschenk Dachte der fluge Bauer an den handel, der besser Wetter machen wollte, als Jupiter? oder hinderten die Flüche des Schiffers den Segen seiner Erndte? Geduldiges Element! man sieht, man fühlt dich nicht. Jeder Körper trägt dich in seinem Schoos. Wenn der Dornbusch dich zum Bundsgenossen hat, so sind die Cedern Lebanons Asche und Staub für ihn.

#### 41. An feinen Bruber nach Riga.

Konigeberg, ben 5. Mai 1759.

Deine Briefe haben mir ungemeine Zufriebenheit gegeben, da ich beinetnegen eine Zeit lang recht schwermuthig gewesen. Zu deinem bevorstehenden Examen wunsche ich dir berzlich Gluck. Wenn du eine Rede zu halten hast, so rede so, daß dich die Kinder wahlten fonnen, und sieh mehr auf den Eindruck, den du ihnen mittheilen kannst, als auf den Beyfall gelehrter und wisiger Maulassen. Du nennst deine Arbeit ein Joch — Es ist ein köstlich Ding einem Manne, daß er daß Joch in seiner Jugend trage. Thren. III. Bielleicht hattest On bie Erinnerung beines und meines lehrmeisters, Beichtbaters und Bormunders nicht so bald vergessen
sollen, dich ja nicht im Anfange mit Arbeit zu
überhäusen. Ich weiß und habe es gewußt, wie
viel ich dir an Sanschen schon aufgegeben, und
die hatte dich entschuldigen können. Doch a lles muß uns zum Besten dienen, wenn wir nur
unsere Fehler erkennen und auf Gott uns verlassen, der Andere und uns regiert, und ihnen
und uns öfters den Zügel schießen läßt, nicht
und zu stürzen, sondern Ehre an unserer Schwachheit einzulegen.

Daß hr. Christoph an mich nicht benkt, ift mir ein Gefallen. Er wird schon wieder an mich benken, wenn es Zeit ift. Sott Lob ich bin sehr ruhig und zufrieden, und habe die besten Lage. Meinem Vater ist ein Sohn zur Seite unsentbehrlich, und es wurde ein Fluch für mich senn, wenn ich jest an etwas anderes als anthu denken wollte.

Wenn Bassa bes hen. B. haus verläßt, so las ihn kein anderes wählen, als das Vertrauen zu ihm hat und ihn zu schäßen weiß. Ich habe ihm eine Kleinigkeit vorgeschossen; benkt er daran, so nimm das Geld; hat er es vergessen, so habe ich es auch vergessen.

Bom Sergeanten habe ich nichts erfahren. Saß ihn seine Runde laufen; das muffen wir alles

bis Gott fich unserer erbarmt. Wenn alte Leute fich recht fennten, so wurden fie nicht über Linder die Schultern juden.

40. Un J. G. Linbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 1. Jun. 1759.

Aus Borwis habe ich alle Schriften bes Chladenins burchblattert, und nur feine Bredigten, und ein paar fleine Abhandlungen barunter gefunden, die Ihnen anständig senn moch. ten. Seine Logica sacra ift gewaltig icholaflifch, und feine Unweifung jur Auslegung ber Schriften und Reden ift eben fo edel durch die Methode. In der erften find einige neue Theorien oder essays als Außenwerfe angebracht, Die Sie aus feiner Philosophia definitiva, bie unter meinen Buchern ift, jum Theil fennen lernen fonnen. Seine Abbandlungen vom Babrscheinlichen find nicht mehr zu haben; wenn fie wie feine Bermeneutif und Auslegungefunft gefcrieben, fo verlange ich fie nicht zu lefen. Unter feinen philosophischen Werfen mochten alfo mohl feine Philosophia definitiva und Allgemeine Geschichtswiffenschaft bie ftartften undausgearbeitetsten fenn. Db Sie Diefe ben Gelegen. beit funftig einmal haben wollen, fonnen Sie fich allemal melben. Ich habe noch feine opuscula gelefen, die mehrentheils in Programmen Damann's Schriften I. Ib.

und fleinen Abhandlungen befieben , beren Inbalt ben Lefer neugierig macht, nicht aber gleich befriedigt. Es ift eine barunter über eine Stels le bes Augustinus, worin er feine Gebanfen über die Schreibart Mofes und ber beil. Schrife überhaupt entbectt. Gie fieben in feinen Confessionen, und find wirklich so außerordentlich. baß man biefen Rirchenlehrer entweder burch Empfindung verfteben muß, ober noch fo viel aber feine Worte commentiren fann, obne ibren Ginn binlanglich zergliedern ju fonnen. Er bittet Gott um eine folde Berebtfamfeit , baß ber Unglaubige nicht feine Schreibart vermerfen tonne, weil fie ihm ju fcwer ju verfteben ware, ber Glaubige hingegen, wenn feine Denfungsart noch fo verschieden mare, boch einen Bufammenhang und eine gewiffe Uebereinftimmung derfelben mit ben Borten des Schrifte ftellere erriethe.

Mit dieser Stelle vergleicht Chladen eine andere aus eben dem Buche: Ego certe, si ad culmen autoritatis scriberem, sic mallem scribere, ut quid veri quisque de his redus capere posset mea verba sonarent, quam ut unam veram sententiam ad hoc apertius ponerem, ut excluderem ceteras, quarum falsitas me non posset offendere. Chladenius scheint mir noch lange nicht bis auf den Grund desjerungen gekommen zu sen, was Augustin hat sar

gen mollen. Er nimmt einen Ginfall bes Catulus au Bulfe, ben Cicero in feinem Buche de Oratore auführt, welcher gesagt: malo non intelligi orationem meam, quam reprechendi, und bes Lucilius, ber weber von gang unwiffenden noch gar ju gelehrten gelefen werben wollen, weil die erstern ihn gar nicht verstehen, und die lettern ihm über den Lopf wegfebn wurden. Ein folder Menfc und eine folde Schreibart gehört fur einen Staats . und Schulredner, der nichts als Benfall und Sandeflatfcen fucht, und ju fo einer witigen ober gefdmatigen Redeftunft wird man in Schulen und im Umgange geubt. Darin fehlt es weder an Lebren noch an Muftern , weder an Ciceronen noch Atticis. Soute aber nicht ein ehrlicher Dann bisweilen eine Schreibart nothig baben, Die er lieber getadekt als gemißbraucht wunschen . mochte, und wo er genothigt ift zu wunfchen : ich will lieber gar nicht als unrecht verftanden merben ?

١

١

١

Die Begriffe, die Angustinus annimmt, widersprechen gewissermaßen den erften Grundgesehen, die wir an einer guten Schreibart an, zunehmen gewohnt sind. Er nimmt an, daß die Wahrheit bestehen könne mit der größten Mannigsaltigseit der Megnungen über eine und dieselbe Sache, indem er sich so zu schreiben wünscht, daß diesenigen, welche durch den Glans

ben einen Beariff bon ber Ochopfungeraft Gottes batten, in quamlibet sententiam cogitando venissent, cam non praetermissam in paucis verbis tui famuli reperirent, et si alius aliam vidisset in luce veritatis, nec ipsa in iisdem verbis intelligenda deesset; bas wurde ohngefahr beißen : bag, er mochte ein Cartefianer ober Memtonianer fenn , Burnet's ober Buffon's Onpothefen aufgenommen baben, und die Ratur in bem geborgten Lichte biefes ober jenes Spftems anseben, er gleichwohl in ben furzen Borten bes begeifterten Geschichtschreibers Onnren einer möglichen Erflarung nach feinen Schooflehren barin fande, und Unspielungen Darauf entbectte. Die Babrheit ift also einem Samenforn gleich , dem der Menich einen Leib giebt, wie er will; und diefer leib der Babr= beit befommt wiederum burd ben Ausbruck ein Rleid nach eines jeden Geschmad, oder nach ben Gefegen ber Mode, Es ließen fich ungablige Falle erdichten, die einen neuen Schwung ber Schreibart bestimmen tonnten. Ein fleiner Bufat neuer Begriffe bat allemal bie Sprache der Philosophie geandert; wie die Reixbarkeit in medicinischen Buchern und Differtationen au eirculiren aufing. Ebenso wird ein biplomatischer sber pragmatifder Schriftsteller, ber gleichfalls gemiffermaßen ad culmen autoritatis fcbreibt. fich an die Worte ber Urfunden und Bollmach-

ten halten , Mondefchrift und Runische Buch. faben in ihrem Berthe laffen, und nicht mit bem Donat, fondern mit feinem Raifer schismam reden. Unter eben fo einem Amange be-Andet fich ein Autor, der in einer Sprace schreibt, die nicht mehr geredet wird, weil fie todt ift. Er wird feinen Zeitverwandten als Berfalfdern nicht trauen, ben genium feiner Muttersprache oder ber lebenben, bie er'aelernt batte, verleugnen, und nichts als feine Befanntfcaft mit der Alten, fein Urtheil und fein Gluck, ihre Kormeln anzubringen und zusammen zu leis men, ben Rennern zeigen fonnen. Wenn ein folder gefünstelter Romer von einem ebrlichen Manne fagen wollte, ber bem offentlichen Beften vorftande: optime sentit, sed nocet interdum Reipublicae, loquitur enim, tanquam in republica Platonis, nec tanquam in faece Rod muli ober saeculi ; murbe man an diefer Schreibart etwas auszusesen finden, und bem Brief. fteller vorruden, bag er bem Cato fein Lob gefloblen, und badurch einen Marren entschuldigte, an ben fein einziger Romer in feinen epistolis samiiaribus gedacht batte?

Rach den Sedanken des Augustimus von der Schreibart follte man den größten Fehler in eine Schönheit verwandelt sehen; die Alarbeit in einen unbestimmten vielbeutigen Sinn. Der Philosoph aber, der gar zu klar von der

größten Wahrheit, nämlich ber Unsterblichkeite ber Seelen, redete, brachte den Entschinß des Selbstmordes, des größten Lasters, in seinen Zuhdrern zu Wege. Wenn man also nichts anbers als eine verfehrte Anwendung dentlicher Wahrheiten versprechen fann, so erfordert es die Alugheit, sie lieber einzukleiden, und den Schleier der Falschheit wie Thamar auf Unfosten seiner Ehre zu brauchen, und sie mit der Zeit desso nachdrücklicher zu rächen.

Ich theile Ihnen nur die zufälligsten Gebanken mit, weil Sie in einigem Insammenhange mit meiner französischen Grammatik flesten, in der ich einige allgemeine Betrachtungen über die menschiche Sprache überhanpt zum vorans anzubringen gedenke; zu denen ich einigen Stoff gesammelt, den ich aber Wähe haben werde in Ordnung zu bringen. Erinnerm Sie doch, geliebtester Freund, meinen Bruder, daß er die angefangenen Bogen den Musicaliem beplegt.

Leben Sie gesund und zufrieden, geliebtefter Freund. Ein gesegnetes Pfingsteft; Ich habe alle Lust verloren, aufs Land zu gehen; mein fleiner Garten ist mein Gut; mit hrn. Treschohabe ich den Morgen darin zugebracht und schreibe jest darin. Mein Vater läßt Sie herzlich grußen, ist ziemlich gestund und gutes Muthes.

### 43. An 3. G. Binbner, nad Riga.

Ronigsberg, ben 5. 3un. 1759.

Berglich geliebter Freund, Ich habe Ihren Brief geftern erhalten, und febe benfelben als bas ichagbarfte Denfmal Ihrer Redlichfeit an. Bas fur ein gottliches Gefchent ift Kreundichaft, wenn fie alle bie Brufungen aushalt, bie unfere icon burchgegangen, und wenn alles bass jenige, mas auf ihre Bernichtung zu zielen scheint, nichts als ihre ganterung und Bewährung hervorbringt. Gie ift alsbann eine Krucht bes Geifies, ber auch Freund und Erofter heißt. Er, ben wir nicht feben, ob er gleich mit und, in und und unter und ift, Er, ber ben Raum fullt, ber uns beibe von einander trennt, wolle unfere Bergen auch feinen Gruß horen laffen : Friede fen mit- euch! uns fenden ju feinem und feines Baters Gefcaft, und unfer ganges Leben mit ber Burbe und Treue feiner Bothichafter und Gefandten uns führen laffen. Er laffe und auch burch bas Blafen feines Othems, fo verborgen und auch der Ausund Eingang beffelben bleiben mag, den beiligen Beift hinnehmen, und in Rraft beffelben Sunde er laffen, und die Bergebung derfelben benjenigen an genießen geben, benen wir fie erlaffen, Sunde bingegen behalten, und den Born berfelben Dieinigen fcbrecken laffen, benen

wir fle behalten. Diefes fcrieb ich am lefen Tage bes Beftes, welcher ber herrlichfte mar.

Wie schlecht versteben Sie mich noch, liebifter Freund, wenn Sie sich im Ernste Rub; geben, sich gegen mich ju rechtfertigen. Wens nur von und beiden die Rede ware, so find Sie in jedem Stucke gerechter als ich; so haber Sie die größte Frenheit und Befugniß, mir alle mögliche Vorwurfe ju machen, die ich nicht anders als mit Stillschweigen und Scham ju beantworten wußte.

3ch bin ber bornehmfte unter ben Gun bern, fagte ber größte Apoftel; nicht, ich mar, fondern: ich bin es noch. Und in diefer Empfindung feiner Ochmache lag eben bie Starfe bes Troftes, ben er in ber Erlofung genof. Bas fann und mehr brucken und unfer Gewiß fen mehr beschweren, als ein unzeitiger Eifer fur Gott, ein unreifer Enthusiasmus. Gott! bein Rame wird burch benfelben mehr geläffert als geheiligt', bein Reich mehr aufgehalten, als die Unfunft beffelben beforbert. Wie feverlich übergab der Apostel im erften Briefe einen Gunber dem Satan jum Berberben bes Bleisches; wie ungleich ift er fich im andern Briefe, da er feine Gemeine ermahnt, baß fie biefen Gune der troften follte. War dieß Leichtfinn, ober ein Widerspruch fleischlicher Anschläge, die aus feinem Temperament floßen ? Rein - baß ich

end in fo einem harten und feltenen Tone gefchrieben, das ift nicht geschehen um dessen willen, der beleidigt hat, auch nicht um dessen willen, der beleidigt worden ist, sondern darum, daß
eure Reigung, euer herz gegen uns
offenbar wurde vor Gott. Gott wollte versuchen, was in meinem herzen die Liebe
Ehristi gegen euch für Bewegungen hervordringen wurde, und was die Liebe Ehristi in euch
gegen uns hervordringen wurde. Was für ein
Gemisch von Leidenschaften hatte dieß in dem Gemuthe Pauli sowohl als der Corinther zuwege gebracht? Erschrecken Sie nicht, liebster Freund!

Berantwortung, Jorn, Furcht, Berlangen, Eifer, Rache, Wenn ber natürliche Mensch fünf Sinne hat, so ist ber Christ ein Instrument von zehen Saiten, und ohne Leidenschaften einem flingenden Erz ähnlicher als einem neuen Menschen, Kein besser Schwerdt als Goliaths; so braucht der Christ die Ironie, um den Teusel damit zu züchtigen. Diese Figur ist die erste in seiner Redefunst gewesen, und mit dieser Figur führte Gott die ersten Elstern zum Paradiese herans, nicht sie, sondern ihren Verführer damit zu spotten.

Bur Ungeit reben. Go gerbrach ein Weib ein Glas mit fostlichem Baffer zur Unzeit und ärgerte die Junger mit ihe rem Unrath. Die Beiber aber, die frube aufgestanden waren, glaubten die rechte Zeit getroffen zu haben. Die Engel sagten ihnen aber: was suchet ihr den Lebenden unter ben Lodten?

Ich fibre dies bloß an, um von weitem ju zeigen, wie mislich unfer Urtheil ift über das, was uns als Unzeit und Unrath vortommt. Daß felbst Jünger Christi falsch denfen, und daß alles, was im Glauben geschiebt, Gott, gefällt; daß es im Geistlichen schwer ist, die Geister zu prüsen, da es in natürlichen Dingen öfters den scharffinnigsten Kennern misslingt; daß wir alle diese Künste nicht nothig haben, wenn wir glauben, daß alle Dinge denen, die Gott lieben, zum Besten dienen mussen.

Sie haben mir einen Gefallen gethan, liebfer Freund, in Entbedung einiger Gloffen, mit benen Sie bisher so zurüchaltend gewesen. hatten Sie nicht dieses mit lauterer Freundschaft eher thun können? Je mehr ich Ihren Brief lese, desto mehr bewundere ich Ihren Wis, mit dem Sie sich in meinen Schwung zu seben wissen. Ich weiß, wie natürlich Ihnen dieses ist, und daß Sie bald besser allegoristren wurden als ich. Gott hat mich zum bibelsesten Mann gemacht. — Aus Ihrem Munde sollen Sie gerichtet werden. — Und Sie werden bibelsest, um mich zu versuchen, und richten sich selbst, indem Sie mich anklagen. Ich soll Ihnen beweisen, daß ich in aller meiner bisherigen Aufführung alles Recht auf meiner Seite gehabt. — Ift es meine Schuld, baß Gott irdische schwache Gefässe zu seinen Wertzengen wählt, die durch ihre Thorheit die Weisheit der Schriftgelehrten zu Schanden machen sollen?

Ich foll gottliche und menschliche Dinge unterscheiben. — Der Christ thut alles in Gott; Essen und Trinken, aus einer Stade in die andere reisen, sich darin ein Jahr anschalten und handeln und wandeln, oder darin still sien und harren, sind alles gottliche Geschäfte und Werke. Die größte Stusse des Gottesbienstes, den heuchler Gott bringen, ber sieht in der Verfolgung wahrer-Bekenner.

Laffen Sie mir meinen Stolz in ben alten Lumpen. Diese alten kumpen haben mich aus der Grube gerettet, und ich prange bamit wie Joseph mit seinem bunten Rocke.

Die Leute haben niemals die Bibel gelefen; und daß fie jest nicht lefen werden, daran foll mein Disbranch berfelben Schuld fenn?

Mache bich auf, jeuch mit ben Mannern, fagte Gott ju Bileam. Der Prophet war gehorfam; und boch ergrimmte ber Jorn bes herren über ihn, weil sein Weg verfehrt war. Die Efelin wird schen; hatte fie nicht Ursache, auszuweichen? Sie sah, was ber Mann nicht sah,

bee ben Lohn ber Ungerechtigfeit liebte. bruckt ihm ben Fuß, weil fie nicht anders konnte , an die Mauer ber Beinberge. Er liest ibr einen neuen Text aus der Moral, mit der man Ros und Mauler riebt. gest fällt fe auf die Kniee, da fein Beichen fatt batte. Beten willft du? rief ber Brophet; geben follft du. Du borft mich. Bie beweglich fing bie Efelin an ju reben ; und thm bie Dienfte vorzustellen, die fie ihm als Eselin gethan hatte. Philosophen wundern fich nicht, daß Thiere reden; fo bumm ihnen ihre Oprache auch vorfommt; lasfen fie fic boch in ein furzes Gefprach mit ibnen ein. Und der Engel des herrn fprach zu ibm: warum baft bu beine Efelin geschlagen brenmal? - - Als Konige noch auf Efeln ritten, und faltes Blut die erfte. Tugend ber Belben, feibit ber colerischen mar, fo prangten fie in den Metaphern der Dichter. Jest murde bas eben fo abgeschmackt fenn, als mit einem begeisterten Apostel über fo eine weltliche und burgerliche Sache, als ber Ropfpus bes Kranengimmers ift, Grunbe aus ber Geifterlebre und bem Recht ber Ratur au flugeln.

Bin ich nicht furchtsamer, als Sie, liebfer Freund? Bankelmuthiger als Sie? Sabe ich mich in bas Sans meiner Freunde eingeschlichen, ober aufgebrungen? Wie sollte ich mich penn, jest in unendlich höhere Angelegenheiten aus eigenem Durste mischen? Mennen Sie nicht, daß zu dem Werke anßerordentliche Prüsungen nöthig sind, Offenbarungen göttlicher Aräfte, und Faustschläge des Satans? Unser Leben ist verborgen — es ist noch nicht erschienen, was wir senn werden. Davon weiß kein Agrippa, kein "beynahe ein Christ." Die Furcht vor den Christi drückt, wie damals die Furcht vor den Juden. Die Namen werden bloß verändert, die Sache ist dieselbige.

Soll nun meine Vernunft das Licht fenn, barnach fie fich richten follen? Das ware ge-fährlicher, als da fie jest ihre eigene zur Richtschur und zum Blepgewichte göttlicher Bege machen.

Ich weiß, daß ich unnug bin, aber es ift Sunde, auch über ben Geringften: Racha! zu schreven. Gott kann uns Narren schelten, aber kein Bruder den andern. Ich predige nicht in Gesellschaften, weder Catheder noch Ranzel wurd den meiner Lange etwas hinzufügen. Eine Lie im Thal, und den Geruch des Erkenntnisses verborgen auszuduften, wird immer der Stolz seyn, der im Grunde des herzens und in dem innern Menschen am meisten glüben soll.

Wenn es auf eine Rechtfertigung ankame.

fo könnte ich Gott bafür banken, daß er mit eine Aufmerksamkeit und Gegenwart auf feine Gegenstände gegeben, die in seinem Licht am meisten erkannt werden, und die er durch ihre Beziehung auf mich und andere nicht ohne Frucht senn lassen.

Der Geist der Liebe sucht die Einsamfeit, gleich irdischen Liehabern, das Dunkle, die Schatten, das Geheimnis. Er spricht durch Blicke, durch Binte und Seufzer. Die Spiele seines Wises find gleich den Ramenszugen, die bepm ersten Schnitte der Rinden kaum ins Auge fallen und mit den Jahren der Baume auswachsen, daß seder, der vorüber läuft, sie lesen kann. Ferne vom Weltgetümmel, wo Stille, Ruhe, Friede, Einigkeit, und Liebe herrscht,

Da ift fein Tempel aufgericht't,
Da bient man ihm nach rechter Pflicht,
Da giebt er Klugheit und Berstand,
Da wird der Sprachen Grund erkannt.
Der Zungen Feuereifer glimmt.
Er zeigt, was niemand sonst vernimmt.
Schenkt das Bermogen, auszusprechen,
Was der Bernunft, dem Wis der Frechen,
und aller List
Zu mächtig ift.

Sie werden fich mit diefer tummtuarischen Untwort auf Ihren Brief begnügen, und mir unter allen Gestalten Ihre Freundschaft zu erhalten fuchen, die mir immer verehrungswürdig und theuer fenn wird. Mofe war der fauftmuthigste Mann, und der Apostel der Liebe hies der Donnersohn.

44. In 3. G. Linbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 22. Jun. 1759.

Berglich geliebter Freund , Ich habe vorigen Dienstag Ihre Einlage durch Ihre Fran Mutter erhalten. Durch Jacobi's Predigten werde ich funftig bebutfamer fenn; unterdeffen wird es Ihnen leicht fenn, fie dort anzubringen, Korftmann's Schriften werden mir febr fchabbar fenn, ben ich jest aus feinen erfreulichen Nachrichten fur bie Gunber fennen lerne; und der Rame eines herreuhnters, mit bem man ihn gebrandmarft , foll mich nicht irre machen, die Wahrheiten diefes Mannes und feine rubrenbe Odreibart ju ichmeden. befannte Dichter Gifece hat zwen Bredigten berausgegeben, Die Eramer's Beredtfamfeit ausstechen, so edel mir auch die Zueiguung an ihn porgefommen, bie mit ber eiteln Bertraulichfeit eines frangofischen Abbe geschrieben ift. "Jesus als die eine, wiedergefundene, tofflie "de Perle von A. E. Giefe." Diefe Perle in ihrer Mutter mochte ein Renner gegen neun Sonure eines norbifden Chryfoftomus vertanfcen. Tantum.

Lefen Sie benn gar keine Dickter mehr? werben Sie mir zulächeln. Ja, liebster Freund, ich lese sie nicht nur, sondern gehe anch jest mehr als sonst mit Poeten um. Von 7 bis 10 heute mit hrn. Trescho, und von 10 bis 12 mit Lauson zugebracht.

Daben Sie die geraubte Europa von Mofond und eben diefelbe von Ronnus, gwen Bogen, mit einer Borrede, bie man Bobmern gefcreibt? Sie verdienen gelesen zu werden. Dan tonnte über biefe zwen ungleichen Stude ein ganges Collegium ber Boefie lefen, und ben Unterfcbied bes mabren, naturlichen, und bes berborbenen, funftlichen Geschmadt im Gangen und in jedem Theile berfelben zeigen. Wenn ein Poschus mit so viel Anstand ein mythologisch Mabrchen zu erzählen weiß, woran liegt es boch, daß ein Wieland den gepruften Abraham nicht mit eben ber Sittsamfeit; fonbern fo viele ario-Rifche Episoben, alcoranische und talmubische Bierrathen, Die pichts als bas Vorurtheil ber Mode und der einmal angegebene Son rechtfertigen fann ? Sat man die Erdichtungen nothig, wo die Geschichte reich genug ift ? und foll man Dinge nachahmen, die icon badurch um ibre gange Anmuth gefommen, baß fie jebermann nachahmt? Bon benen follte man fich entfernen und feinen Duffern entgegen arbeiten. Endlich, wenn man fic ohne Erdichtung nicht bebel-

behelfen fann, fo follte man boch den beften Gebrauch bavon machen. Wozu wird Ismael zu so widerfinnigen und unnaturlichen Auftrit. ten von ihm gebraucht? Wozu wird ber Charafter eines Opotters ihm mit fo viel Unverschämtheit geraubt, und in einen Belben findlicher und bruderlicher Liebe verdreht ? 3ch balte mich ben bem gepruften Abraham fo weitlaufig auf, weil es der Dube lobnt, einen folden Verfaffer ju beurtheilen. Richts als eis ne blinde Gefälligfeit gegen die herrschenden Sitten unferer jegigen Dichtfunft, ober eine burch Gewohnheit erlangte Fertigfeit, Die unfer Urtheil parthenisch macht und unsere Ginne bezaubert - und der Trieb zu gahnen, meil wir andere gabnen feben - fonnen bergleichen Gaufelenen fo anftedend machen, baß die beften Roufe davon hingeriffen werden. Geben bie Benmorter, welche ben Varafiten gleich fich ben jedem Sauptworte ju Gaft bitten, nicht dem Ohre eine weit ärgere Monotonie, als die man bem Geflapper ber Reime jugeschrieben? Wird nicht die geiftige Mafchinerie grober angebracht, als das Spiel der Anechte ben ben alten, und bes Scapin ben ben neueren Romern?

Fragen Sie mich also nicht. mehr, ob ich feine Dichter lese. — hr. B. ist vorige Bosche angekommen. Ich habe ihn weber ben ers Damann's Schriften LAB.

sten noch ben zweiten Jahrmarktstag zu Sause sinden können. Mein Vater ist ihm begegnet, dem er versprochen, und zu besuchen; das will ich also abwarten. Ich fand hier von ungefahr eine Uebersehung eines platonischen Gespräches zwischen Sofrates und Alcibiades, das ich ihm zu lesen gebracht, weil die jetzigen Conjuncturen darin sehr genau mitgenommen sind.

## 45. Xn 3. 6. Linbner, nach Riga.

Ronigeberg, ben 3ten 3wl. 1759.

Derzlich geliebter Freund, Ich habe heute fruhe die Einlage durch hrn. Wagner erhalten, und danke Ihnen für die Zeit, die Sie fich nehmen, mich Ihres gutigen Andenkens zu versichern. Jedes Denkmal und Wahrzeichen davon ist mir unendlich schätbar.

Ich habe heute eine Kur angefangen, die sich auf eine Flasche Seidliger Wasser erstrecten wird und also diese Woche geschlossen werben durfte. Gestern die Zubereitung dazu gemacht — ich werde eilen, um nicht die Erdbeerren-Zeit zu versaumen.

Wie angenehm der gestrige Abend für mich gewesen, konnen Sie selbst leicht erachten, da ich ihn in der Gesellschaft unsers Frenndes, des herrn Berens, zugebracht, der mich unvermuthet beschlich. Er hat nicht gewußt, daß ich ihn dren Tage nach einander aufgesucht; und ich nicht, daß er mich zu feben munschte. hente fomme ich eben von ihm, aber ohne ihn zu haufe angetroffen zu haben.

Ich weiß, liebster Freund, daß eine Unwissenheit von beiden Theilen über gewisse Dinge uns zu einem Misverständnisse vieler Rleinigkeiten und zu einem frevelhaften Urtheil über amphibische Dinge verleitet hat. Eine Appellation an Casar, den großen Eroberer — menschlicher Borurtheile und Anschläge — die Zeit ist meine erste und lette Zuslucht. Sie lieben mich noch — mein Freund auch noch — Zufriedenheit genug für mich; wosür ich Gott danke.

Schwung, Wis und all das Zeng sind entzückende Dinge, und sehr willsommene Borzüge, wenn wir die erste, die beste Leiche oder Schönheit zu besingen haben; wenn Wis, Schwung und all das Zeng aber zu höheren Gegenständen gebraucht wird, und zu mehr als Theaterfabeln: so ist es eine vernünftige Raferen und eine extatische Selbstliebe — ein excentrischer Stolz. Wie ich mit Wörtern spiesle, so giebt es Leute, die mit Begriffen spielen.

Der Seift der Liebe — ift ein Geift der Wahrheit, die im verborgenen liegt. Wenn derselbige kommt, steht in meiner Bibel, der wird die Welt strafen — Ich habe euch noch

viel ju fagen, ihr konnets aber jest nicht tragen; find Borte, wie Sie wiffen, des Menschensohns, ber Sunder aufnimmt und mit ihnen iffet.

herr kauson hat mich heute besucht, ich habe ihm vorgelesen, daß ihm die Stille vortheilhafter senn wird als der vorige Lumult. Er ist der einzige von meinen alten Freunden, der mir hier übrig geblieben, und nimmt alles von mir für lieb.

herr Trescho ist vorige Woche abgereiset nach hause, der Gesundheit wegen. Er hat im Intelligenzblatt mit allgemeinen Gedanken eines christlichen Weltweisen über die Zufriedenheit Abschied genommen. In seiner Schreibart sind mehr Farben als Zeichnung. Wir haben ofters uns einander die Frage aufgeworfen von der Unverträglichseit der schwesterlichen Kunste, Poesse und Rhetorik. Cicero war ein schlechter Dichter, und das an Poeten fruchtbare England zählt wenige Redner.

Ich freue mich, daß Sie mit überschicktem zufrieden find. Wagner hat einiges nach feinem Geschmad bengelegt. Von Swift haben Sie vergessen, daß ich den ersten Theil als ein Geschenk bekommen und Ihnen versprochen die Last der Fortsehung daben zu übertragen, wenn Sie den ersten Theil als eine Rleinigkeit annehmen wollen. Ich bin mit hume's zweitem Theil fertig, ben ich ohne Sulzer gelesen. Seine Versuche habe ich mehrentheils zum Frühstück gelesen. Wie die Natur den Boden giftiger Kräuter mit Gegengiften in der Nähe beschenkt, und der Nil den Crocodil mit seinem Meuchelmörder zu paaren weiß: so fällt hume in das Schwerdt seiner eigenen Wahrheiten. Zwen davon sind allein genug, das ganze Gewebe seiner Schlüfse in seiner wahren Schwäche zu verrathen.

1) "Die lette Frucht aller Weltweisheit ift "die Bemerfung der menschlichen Unwiffenheit "und Schmachheit." Derjenige Theil, der fich auf unfere Verftandesfrafte und Erfenntniß begiebt, zeigt uns, wie unwiffend, ber fittliche, wie bofe und feicht unfere Tugend ift. Diefer Edftein ift zugleich ein Dublitein, ber alle feine Sophisterenen gertrummert. Unfere Betnunft ift alfo eben bas, mas Paulus bas Gefet nennt - und das Gebot der Bernunft ift beilig, gerecht und gut. Aber ift fie uns gegeben - uns weife ju machen? eben fo wenig als das Gefet der Juden, fie gerecht ju machen, fondern und ju überführen bon dem Gegentheil, wie unvernünftig unfere Bernunft ift, und daß unfere Irrthumer durch fie gunehmen follen, wie die Gunde durch das Gefet aunahm. Man fete allenthalben, wo Paulus von Gefet redet - bas Gefet unfers Jahrhunderts

und die Losung unserer Klugen und Schriftgelehrten — die Vernunft: so wird Paulus mit unfern Zeitverwandten reden; und seine Briefe werden nicht mehr einer Trompete ahnlich seyn, nach deren Schall sich keiner zum Streit ruftet, weil sie unverständlich das Feldzeichen giebt.

2) Ein Berfuch bon ben Wunderwerfen. Die driftliche Religion ift nicht nur mit Bun-"derwerken am Unfange begleitet gewesen; fonbern fie kann auch felbst beut ju Tage von "feiner vernunftigen Verson ohne ein Bunder-"werf geglaubt werden. Die bloße Bernunft "ift nicht zureichend, uns von der Wahrheit "berfelben zu überzeugen ; und wer immer burch "den Glauben bewogen wird, derfelben Ben-,, fall zu geben, der ift fich in feiner eigenen "Derfon eines beständig fortgefetten, ununter-"brochenen Bunderwerfes bewußt, welches al-"le Grundfage feines Berftandes umfehrt, und "demfelben eine Bestimmung giebt, bas zu glan-"ben, mas der Gewohnheit und Erfahrung gu-"wider und entgegengefest ift." - hume mag bas mit einer hohnischen ober tieffinnigen Diene gesagt haben; so ist dieß allemal Orthodoxie, und ein Zeugniß ber Wahrheit in bem Munde eines Feindes und Berfolgers berfelben - 21. le seine Zweifel find Beweise seines Sates. — Sat bas Gefet nicht mit ber Bernunft cinen gleichen Ursprung? Jenes waren Ritus, Sahungen, entlehnte Gebrauche, wie Spencer will, von andern Bolfern; sind unsere Bernünftelepen und Erfenntniß was anders als Traditionen der Sinne, der Bater ——?

Da ich ben dritten Theil von hume nicht Gelegenheit gehabt, zu bekommen, so ist jest Baco mein Philosoph, den ich gleichfalls sehr schmecke. Da ich die Encyclopadie und einige der französischen Reulinge Schriften kenne, so ist mir angenehm, die Quelle selbst zu versuchen, aus der jene geschöpft, und die Answendung zu sehen, die sie von seinen Einsfällen gemacht. Vielleicht hievon künstig mehr.

Alle Musicalia, liebster Freund, wenn nicht mit der bequemsten, doch mit der geschwindeasten Gene Gelegenheit. Was das übrige anbetrifft, so brauche ich nichts. Es liegt dort so gut als hier. Alles was man damit anfängt, wird mir unterdessen angenehm und willsommen hier senn. Grüßen Sie Herrn Carl, sein sämmtsliches Haus und das Arendsche auf das ergebenste von mir, so bald Sie Gelegenheit haben, dahin zu gehen. Das erste Wiedersehen des Herrn Berens ist ein Glück für mich geswesen, das ich mit aller möglichen Empfindzichteit genossen. Ich kann die Elegie des Dichzters in einen Paean übersehen oder in einen

anbern Schluffel transponiren und ben Refraim umfebren :

Den Freund, ben bab ich funben.

Richt Zeit, nicht Entfernung, nicht Sehler, nicht Umftande haben bisher unferen Reigungen geschabet, und alles fünftige wird uns gleichfalls jum besten bienen muffen. Abien.

46. Un feinen Bruber nach Riga.

Arutenau, ben 12. Jul. 1759.

Ich bin hente frühe in Gesellschaft Jopfel's hieher gegangen, um des Sommers zu genießen. Mein Bater hat mir hoffnung gemacht, mich abzuholen. Gott lob, leidlich gesund, aber von häuslichem Verdruß so umringt, daß er kaum Luft schöpfen kann. heute wird hoffentlich ein Brief von dir ankommen, auf den du uns schon lange hast warten lassen. Bete und arbeite! Die Menge beiner Geschäfte und Stunden such dir durch Ordnung und Mäßigkeit zu erleichtern. Ordnung ist die innere Deconomie, Mäßigkeit die äußere; jene muß regelmäßig, diese sittlich seyn.

Am Anfange biefer Woche bin ich in Gefellschaft bes hrn. B. und Mag. Kant in ber Windmuble gewesen, wo wir zusammen ein baurisch Abendbrod im bortigen Kruge gehalten; seitdem uns nicht wieder gesehen. Unter und — unfer Umgang hat noch nicht die borige Bertraulichfeit, und wir legen und beisbe dadurch den größten Zwang an, daß wir allen Schein beffelben vermeiden wollen. Die Entwicklung dieses Spieles sen Gott empfohten, beffen Regierung ich mich überlaffe.

47. Un 3. G. Linbner, nach Riga.

Trutenau, ben 16. Inl. 1759.

Berglich geliebteffer Freund , Ich habe geftern Ihre liebreiche Buschrift erhalten und die Radricht, daß ein Pafet von Ihnen gleichfalls ju hause auf mich wartet. Ich denke morgen oder übermorgen von meinem Bater hier abgeholt zu werden. Unftatt Ocenen in ber Ratur ju meiner Aussicht ju haben oder ju machen, liegen Sogarthiche Zeichnungen ju Sirach's haus und Sittenbuch um mich her. um, die meine Aufmerksamfeit von der ersteren abziehen. Ich wurde vielleicht in der gantelnden gufternheit bes Duffigganges hier ausschweifen, ohne biesen monadischen Rappjaum bon Betrachtungen - über Familiephandel und den Umgang meines Wirths mit un. ferm großen Mublenbaumeifter Dietrich. Det lettere hat jest Balder in Polen auf fechs Jahre gefauft und ein Gut gepachtet - Der erfte Berfuch in diefer Urt. Beil unfere Erfahrung (bie-im gewißen Berftande die mabre

Philosophia atomistica ift) burch bergleichen Kleine Beobachtungen machet; fo will ich immerbin die Augenweide des Landlebens etwas meniger hier genießen. Ich weiß, herglich gelieb. tefter Freund , daß ich Ihnen noch eine Untwort in Unfehung meines Bruders fculdig bin. Da Sie jest felbst auf die Spur kommen, ift es mir lieb, mit wenigem mich zu erflaren. .Um Gebuld Gie ju bitten, murde vielleicht jemanden der Sie fennte , lacherlich vorfommen ; gleichwohl babe ich es im letten Briefe gethan. und thue es noch. Sein letter Brief ift febr gut geschrieben; aber fo funfilich und in Salten gelegt, baf bie Furcht und Ocham einer Bloge fich durch feinen gefetten Bit verrath, und ich finde allenthalben Beweise von dem, was Sie mir fagen, und Spuren, aus benen ich , wie der weise Memnon , merken fann, was fur Ohren das hundchen tragt, das man fucht ic. Ich thue das bennahe in jedem Briefe, warum Sie mich ersuchen - und ich Berbe mich naber erflaren, ba er mir felbft Unlaß dazu gegeben. Weil ich aber auch ben Berbacht ben ihm icon mehr als einmal erweckt, daß ich mich ju viel um fremde Dinge befummere, und bon dem gemeinsten gauf ber Dinge und Gefcafte nicht anders als übertrieben benfen fann; so thue ich burch bieses Bornrtheil nichts als Fehlschläge.

Da Sie Amtswegen und aus Gewissenspssicht, ja selbst aus Dausvater Recht und Breundschaft, so fren und rund mit ihm reden können, als Sie es für nöthig sinden, da Sie ein Augenzeuge seiner Rachläßigkeiten und Rebenwege sind, und im Stande, ihn alle Angenblicke auf der That zu ertappen; da Sie übrigens die gute Mennung der Mäßigkeit und Lindigkeit für sich haben: so werden Sie es mir um so viel weniger verdenken, wenn ich Sie ersuche, sich gegen ihn ernsthaft zu erklären, und ein wenig Gewalt dazu zu brauchen, um ihn zur Selbsterkenntniß und Selbstprüfung zu beswegen.

Ich werde fortsahren aufrichtig gegen ihn zu senn, und Ihnen für alle die Winke herzelich danken, die Sie mir von seiner Aufführeung geben, solche auch zu seinem Besten ohne jemandes Nachtheil anzuwenden suchen. Sein Phlegma und kalt Blut ist nichts als eine falssche Brustwehr seines Stolzes und seiner Bequemlichkeit — und so gut Blendwerk als meine auswallende Dies.

Ronigeberg, ben 20ten.

Ich habe Ihrer lieben Mutter die Einlage eingehandigt. Ihr herr Bruder aus Rurfand hat mir geschrieben. Er steht jest in dem Sanfe febr gut., wie ich auch durch Baffa ge-

bort, woruber ich mich herzlich freue. 3ch babe mich heralich gewundert, daß man dort ein ander Wort in meinen Briefen , das nicht weit bom Adel gestanden, für Canaille gelefen, und baruber fo bofe geworden; und muß Ihren Beren Bruder fur feine Trenbergigkeit ein menig auslachen, baß er fich biefer Einfalt fo bef. tia angenommen. Ich bin bergleichen Diffver-Randniffe schon gewohnter als er. Es war ein fiflicher Dig in meinen Briefen, den weber Eltern noch Rinder verfteben , der aber freplich am meiften auf ihren hofmeifter gemungt mar, wie er es auch felbst bemerkte, und woburch feine Gitelfeit bes wibigen Studirens und bie unterlaffene Unwendung babon jur hauptfache, namlich der Erziehung, ein wenig gestraft werben follte. Ich nahm mir zugleich die Fren. beit, meinen Duthwillen als eine Gelegenheit Ihnen an die Sand ju geben, fich an meinem eigenen Bruder ju rachen auf gleiche Art.

Ich danke Ihnen für Ihre kleine Rhapsodie von gelehrten Reuigkeiten. Für mich ift Saft und Mark genug darin. Reine Entschuldigung mehr von der Art für mich. Jedes Wort ift ein Urtheil für mich, und jede Rleinigkeit, womit mich ein Freund unterhalt, unendlich kostbar. Nicht das Gepränge, sondern die aisance der Empfindung ist meine Sache; und mit gleichen Gesinnungen wird Ihnen die

Geduld, mein Geschmiere zu lesen — wie ich mir schmeichele — zu einem Zeitvertreib. Freundschaft — unter sedem Contrast — Darmonie — die im Gebrauch der Dissonanzen bessieht und wie die Italiener halbe Tone liebt — dieß sind die Quellen, die mich so briefreich an Sie allein machen, unterdessen ich andern, wie eine libysche Wüsse, auf den Scheitel und unter den Fußscht und ohne Früchte weder der Sonne noch des Monds,

Wenn Sie die lyrifchen, elegischen und epischen Gedichte nicht haben, die ju Salle ausgefommen, fo haben Sie bas neufte in biefer Deffe noch nicht fennen gelernt. Ich ichide fie Ihnen auf Gerathewohl. Befigen Sie folde, fo fonnten Gie felbige an herrn Carl Berens ober feine Schwester anbringen. Die Be-Dichte gehoren ju Meifterftuden; in ber Theo. rie ift der Berfaffer auf guter Opur und uberlauft bennahe feinen Liebling Batteur. Eitelfeit, gleich Onfteme ju machen, und ber perflucte Mechanismus unferer neueren Philofopbie, die Ungeduld feine Eper auszubruten und ben Termin des Sigens auszuhalten, ber jur Reife und Zeitigung ber Ratur gehort! Born find Unmerfungen, hinten find Briefe. Die letten widerlegen und ergangen jugleich Die erften. In feinen Briefen ift eben der Behler und men for for for och bas in den Anmerkungen herrscht. Sie werden hier meine Beobachtung in einem Benfpiel sehen, wie eine Reihe neuer Begriffe eine neue Bendung der Sprache hervorbringt. Ich habe das Buch in einem Othem gelesen, daß ich mehr davon keichen als reden muß. Sie werden selbst die Schwärmerrenen und die üppigen Aeste dieses zu frucht baren Genies ihrer Ausmertsamkeit würdigen.

Ich habe ben ersten Theil des Rordischen Auffebers durchblattert. Rlopftode Stude unterscheiden fich darunter und erheben allein bas Werk. Eine Doe über die Allgegenwart Got tes, die fich ohne einen beiligen Schauer nicht lesen läßt. Es ist mahr, daß er ein eben fo furtrefflicher profaischer Schriftsteller ift. ther, Opis und Saller ift fein beutsches Eriumbirat. Gedanken über die beste Art von Gott ju benfen 1) nach metaphyfischen Begrife fen 2) in Betrachtungen 3) in Begeifterung; als ein Sophist, Abilosoph und Christ ober Boet. Wundern Sie fich nicht, bag bieß Synonyma find. Das zwente Stud von ihm find Unmerfungen über den poetischen Ausbrud, Sprace ober Period. Laufon erschrack, daß fo ein Beift wie Rlopftock auf den Ort Achtung giebt, wo eine so nichts bedentende Interjection als bas Ach! ift, steben foll. Dafur hat er beute erfabren muffen, daß er noch lange nicht fo viel

als Gottsched von der Poesse versieht, den er so verächtlich beurtheilt. Endlich hat er einige Betrachtungen über das Publicum gemacht, namlich das gelehrte, welches er in Richter und Renner eintheilt, und worin er seine eigene Geschichte mit dem bescheidenen Stolz eines Richters und Renners seiner eigenen Werke emblematisch erzählt.

Diefes Dublicum, mas fur ein Proteus ift es? Wer fann alle die Bermandlungen ergab. len , und alle die Geffalten , unter benen es angebetet wird, und burch die aberglaubische Lefer betrogen werden? Ein bleffirter Officier, ber fur Die lange Weile - ich weiß nicht mas? liefet. Dieß ungenannte find die Briefe die neuefte Litteratur betreffend, die ich mit fo viel Vergnugen gelefen, als man einem Patienten Laune gutrauen fann, der feinen Urm in ber Scharpe trägt. Sollte aber mohl das Publicum bon Richtern und Rennern bergleichen Einfalle billigen, die gar ju deutlich verrathen, daß nicht der Mann, an den diese Briefe geel richtet find, fondern ber Schriftsteller ein folder temporarer Invalide ift, der feine eigene lange Beile vertreibt - und feine gefunde Urtheilsfraft jur Luft ober aus eigennütigen Abfichten, wie die Bettler, jum Rruppel macht? Rein Bergmann wird burd biefe Briefe gebeffert. werben ; ber ift ju bumm, fie ju'lefen; fein

Wieland an seinem guten Namen viel verlieren, vielleicht dadurch für sich und seine Leser oder Anhänger gewinnen — fein Philosoph einem Wissing mehr zutrauen als einer privilegirten Academie. Der wie Pythagoras dem olympischen Spielen zusieht, hat so wenig Lust als Geschick mitzulaufen; er sieht aber auch ohene Neid den Sieger und ohne Mitseiden seine Nebenbuhler und sich selbst an.

Forstmann foll biefen Mai gestorben fenn. Seine erfreulichen Nachrichten fur die Sunder find nicht mehr hier, werden aber wieder berforieben; alebann follen Gie felbige haben. Ich fenne feinen großeren Redner unter den Reueren. Rein Bunder; was find die Ungelegenheiten eines Demofthenes und Cicero gegen das Umt eines Evangeliften, eines Engels, ber nichts weniger und nichts mehr feinen 311horern ju fagen bat und weiß, als: Laffet euch verfohnen mit Gott; und fie mit ber Liebe, mit ber Gewalt, mit ber Niedrigkeit bagu ermahnet, als wenn er Chriftus felbst mare? Und ju diefem foniglich priefterlichen Geifte wird, wie Betrus fagt, jeder Chrift geweiht und gefalbt, ein Prediger ber Gerechtigfeit, ein Benge und Martyrer der Wahrheit, mitten unter bem unschlachtigen und verfehrten Geschlecht ber Sunder; hier wie der Konig der Juden verworfen und mit Dornen gefront, bort Gobn

und Erbe, als Richter über bie gmölf Stam. me, eine Rrone der herrlichkeit auf dem haupte. Dieß find Empfindungen , die mit ju benen gehören, an die fich, wie Rlopfrock fagt, fein profaischer Schriftsteller magen fann noch barf. Wer fann Dinge nachahmen, die burch feinen bon ben funf Sinnen geichopft werben tonnen ? Dieß find Empfindungen , die in fein ander Feld gehoren, als in die Poefie, und in feiner andern als ber Gotterfprache allein ausgebruckt werben fonnen. Gie fommen aus bem Munde Gottes und geben in Gottes Dhe gurud. Wie bas Opferfeuer bes herrn bom himmel fallt und gen himmel fleigt - Gebanten, Die ber Chrift im Ochlummer und. in den Traumen feiner Rube - mitten unter ben Gefahren ber Nacht und eines offenen Relbes - ungeachtet bes Steines, bes barten Bolfters - wie Engel auf der Leiter Jacobs von Gott und ju Gott fleigen fieht.

Den Begriffen des Rlopftock zu Folge besteht das physische Wachen in demjenigen Zustande eines Menschen, da er sich seiner selbst bewußt ist; dieß ist aber der wahre Seelenschlaf. Unser Seist ist nur alsdann wachend anzusehen, wenn er sich Gottes bewußt, ihn benkt und empfindet; und die Allgegenwart Gottes in und um sich erkennt, wie die Seesle eines wachenden ihre Herrschaft über den

BRI

369

Leib, und ber Leib bie Einbrude eines geiffigen Billens ausbruckt. Ein Menfch, ber in Gott lebt, wird fich baber ju einem naturlichen Menfchen verhalten, wie ein wachender - zu einem ichnarchenden in tiefem Ochlaf - ju einem Erdumenden - ju einem Mondfüchtigen. Ein tiefer Ochlaf ift bem Tobe am nachften, ohne alles Rachdenken, ohne alle Thatigkeit. Ein Traumender fann lebhaftere Borftellungen als ein Bachender haben, mehr feben, boren, benfen als er; fich berfelben bewußt fenn, mit mehr Ordnung traumen, als ein wachender benft, ein Schopfer neuer Gegenftande, gro-Ber Begebenheiten. Alles ift mahr fur ihn und boch ift alles Betrug. Alles was um ihn borgebt , berjenige , ber mit ibm redet , die Befabr, die ihn umringt, das Blud, bas auf fein Aufwachen martet, ift ihm aber nicht gegenmartig und Richts fur ibn. Er fieht, er bort, er verfteht nichts; in der Theorie feiner Traume vielleicht unendlich mehr als der wachende an feinem Bett. Der Mondfuchtige ift vollends bas Bild eines praftifchen, geschäftigen Mannes, ber mit aller Borfichtigfeit, Ueberlegung und Bufammenhang redet , handelt , gefabrlide Unternehmungen mit mehr Sicherheit ausführt, als er mit offenen Augen thun konnte and thun murbe.

Es giebt Traumende, die fich ausfragen

laffen, und mit Berffand antworten. ein Bachender in diesem Sall es mit bem erften versuchen mochte, und ihn uber feinen eigenen Buftand um Rath fruge: fo mare bie Bermechfelung ber Ibeen febr leicht, bag er das von fich felbst fagte, mas den Bachenden amgienge, und umgefehrt. Gefegt, ber Bachenbe ließe in ber Dige bas Wort entfahren: Du traumft, lieber Breund, fo fonnte vielleicht ein arober Wortwechsel zwischen biefen Beiten entfteben - Ift jest die Frage, ob es wohl in aller Welt möglich mare, bag ein Wachender ben Traumenden, so lange er namlich schliefe, babon überführen tonnte, daß er schliefe ? Rein wenn Gott felbft mit ihm rebete, fo ift er genothigt, bas Machtwort jum voraus ju fenden und es in Erfullung geben zu laffen : Bache auf, ber Du schläfft -

Ich wundere mich über Ihre Gleichgültigfeit in Ansehung unsers gemeinschaftlichen Freunbes. Er besuchte mich den Tag nach meiner Rückfunft vom Lande. Ich habe kein Distrauen in Ihre Redlichkeit und Freundschaft, /
daß ich nicht mein Derz in Ansehung seiner ein wenig entledigen sollte. Wein Urtheil über seine Berfassung kann nicht richtig senn, weil ich keine völlige Einsicht von seinen hiesigen Absichten habe. Er beschuldigt mich, daß ich mir nicht zu nahe will kommen lassen; und das ift vielleicht feine eigene Kurcht für fic felbit, die ihn bon jeder ernsthaften Unterfudung über unfere Ungelegenheiten entfernt. 36 gittere fur feine Gefundheit - ben der jegigen Jahreszeit arbeitet er wie ein Laglohner ben gangen Morgen in Papieren - ben gangen Rachmittag in gefellschaftlichen Berftrenungen. Er hat in beiben eine Seftigfeit, ber ich nicht fabig bin, weil ich einen schwächlicheren Leib und feigere Triebe habe. Eine Legion von Zweifeln im Ropf, fur beren Auflosung er fich fürchtet. - Die Weisheit hat fich ihm fürchterlich gemacht, weil fie fich unter ihrem Schifde fur ibn verdectt; und diefer Schild, wie Sie wiffen, tragt einen Medufentopf. - Die Beisbeit bat fich ben ibm verächtlich und lächerlich gemacht, weil fie einen ichlechten Gefchmad und ju wenig Urtheil in der Bahl ihrer Lieblinge unter ben Bogeln ju erfennen giebt. Da er, wie ein artiger Mann, ben Gottinnen ibren Geschmack laffen follte, wie die Gotter ben Sterblichen bierin ihren frenen Willen laffen.

Ein heimlicher Groll gegen mich, den der ftarfere Genius unserer Freundschaft in Beffeln balt — ein bitterer Gram um seinen hiefigen Bruder, den er fur verloren halt, und im Widerspruch mit dieser Einbildung, retten will und zu retten glaubt. — Den so viel Schmerzen ist es fein Wunder, daß man seine Lage

im Balzen und im Laufen der Sande zubringen muß, wie ein Kranker feine Rächte die halbe Racht auf harten Matrazen, und die andere Salfte auf flachlichten Rosen.

Sieb Deinen Bruder auf; so bist On ruhig. Willst Ou ihn nicht aufgeben: so glaube, daß ihm zu helsen ist und brauche die rechten Mittel; so wird Dir nach Deinem Glauben geschehen und die Mittel werden gesegnet werden.

Ich besuchte ihn einen Abend, wo er in großer Unruhe war, die er mir immer ins Geficht leugnete, ungeachtet er gegen feinen Bruber eiferte. Ich suchte ibn damit zu berubiden, daß Gott fich um unfere Bege befummere und unserer am meiften auf frummen wartete und butete. Er fuhr barüber fo auf, daß ich ihm unbeareifliche und unverftanbliche Einfalle vorsagte, daß ich mich freute, mit gefunden Gliedern die Treppe herunter ju fommen. - Ben einem folden Das und erbitterten Gemithe, über die unschuldigften Worte, die mir in der Angst entfahren, fann mir, liebster Freund, frenlich ben feinem Umgange nicht gut ju Muthe fenn. Ich muß aus Furcht Die Thuren meines Bergens verschließen, und meinen Dund buten und verfiegeln laffen, als wenn er bas Grab eines Betrugers und Berfuhrers mare. Ich muß mich, wie die ersten

Junger, bis in bas britte Stodwerf meines Wiges verfriechen, wo mir Gott die Enade giebt, Paulum zu horen, bep beffen langen Briefen mancher junge muntere Chrift, doch ohne feinen Schaben, sich des Schlafes nicht erwehren kann. Act. XX.

96 weiß nicht mehr, liebfter Rreund, welcher an den Erflarungen Ihrer Rhetorif alle Karben ausloschen, und fie dafur in reines Licht verwandelt ju feben munichte - weil ihm in ben meiften ein feverlich Wort und uneigentliches Zeichen eines Begriffs ju fenn ichien. Wenn Sie biefen Fehler an meinen Berioden, an einigen ausgesuchten, beben, und ihnen bas tropifche, bas bichterische und schwarmerische abschalen - fie in reine, fluffige, bentliche, - aber nicht finnliche, fondern bloß den Berfand überzeugende - auch nicht pathetische und hergliche - sondern fanft kigelnde und die Oberhaut bes Bergens gleichformig berührende Euriatien überfegen konnten : fo mare bieß; ein recht freundschaftlich Sendschreiben an Ihren alten Bubbrer.

werden Sie mir, liebster Freund, julacheln. Wenn Sie auch noch so erträgliche Wahrheiten sagen, werden Sie mir vorwerfen, so kann Ihnen Ihr Werf nicht anders als mißlingen, da Sie über fleine Rebendinge gern Anlaß nehmen zu spotten — Nun so will ich mich mit bem Topfer über meine Ungeschicklichkeit ober Unglück tröften. So geht es allen, die in Leim arbeiten. Jedes Ding ben seinem alten Ramen zu lassen, ist das ficherste.

t

Das Publicum, der bleffirte Officier und din guter Freund wollen vielleicht auf gleiche Art amusirt sepn. — Unter den Bedingungen werde ich in Ewigkeit kein Antor. Ich will lieber wie ein einsamer Bogel auf dem Dache leben und mit David verstummen und still sepn, selbst meiner Freuden schweigen und mein Leid in mich fressen. Mein Herz ist entbrannt in meinem Leibe, und wenn ich dran deuse, werd' ich entzündet. Laß sie daher gehen wie ihre Schemata, und sich viel vergebliche Unruhe machen. — Mein Alter läst Sie herzlich grüßen neht Ihrer lieben Hausehre. Ich umvarme Sie beiderseits.

## 48. An feinen Bruber nach Riga.

Königsberg, ben 10. Jul. 1759Ich bin vorgestern unter göttlicher hulfe mit einer Arbeit zu Ende gefommen, die ich hier aus Muße angefangen und mit vielem Eifer fortgesetzt, nämlich, das Neue Testament im Griechischen zu durchgehen, wozu ich mich durch eine stüchtige Wiederholung der Grammatif zubereitet. Zu diesem Gebrauche fand ich ein durchschossen leusdenianisch Testament Junger, bis in bas hritte Stockwerf meines Wifes verfriechen, wo mir Gott die Gnade giebt, Paulum zu horen, ben beffen langen Brie-fen mancher junge muntere Chrift, doch ohne seinen Schaben, sich bes Schlafes nicht erweh-ren fann. Act. XX.

Ich weiß nicht mehr, liebster Freund, welcher an den Erflarungen Ihrer Rhetorif alle Rarben ausloschen , und fie bafur in reines Licht verwandelt ju feben munichte - weil ihm in ben meiften ein fenerlich Wort und uneigentliches Zeichen eines Begriffs ju fenn fchien. Wenn Sie biefen Fehler an meinen Berioden, an einigen ausgesuchten, beben, und ihnen das tropische, bas bichterische und schwarmerische abschalen - fie in reine, fluffige, beutliche, - aber nicht finnliche, fondern bloff ben Berftand überzeugende — auch nicht pathetische und bergliche - fondern fanft figelnde und die Oberhaut des Bergens gleichformig berührende Curialien überseben konnten : so mare bieß ein recht freundschaftlich Sendschreiben an Ihren alten Bubbrer.

werden Sie mir, liebster Freund, zulächeln. Wenn Sie auch noch so erträgliche Wahrheiten sagen, werden Sie mir vorwerfen, so kann Ihnen Ihr Werk nicht anders als mißlingen, da Sie über kleine Rebendinge gern Anlaß

nehmen zu fpotten — Run so will ich mich mit bem Topfer über meine Ungeschicklichkeit oder Unglud tröften. So geht es allen, die in Leim arbeiten. Jedes Ding ben feinem alten Ramen zu laffen, ift bas ficherfte.

1-

Das Publicum, der bleffirte Officier und ein guter Freund wollen vielleicht auf gleiche Art amusirt sepn. — Unter den Bedingungen werde ich in Ewigkeit kein Antor. Ich will lieber wie ein einsamer Bogel auf dem Dache leben und mit David verstummen und still sepn, selbst meiner Freuden schweigen und mein Leid in mich fressen. Mein herz ist entbrannt in meinem Leibe, und wenn ich dran deute, werd' ich entzündet. Laß sie daher gehen wie ihre Schemata, und sich viel vergebliche Unruhe machen. — Mein Alter läßt Sie herzlich grüßen nebst Ihrer lieben Pausehre. Ich undarme Sie beiderseits.

## 48. An feinen Bruber nach Riga.

Königsberg, ben 10. Jul. 1759Ich bin vorgestern unter göttlicher hulfe mit einer Arbeit zu Ende gekommen, die ich hier aus Muße angefangen und mit vielem Eifer fortgesest, nämlich, das Neue Testament im Griechischen zu durchgehen, wozu ich mich durch eine stüchtige Wiederholung der Gramematif zubereitet. Zu diesem Gebrauche fand ich ein durchschossen leusdenianisch Testament und habe Daries Wörterbuch, bas Prof. Appete herausgegeben, mit Rugen gebraucht. Es ist Schabe, daß es nicht mit mehr Ordmung und Aufsicht geschrieben ist; so wurde es um die Hälfte kleiner und viel nuhbarer senn. Mit dem Ende dieser Arbeit bin ich so zufrieden gewesen, daß ich gestern mir einen ganzen Kepertag gemacht und Nachmittags eine kleine Rindergesellschaft in unserm Garten zusammensgebeten und bewirthet habe.

Du wirft mir nicht ubel nehmen , mein lieber Bruder, daß ich dir neulich eine fo furge und ubel geschriebene Ginlage burch ben herrn Rector habe einhandigen laffen. Rimm meine bruderlichen Erinnerungen mit Sanftmuth auf. Du haft mir ben Unfang beines Gefpraches definegen geschickt, daß ich barüber urtheilen foll. Un den Sprachfehlern ift mir nichts gelegen, fondern ich habe mein Augenmert auf die Gemutheverfaffung gerichtet, die aus bem Schwunge ober ber Bildung und ber Eracht beiner Gedanten fich berrath. Benn bu auf die Empfindungen und Bewegungen beines Gemuthes Achtung gegeben , womit du meinen Brief gelefen, fo wirft bu vielleicht ertennen, bag ich mich in meinen Bermuthungen nicht geirrt. Rimm an den Artheilen Anderer wher mich feinen Antheil; als ein Bruder entfoulbige mich wenigstens in beinem Bergen und kehre alles zum Besten. Las dich kein Ansehen und keine Vernunft und keinen Namen der Freundsschaft verführen noch mit hinreißen. Warte nicht auf mehr Erfahrungen und denke durch künstige king zu werden; wenn dich die vergangenen und gegenwärtigen nicht klüger gemacht haben, so werden alle künstige gleich verloren seyn. Dem Un wissenden oder Ungläubigen kommt alles übertrieben vor, was aus der größten Einfalt fließt und mit derselben bestehen kann; der Weise, der Gott fürch tet und Gott zu gefallen sucht, erreicht auch das nil admirari, das der Welt- und Schulmann affectirt.

i

Ift es nicht ein alter Einfall, ben bn oft son mir gehört: Incredibile sed verum? Lugen und Romane muffen mabriceinlich fenn, Sprothesen und Rabeln; aber nicht die Bahrbeiten und Grundlehren unferes Glaubens. Bas für ein schaler Glaube, ber aus der Begreiflichfeit und Sinnlichfeit ber Bredigt entsteht! "Mir geschehe, wie bu gesagt hast" wie widernaturlich ben Begriffen eines Dad. dens, das von den Wind- Erzeugungen eines hills nichts mußte - wie nachtheilig ihrer Tugend und ihrem guten Ramen; und doch glaub. te fie nicht nur, fondern wunschte auch die Erfullung des Unfinns und Spottes, ben Engel reben, die por Gott fteben. Ihre phis losophische Rengierde: wie mag bas jugeben ?

war bis jum Stillschweigen burch ben alltag= lichen Grundfat aufgelost: Ben Gott ift fein Dina unmöglich. Bas ift an meiner Ehre gelegen? Die Ehre ber Menfchen ift ein Spiel threr Einfalle und Bosheit. Der Schimpf, ben meine Bruder nach bem Rleifche, meine Glaubensgenoffen , mir nachreben , wird burch Die abgottische Ehre einer Stadt, die ich nur aus bem Scepter fenne, welches fie mein gand fublen lagt, ju einem Gleichgewichte ber Gitelfeit und bes Richts gebracht. Die Ga ge ber Sirten ju Betblebem und die Reifebefdreibung ber Beifen aus dem Morgenlanbe: hier liegt bas Zeugniß von ber Berrlichfeit meiner Riederfunft. - In folden Erfdeinungen bes Glaubens thun fic die Graber . ber Beiligen und ber Propheten fur Chriften auf, und in folden Profopopoien reden bie Buge ihrer Gemalde in ben beiligen Ochriften gu und. Go merben bie Broden berfelben in Rorbe vermandelt, und die Monofpllaben ber Sprade bes Beiligen Geiftes fo fach - und finnreich, daß wir mit Johannes die Unmöglichfeit fublen, bas ju ergablen, mas wir gewiß miffen, weil die Belt die Bucher nicht begreifen murbe, bie ju beschreiben maren.

Las dich, mein lieber Bruder, aufmuntern, aus eben der Quelle zu schöpfen, aus welcher ich Troft, Rube und Aufriedenheit trinfe. So eigen dir und Andern meine Verfaffung vorkommen mag, so giebt mir Gott Krafte im Verhaltniß der Versuchungen, denen ich ausgesetzt bin, und ich will mir an seiner Gnade genügen lassen, die nicht aufhören wird, seine Kraft in meiner Schwachheit zu offenbaren.

ġ

Du wirst also meine Briefe ansehen, wie Horaz in einer Stelle, die ich nicht finden kann, die Tafeln des Lucilius beschreibt:

Quum flueret lutulentus, erat quod stollere velles.

Ich munichte, daß du einigen Gebrauch von den Empfindungen, die meine Feder fo dromedarisch machen, auf deine gegenwärtigen Umftande giehen konnteft.

Schame dich weniger beiner Fehler, so wirst du bein Gutes mehr mittheilen tonnen. Es ist mein eigen Ich, das ich dir verrathe. Dein Umgang ist daher so zuruckhaltend und kalt, und beine Briefe haben ein gleiches von diesem Zwange, den der Wis nicht übertunchen kann. Daher schreibst du nicht gern, weißt nicht, was du schreiben sollt, und willst wernigstens gleichthun, wenn du nicht übertreffen kannst. Denke an deine Kindheit und an deine Buchstaben, und laß dich gerne von Andern, wenn es auch deine eigenen Schulbrüder waren, ausschelten und auslachen; gieb aber dein krumm schreiben nicht gar aus Verzweistung auf; so

wirst du zeitig genng mit Gottes Sulfe beutlich und schon schreiben lernen.

Wenn wir an das Ende dachten, fagte Diac. Buchholz ben dem befondern Todesfalle bes Jagemann hier, wie flug wurden wir Menschen in allen unfern Angelegenheiten handeln!

Semper ad eventum festinat, et in medias res, Non secus ac notas, auditorem rapit, et quae Desperat tractata nitescere posse, relinquit.

So schreibt der Dichter, ber fur die Emige feit ichreibt; fo lebt ber Menich, ber fur bie Ewigfeit lebt. Er weiß Schonheiten , Bortheis le aufzuopfern; burch feine Rachläßigfeiten, Rebler, Schwachheiten gewinnt er, wie Somer durch den Schlammer feiner Mufe. Der Born des Achill, der fich auf seinem Rubebette walt, dem Deerführer feinen Gehorfam entzieht, und die Liebe ju feinem Bolfe und ber Ehre beffelben verleugnet, - bieß ift fein Mittelpunct, in den er feinen Lefer verfett . als wenn er die Geschichte ber Belagerung von Troia icon ergablt batte. Solch ein lebereich Beidmas, fold einem gottlichen Dahrchen abn. lich wird unfer Leben, wenn eine bobere Dufe den gaden beffelben von der Spindel ber erften Schicksalkgottin an bis jur Scheere ber letten regiert und in bas Gewebe ibrer Ent. murfe einträgt.

Unfer alter Bater hat felbst an dich geschrieben. Gott Lob fur all das Gute, mas er
ihm erweist und ferner erweisen wolle! Ich
umarme dich und empfehle dich göttlicher Dhhut.

ķ

## 49. An Rant.

Ronigsberg, ben 27ten Jul. 1759.

Sociffquehrender herr Magister, Ich lege es Ihnen nicht jur Laft, baß Sie mein Debenbuhler find und Ihren neuen Freund ganse Bochen genießen, unterdeffen er fich ben mir auf wenige gerftreute Stunden wie eine Lufterscheinung ober vielmehr wie ein schlauer Rundichafter feben latt. Ihrem Freunde aber werde ich diese Beleidigung nachtragen, daß er fich unterftanden, Sie in meine Ginfiedleren felbst einzuführen; und daß er mich nicht nur ber Versuchung, Ihnen meine Empfindlichkeit, Rache und Gifersucht merten ju laffen, fonbern Sie fo gar biefer Gefahr ausgefest, eis nem Menschen so nabe ju fommen, bem bie Rrantheit feiner Leidenschaften eine Starte ju benten und ju empfinden giebt, die ein Gefunder nicht befitt. Dies wollte ich Ihrem Bubler ins Ohr fagen, als ich Ihnen fur die Ehre Ihres erften Besuchs banfte.

Sind Sie Socrates und will Ihr Freund-Alcibiades fevn : so haben Sie zu Ihrem Un-

terricht die Stimme eines Genie nothig. Und biefe Rolle gebuhrt mir, ohne baß ich mir ben Berbacht bes Stolzes badurch zuziehe. Ein Schausvieler legt feine fonigliche Maste, feinen Bang und feine Sprache auf Stelgen ab, fo bald er den Schauplat verläßt. Erlauben Sie mir alfo', daß ich fo lange Genius bei-Ben und als ein Benius aus einer Bolfe mit Ihnen reden fann, als ich Zeit zu biesem Briefe nothig haben werde. Soll ich aber als ein Genius reden, fo bitte ich mir wenigstens bie Gebuld und die Aufmerksamkeit aus, womit ein erlauchtes, schones, wißiges und gelehrtes Publicum jungft die Abichiederede eines Irbischen über bie Scherben einer alten Urne, auf der man mit Mube die Buchstaben BI-BLIOTEK entziffern fonnte, überhorchte. Es mar ein Project, icone Leiber benfen zu leb-Das fann nur ein Socrates, und fein Bergog, feine ganbftande werden durch die Rraft ihres obriafeitlichen Berufs und Vollmacht ihrer Wahl einen Watfon jum Genie creiren.

Ich schreibe episch, weil Sie die lyrische Sprache noch nicht lefen können. Ein epischer Autor ift ein Geschichtschreiber der seltenen Geschödese und thres noch seltenern Lebenslaufes; ber lyrische ift der Geschichtschreiber des menschlichen herzens. Die Selbsterkenntniß ift die schwerste und hochse, die leichteste und eckel

baftefte Raturgefdichte, Philosophie und Doefie. Es ift angenehm und nublich eine Seite bes Dope ju überfegen - in die Ribern bes Behirnes und des Bergens - Eitelfeit und Rluch hingegen; einen Theil ber Encyclopedie burchzublattern. Ich bin noch gestern Abend mit der Arbeit fertig geworden, die Gie mir in Vorschlag gebracht. Der Artifel über bas Schone ift ein Geschwät und Auszug von hutdinfon. Der bon ber Runft ift feichter, alfo füßer als das Gesprach des Englanders über nichts als ein Wort. Bliebe also noch ein einziger übrig, ber wirflich eine Ueberfegung verdiente. Er handelt von dem Schaarwerf und Gehorcharbeitern. Jeder verftandige Lefer meines Beldenbriefes wird die Dube aus der Erfahrung fennen, über folche Leute gefest zu fenn, aber auch bas Mitleiden mit allen Beborcharbeitern haben, mas der Berfaffer meines Artifels mit ihnen hat, und die Digbrauche zu verbeffern suchen, wodurch es ihnen unmöglich gemacht wird, gute Gehorcharbeiter zu fenn. Weil ich aber felbst feiner zu werben Lust habe, und fein Amt von der Art auf der Welt verwalte, wo ich von der gaune derjeni. gen, die unter mir find, abhangen barf : fo wird diefer Artifel Ueberfeger genug antreffen, die einen Beruf dazu haben. Ein Mann von ber Welt, ber bie Runft Bifiten ju machen

verfieht, wird immer einen guten Intendanten über Entreprifen abgeben.

Auf unsern lieben Better wieder zu fommen. Aus Reigung konnen Sie diesen alten Mann nicht lieben; aus Eitelkeit oder Eigensung. Sie hatten ihn kennen sollen zu meiner Zeit, ba ich ihn liebte. Damals bachte er wie Sie, Sochstzuehrender Herr Magister, über das Recht der Natur, er kannte nichts als großmuthige Reigungen in sich felbst und mir.

Sie treffen es, diese schielende Berachtung ift auch ein Rest von Liebe gegen ihn. Laffen Sie sich warnen und mich der Sappho nachairren:

At vos erronem tellure remittite nostrum Nisiades matres, Nisiadesque nurus.

Neu vos decipiant blandae mendacia linguae; Quae dicit vobis, dixerat ante mihi.

Ich glaube, Ihr Umgang ist noch unschuldig, und Sie vertreiben sich bloß die langen Sommer und August Abende. Können Sie mir nicht die Verwirrung und die Scham eines Mädchens ansehen, das ihre Ehre ihrem Freunde aufgeopfert, und der mit meinen Schwachheiten und Blößen, aus denen ich ihm unter vier Augen kein Geheimniß gemacht, seine Gesellschaften von gutem Lon unterhält? Frankreich, das hosleben und sein jehiger Umgang mit lauter Calvinisten sind an allem Unglücke schuld. Er liebt das menschliche Geschlecht

wie der Franzmann das Frauenzimmer, zu feinem bloßen Selbstgenuß und auf Rechnung ihrer Tugend und Ehre. In der Freundschaft, wie in der Liebe, verwirft er alle Seheimnisse. Das heißt den Sott der Freundschaft gar lengnen, und wenn der Doid, sein Leibbichter, ad amicam corruptam schreibt, ift er noch zärtlich genug, ihr die Vertraulichkeit eines dritten vorzunkaten über Ihre Liebeshändel.

Haec tibi sunt mecum, mihi sunt communia tecum;

In bona cur quisquam tertius ista venit?

Daß er anders denft als er redet, anbers ichreibt als er rebet, werbe ich ben Gelegenheit eines Spazierganges Ihnen einmal naber entdecken tonnen. Geftern foute alles bffentlich fenn, und in feinem letten Billet dour schrieb er mir: "Ich bitte mir aus, bag Sie von all dem, mas ich Ihnen als "ein redlicher Freund fdreibe, nicht ben gering-Aften Digbrauch ju unferm Gelachter machen - Unfere Sausfachen geben Sie gar nichts "mehr an — wir leben hier ruhig, vergnugt, "menfolich und driftlich." Ich habe mich an biefe Bedingung fo angfflich gehalten , baf ich mir über unschuldige Worte, Die mir entfahren und die feiner berfteben fonnte, ein Gewiffen gemacht. Jest foll alles offentlich fenn. Ich halte mich aber an feine Sanbichrift. Es Samann's Schriften I. Ab.

wird zu keiner Erklarung unter und kommen. Es schickt fich nicht fur mich, daß ich mich rechtfertige, weil ich mich nicht rechtfertigen kann, ohne meine Richter zu verdammen, und dieß find meine liebsten Freunde, die ich auf der Welt habe.

Wenn ich mich rechtfertigen follte, fo mußte ich beweisen,

- 1. Daß mein Freund eine falfche Erkenntniß feiner felbst hat,
- 2. Eben fo falfch einen jeden feiner Rachften beurtheilt,
- 3. Eine falsche von mir gehabt und noch bat,
- 4. Die Sache unter uns, im Ganzen und ihrem Zusammenhange, ganz unrichtig und einsfeitig beurtheilt,
  - 5. Bon bemjenigen weber Begriff noch Empfindung hat, was ich und Er bisher gethan und noch thun.

Daß ich ihn in bem übersehen kann, was ich weiß und nicht weiß, was er gethan und noch thut, weil ich alle die Grundsaße und Triebfedern kenne, nach denen er handelt, da er nach seinem eigenen Geständniß, aus meinen Worten und Handlungen nicht flug werden kann; dieß muß Ihnen als eine Prahleren vorkommen, und geht gleichwohl nach dem Lauf der Dinge ganz natürlich zu. Ich

bin noch zu bescheiben, und fann' ganz ficher gegen einen Staarigen mit meinen triefenden rothen Augen prablen.

Gegen die Arbeit und Muhe, die ich mir gemacht, wurde es also eine Kleinigkeit senn, mich losgesprochen zu sehen. Aber unschuldig zum Giftbecher verdammt zu werden! so dens fen alle Bantippen, alle Sophisten — Socraztes umgekehrt; weil ihm mehr um sein Geswissen der Unschuld, als den Preis berselben, die Erhaltung seines Lebens, zu thun war.

An eine solche Apologie mag ich also nicht benken. Der Gott, bem ich biene, und ben Spotter für Wolken, für Nebel, für Vapeurs und Appochondrie ansehen, wird nicht mit Bocksund Kälberblut versähnt; sonst wollte ich bald mit dem Beweise fertig werden, daß die Bernunft und der Wit Ihres Freundes, wie meine, ein geil Kalb, und sein gutes herz mit seinen edlen Absichten ein Widder mit horenern ist.

Was Ihr Freund nicht glaubt, geht mich so wenig an, als ihn, was ich glaube. hierauber sind wir also geschiedene Leute, und die Rede bleibt bloß von Geschäften. Eine ganze Welt von schönen und tiefstnnigen Geistern, wenn sie lanter Morgensterne und Lucisers wärren, kann hierüber weder Richter noch Kenner senn, und ift nicht das Publicum eines lestis

fchen Dichters, ber über ben Benfall feiner Epopde lachelt und ju ihrem Cabel fill fcweigt.

Peter der Große war vom Olymp eingeweiht, die schone Ratur anderer Rationen in einigen Rleinigkeiten an seinem Bolk nachzuahmen. Wird man aber durch ein geschoren Kinn junger? Ein bloß sinnlich Urtheil ist keine Wahrsheit. Der Unterthan eines despotischen Staats, sagt Montesquien, muß nicht wissen, was gut und bose ist. Fürchten soll er sich, als wenn sein Fürst ein Gott ware, der Leib und Seele fürzen könnte in die Holle. Hat er Einsichten, so ist er ein unglücklicher Unterthan für seinen Staat; hat er Eugend, so ist er ein Thor, sich selbige merken zu lassen.

Ein Patricius einer griechischen Republik durfte in keiner Berbindung mit dem Perfischen Pofe fteben, wenn er nicht als ein Berrather seines Baterlandes verwiesen werden sollte.

Schiden fich benn bie Gesete ber llebermunbenen für die Eroberer? Der Unterthan ift durch selbige unterdrückt worden. Gonnft du ein gleiches Schidsal beinen Mitburgern?

Abraham ift unser Bater — Bir arbeisten nach Peters Entwurf? wie ber Magiftrat eines kleinen Frenftaats in Italien Commercium und Publicum lallen gelernt hat. — Thut eures Baters Werke, verfteht das, was ihr re-

det, wendet eure Erkenntniß recht an und sest euer Ach! am rechten Ort. Durch Wahrheisten thut man mehr Schaden als durch Irrthumer, wenn wir einen widersinnigen Gebranch von den ersten machen und die letzten durch Roustine of Gluck zu modisieren wissen. Wie manscher Orthodox zum Teufel sahren kann, trot der Wahrheit, und mancher Ketzer in den himmel kommt, trot dem Bann der herrschenden Kirche oder des Publici.

In wie weit der Mensch in, die Ordnung der Belt wirfen kann, ift eine Aufgabe für Sie, an die man sich aber nicht eher wagen muß, bis man versteht, wie unsere Seele in das System der kleinen Belt wirket. Do nicht harmonia praestabilita wenigstens ein glücklicher Zeichen dieses Bunders ift, als influxus physicus den Begriff bavon ausdrückt, mögen Sie entscheiden. Unterdessen ist es mir lieb, daß ich daraus abnehmen kann, daß die kalvinische Rirche unsern Freund so wenig zu ihrem Un-hänger zu machen im Stande ist, als die lutherische.

Diese Einfalle find nichts als Aepfel, die ich wie Salathea werfe, um Ihren Liebhaber zu necken. Um Wahrheit ist mir so wenig als Ihrem Freunde zu thun; ich glaube wie Socrates alles, was der andere glaubt — und gehe nur darauf aus, andere in ihrem Glauben zu

stören. Dieß mußte der weise Mann thun, weil er mit Sophisten umgeben war und Priestern, deren gesunde Bernunft und guten Werke in der Einbildung bestanden. Es giebt eingebildete gesunde und ehrliche Leute, wie es malades imaginaires giebt.

Benn Sie aus den Recensionen bes herrn B. und meinem Schreiben mich beurtheilen wollen, so ist dieß ein so unphilosophisch Urtheil, als Luther and einer Broschure an den herzog von Wolfenbuttel von Ropf zu Fuß überssehen zu wollen.

Der eines andern Vernunft me'r glaubt als feiner eigenen, hort auf ein Mensch zu fenn, und hat den ersten Rang unter dem servum poous der Rachahmer. Auch das größte menschliche Genie sollte uns zu schlecht dazu senn. Ratur, sagt Batteur; man muß kein Spinozist in schönen Runsten noch Staatssachen senn.

Spinoza führte einen unschuldigen Wandel, im Nachdenken zu furchtsam; wenn er weiter gegangen ware, so hatte er die Wahrheit besser eingekleidet. Er war unbehutsam in seinen Beitverkurzungen, und hielt sich zu viel ben Spinneweben auf; dieser Geschmack verrath sich in seiner Denkungsart, die nur klein Ungeziefer verwickeln kann.

Was find die Archive aller Könige — und Jahrhunderte wenn einige Zeilen aus die

fem großen Bragment, einige Sonnenftaubchen bon biefem Chaos im Stande find, uns Erfenntnig und Dacht ju geben? Wie gludlich ift ber, welcher bas Archib besjenigen, ber bie Bergen aller Ronige wie Bafferbache leiten fann, tiglich besuchen fann, ben feine munberbare Saushaltung, die Gefete feines Reichs ic. nicht amfonft einzuseben geluftet. Ein pragmatifcher Schriftsteller fagt bavon : Die Rechte des herrn find foftlicher benn Gold, und viel fein Gold, fißer benn Sonig und bes Sonigfeims tropfelnbe Kaben. - Das Gefet beines Munbes ift nir lieber benn viel taufend Stud Gold und Silber. - 3ch bin gelehrter, benn alle meine lebrer, denn beine Zeugniffe find meine Rede - Ich bin fluger benn die Alten, benn ich halte - Du machst mich mit beinem Gebot weifir benn meine Reinde find - benn es ift ewige lich mein Ochas.

Was mennen Sie von diesem System? Ich will meinen Rächsten und mich glücklich machen. Ein reicher Kaufmann ist glücklich. Das Sie reich werden können, dazu gehören Einschten und moralische Tugenden.

In meinem mimischen Styl herrscht eine ftrengere Logif und eine geleimtere Berbindung als is den Begriffen lebhafter Ropfe. Ihre Ideen find wie die spielenden Farben eines gewässeren Seidenzeuges, sagt Pope.

Diesen Augenblid bin ich ein Leviathan, ber Monarch ober ber erfte Staatsminister bes Oceans, von beffen Othem Sbe und Fluth abhangt. Den nächsten Augenblid sehe ich mich als einen Ballsich an, ben Gott geschaffen hat, wie ber größte Dichter sagt, in bem Meene zu scherzen.

Ich muß bennahe über die Wahl eines Philosophen zu dem Endzweck, eine Sinnesarberung in mir hervorzubringen, lachen. Ih sehe die beste Demonstration, wie ein vernünftig Madchen einen Liebesbrief, und eine Banmgartensche Erklarung wie eine wißige Fleurebte an.

Man hat mir grauliche ligen aufgeburdet, höchstuehrender herr Magister. Weil Sie viele Reifebeschreibungen gelesen haben, so weißich nicht, ob Sie dadurch leichtglaubig oder unglaubig geworden sind. Den Urhebern berselben vergete ich, weil sie es unwissend thun, und wie ein conischer held Prose reden, ohne es zu wissen. Men ist die Muttersprache unserer Vernunft und Wißes.

Man muß nicht glauben, was man fiehl—
geschweige was man hort. — Wenn zwen Renschen in einer verschiedenen Lage sich besilden,
muffen sie niemals über ihre sinnlichen Eindrucke streiten. Ein Wächter auf einer Sternwarte kann einem im dritten Stockwerk siel er-

zählen. Dieser muß nicht so dumm seyn und ihm seine gesunden Augen absprechen: komm herunter, so wiest du überzeugt seyn, daß du nichts gesehen hast. Ein Mann in einer tiesen Grube, worin kein Wasser ift, kann am hellen Mittag Sterne sehen. Der andere auf der Oberstäche lengnet die Sterne nicht, er kann aber nichts als der herrn des Tages sehen. Weil der Mond der Erde näher ist als der Sonne, so erzählen Sie Ihrem Monde Mähren von der Ehre Gottes. Es ist Sottes Ehre, eine Sache verbergen: aber der Könige Ehre ist, eine Sache perforschen.

Wie man ben Baum an ben Fruchten er, fennt, fo weiß ich, baß ich ein Prophet bin, aus bem Schickal, bas ich mit allen Zeugen theile, geläftert, verfolgt und verachtet zu werben.

Ich will auf einmal, mein herr Magister, Ihnen die hoffnung benehmen, sich über gewisse Dinge mit mir einzulassen, die ich besser beurtheilen kann, wie Sie, weil ich mehr Data darüber weiß, mich auf Facta gründe, und meine Autoren nicht aus Journalen, sondern aus mühsamer und täglicher hin. und herwälzung derselben kenne; nicht Auszuge, sondern die Acten selbst gelesen habe, worin des Königs Interesse sowohl als des Landes debattirt wird.

Jedes Thier hat im Denken und Schreiben feinen Gang. Der eine geht in Satzen und Bogen wie eine heuschrecke; der andere in einer zusammenhängenden Verbindung wie eine Blindschleiche im Fahrgleise, der Sicherheit wegen, die sein Bau nothig haben soll. Der eine gerade, der andere krumm. Rach Hogarths System ist die Schlangenlinie das Element aller malerischen Schönheiten, wie ich es aus der Vignette des Titelblattes gelesen habe.

Der attische Philosoph, Hume, hat den Glauben nothig, wenn er ein En essen und ein Glas Wasser trinken soll. Er sagt: Moses, das Geset der Vernunft, auf das sich der Philosoph beruft, verdammt ihn. Die Vernunft ist euch nicht dazu gegeben, dadurch weise zu werden, sondern eure Thorheit und Unwissenheit zu erkennen; wie das mosaische Geset den Juden, nicht sie gerecht zu machen, sondern ihnen ihre Sünden sündlicher. Wenn er den Glauben zum Essen und Trinken nothig hat: wozu verläugnet er sein eigen Principium, wenn er über höhere Dinge, als das sinnliche Essen und Trinken, urtheilt!

Durch die Gewohnheit etwas zu erklaren — bie Gewohnheit ist ein zusammengesest Ding, bas aus Monaden besteht. Die Gewohnheit heißt die andere Ratur, und ist in ihren Phae-

nomenis eben so rathselhaft, als die Ratur felbft, die fie nachahmt.

t

Wenn hume nur aufrichtig mare, fich felbft gleichformig. - Aller feiner Behler ungeachtet ift er wie Saul unter ben Propheten. 3ch will Ihnen eine Stelle abschreiben, bie Ihnen beweifen foll, daß man im Ochers und obne fein Biffen und Willen die Babrbeit prebigen fann, wenn man auch ber großte Zweifler mare, und wie die Schlange über bas zweifeln wollte, was Gott fagt. hier ift fie : "Die "driftiche Religion ift nicht nur mit Bunber-"werfen am Unfange begleitet gewesen, fone "dern fie fann auch felbst beut zu Tage bon "feiner vernunftigen Perfon ohne ein Munderwerf geglaubt merden. Die bloße Bernunft "ift nicht gureichend, und von ber Babrheit "berfelben ju überzeugen, und wer immer burch "ben Glauben bewogen wird, berfelben Ben-,fall zu geben, ber ift fich in feiner eigeneh "Derfon eines beständigen, fortgefesten, ununter-"brochenen Bunderwerfes bewußt, meldes alle "Grundfate feines Berftandes umfehrt, und "demfelben eine Bestimmung giebt, das ju "glauben, mas der Gewohnheit und Erfahrung "am meiften zuwider und entgegen ift."

Bitten Sie Ihren Freund, daß es fich fur ihn am wenigsten schieft, über die Brille meiner afthetischen Einbildungsfraft ju lachen,

weil ich mit felbiger bie bloben Augen meiner Bernunft waffnen muß.

Ein zärtlicher Liebhaber läßt fich ben bem Bruche einer Intrigue niemals seine Unkoften gereuen. Wenn also vielleicht nach dem neuen Naturrecht alter Leute die Rede vom Gelde wäre, so sagen Sie ihm, daß ich jest nichts habe, und selbst von meines Vaters Snade leben muß; daß ihm aber alles als eigen ge, hort, was mir Gott geben will — wornach ich aber nicht trachte, weil ich sonst den Segen des vierten Gebots darüber verlieren könnte. Wenn ich sterben sollte, so will ich ihm oben, ein meinen Leichnam vermachen, an dem er sich, wie Aegyptier, pfänden kann, wie in dem angenehmen Happelio Griechenlandes, dem Herodot, geschrieben stehen soll.

Das Leirische ber lprifchen Dichtfunst ift bas Lireli ber Lerche. Wenn ich wie eine Rachtigall schlagen konnte, so muß sie wenigstens an ben Bogeln Runstrichter haben, die immer fingen, und mit ihrem unaufhörlichen Fleiß prabsen.

Sie wiffen, hochzuehrender herr Magifter, baß die Genii Flügel haben, und daß das Rauschen derfelben dem Klatschen der Menge gleich fommt.

Wenn fich über unfere Borftellungen von Gott mit Anmuth und Starfe fpotten laffet;

warum foll man mit Gogen nicht feine Auryweil treiben konnen? Mutter Life fingt:

Die falichen Gogen macht zu Spott. — Ein Philosoph fieht aber auf die Dichter, Liebhaber und Projectmacher, wie ein Mensch auf einen Uffen, mit Lust und Mitleiden.

Sobald fich die Menschen einander verstehen, können sie arbeiten. Der die Sprache
verwirrte, und die Schemata des Stolzes aus Liebe und politischen Absichten, zum Besten der Bevölkerung, wie ein Menschenfreund, strafte
— vereinigte sie an dem Tage, da man Menschen mit feurigen Zungen, als Köpfe berauscht vom susen, lästerte. Die Wahrheit wollte sich von Straßenräubern nicht zu nahe kommen lassen; sie trug Rleid auf Rleid, daß man zweiselte, ihren Leib zu sinden. Wie erschraden sie, da sie ihren Willen hatten, und das schredliche Gespenst, die Wahrheit, vor sich saben!

Ich werbe diefen Brief ehefter Tagen in Person abzuholen fommen.

50. In G. E. Linbner, nach Grünhof. Rönigeberg, ben 3. Aug. 1759.

Ich habe Ihre gutige Zuschrift bom Juni erft vor vierzehn Tagen ungefäll ba ich mich in Erntenan aufhielt. über einen Monat alt geworben , we

Beil ich aber lange barauf gewartet, ift fie mir besto angenehmer gewesen. Ich habe, um Sie zu entschuldigen, nichts mehr nothig als, an meinen leiblichen Bruder zu benfen.

Sie haben mir geschrieben, laut bem Anfange Ihres Briefes, um mich aus einer Unruhe zu ziehen, die ich über einige zwerdeutige Worte Ihres vorigen Schreibens bezeigt. Wenn ich darüber unruhig gewesen, ist es nicht eine kleine Grausamkeit, einen guten Freund so lange darin zu lassen?

Ich mache mir aus den Urtheilen über meine Briefe nichts, und sehe das darüber entstandene Misverständnis der Eltern als eine wohlberdiente Züchtigung an. Die sind zu alt, um durch Vorstellungen gebessert zu werden; und ihre Kinder zu jung, um meine Woral zu versichen. Meine ganze Absicht war, meinen lieben Freund und Nachfolger, ihren Hofmeisser, ein wenig aus der Schlassuch auszumuntern; und die Eltern haben ein ganz verdienstellich Werf gethan, sich Ihrer Ehre gegen meinen Unsug anzunehmen und mich dasur ein wenig zu krafen.

So lieb es mir unterbeffen gewesen ware, bas Wort zu wiffen, was man für ein gemeines Schimpfwort gelesen, bergleichen ich nicht branche, so lange ich wißige Umschreibungen machen kann: so gleichgultig bin ich barüber,

daß Sie es vergeffen. Daß Sie sich aber meiner Unschuld angenommen, dafür bin ich Ihnen Dank schuldig, doch nur in so weit, daß ich daben die Erinnerung anhängen darf, Ihre Rächstenliebe nicht weiter zu treiben, als Sie sich selbst zu lieben schuldig sind.

i

Ueber Ihren Entschluß, so lange in Grunhof auszuhalten, als es Gott gefällt, bin ich fehr zufrieden. Wenn wir um Gottes Willen leben und arbeiten, ift beibes am gefegnetsten.

Ich habe meinem Nachbar von Luthers kleinen Schriften gesagt; er zweiselte, daß fie noch da wären. Sind fie es gewesen, so erhalten Sie selbige mit dem ersten Juhrmann, der die Woche abgegangen. Rommen fie nicht mit, so sehlen fie; und mein Bruder wurde Ihnen mit seinem Exemplar eine Zeitlang dienen. Lilienthals Gesangbuch habe ich bestellt — Spruchkäsichen vergessen; Spener mit Fleiß nicht mitschicken wollen, weil er neu zu viel koften wird. Perr Nector erhält einige Sachen von Forsmann, die ich Ihnen empfehle. Dieser evangelische Prediger soll diesen Rai gestorben senn.

Die hinterlassenen Schriften ber Margaretha Rlopstock gehören gleichfalls für Sie, gefliebtefter Freund. Sie ist als eine helbin im Kindbette oder vor demselben an den Weben und Operationsschmerzen gestorben. Soute es

unferm helbenbichter auch so gehen, baß feine Muse an der Messade unterläge? Dieses fleine Werf, das aus Fragmenten von Briefen zum Theil besteht, ist aus mehr als einem Geschichtspunct merkwurdig.

Ich lebe hier so ruhig und zufrieden, als möglich. Es fehlt mir hier an Prufung nicht. Die Welt mag die beste senn oder nicht — Wenn nur Gott darin regiert, oder in unserm Herzen vielmehr, so werden seine Wege unsern Augen allemal wohl gefallen. Dieses Wohlge, fallen an den Wegen der mutterlichen Vorsehung sen auch Ihr Trost und Trost! und sein beiliger Name Ihre Sonne und Schild!

Weil ich hier keine Amtsgeschäfte habe, fiel es mir ein, das Griechische vorzunehmen. Ich bin mit dem neuen Testament einmal zum Ende gefommen, und wiederhole es jest. Sind Sie auch schon so weit? Unstreitig weiter? Wenn Gott hilft, fommt die Reihe vielleicht an das hebraische.

Ich habe noch zu wenig Kenntniß von der griechischen Sprache; den Mangel ihrer Grammatiken möchte ich aber bald beurtheilen können. Ihre Abweichungen kommen von der Ungeschicklichkeit der angenommenen Regeln her. Je weniger Regeln, desto weniger Ausnahmen. Eine Sprache, welche die größten Andmalien hat, sollte die nicht die allgemeinsten Principia

au ihrer Bildung angenommen haben? Weil man nicht auf die letteren gekommen, hat man mehr ihre Analogie mit andern Sprachen als ihre innere Natur zum Jundament der Gramsmatik gemacht. Dialecte und Figuren muß man kennen, um griechisch zu versiehen; hiersin besteht ihre Schönheit und Schwierigkeit. Dialecte gründen sich auf eine philosophische oder experimentale Renntnis der Laute; Figuren auf eine logische Etymologie.

Wenn Sie diese kurze Beobachtung nicht für ein Galimathias halten wollen, so benken Sie in Ihren griechischen Stunden daran, die Ihnen behülstich seyn werden, das zu erklären, was ich sagen will. In der Sprache jedes Voltes sinden wir die Geschichte desselben. Da das Geschent zu reden unter die unterscheidenden Vorzüge des Menschen gehört; so wundert mich, daß man noch nicht die Geschichte unssers Geschlechts und unserer Seele von dieser Seite näher zu untersuchen einen Versuch gesmacht hat.

Das unfichtbare Wesen unserer Seele offenbart sich durch Worte — wie die Schöpfung
eine Rede ift, deren Schnur von einem Ende
des himmels bis zum andern sich erstreckt. Der Geift Gottes allein hat so tieffinnig und begreislich uns das Wunder der sechs Tage erzählen können. Zwischen einer Idee unserer Seels
hamann's Schriften, I, 26.

und einem Schall, ber burch ben Mund hervorgebracht wird, ift eben die Entfernung als zwischen Geift und leib, himmel und Erde. Bas fur ein unbegreiflich Band verknupft gleichwohl biefe fo bon einander entfernten Dinge? Ift es nicht eine Erniedrigung fur unfere Bedanfen , baß fie nicht andere fichtbar gleichfam werden fonnen, , als in der groben Einfleidung willführlicher Beichen; und mas fur ein Beweis gottlicher Allmacht - und Demuth - daß er die Tiefen feiner Gebeimniffe, die Ochage feiner Beis. beit, in so fauderwelsche, verworrene Anechtsgestalt an fich habende Bungen ber menschlichen Begriffe einzuhauchen vermocht und gewollt. Go wie also ein Mensch ben Thron bes himmels und die herrschaft beffelben einnimmt : fo ift die Menschensprache die Soffprache - im gelobten - im Baterlande bes Christen. Deil und! Rreplich fouf er uns nach feinem Bilde - weil wir das verloren, nahm er unser eigen Bild an - Rleisch und Blut, wie die Rinder haben, lernte weinen - lallen. reben - lefen - bichten wie ein mabrer Denfcenfohn : ahmte uns nach, um uns ju feiner Nachahmung aufzumuntern.

Der Beide, ber Philosoph erfennt bie Mumacht, die hoheit, die Beiligkeit, die Gute Gottes; aber von der Demuth feiner Menichenliebe weiß er nichts. Als ein schoner Stier, als ein Abler, Schwan und gulbener Regen theilte fich Jupiter feinen Buhlerinnen mit.

Wein ich in meiner Einbildungsfraft ausgeschweift, so ist die Aussicht meines verwilderten Gartchens Schuld daran, in dem ich schreibe. Daß er auch der Seiden Gott ift, dafür haben wir Gelegenheit ihm auch zu danken, wenn wir mit Thomas ihm ganz allein uns zu eigen machen, und ihm nachsagen: Mein herr und Mein Gott.

Ueberlaffen Sie fich ber Fuhrung bes guten hirten, ber fein Leben laft fur feine Schaafe, und aus beffen Sanduns fein Feind rauben fann.

51. An einen Ungenannten.

BK)

Ronigsberg, ben 7ten Mug. 1750. Ich will Ihnen eine furje gifte ber Berfreuungen berfegen, and benen feit meinem letten Briefe die Arbeit meiner Tage beftanden. Diesen Donnerstag vor 14 Lagen erhielt ich einen wichtigen Besuch zween guter Freunde, ging ben folgenden Tag wider Bermuthen auf eine Dochzeit; die nachfte Rachbaricaft machte es ju einer Bflicht und bie Reugierde, die Brant fennen an lernen, an einer Eitelfeit. Vorige Woche mußte ich bie Leiche einer Bernfteindreherin begleiten, bie eine alte Befannte meiner feligen Mutter ge-Am Ende berfelben babeitch an alle mesen. weine auten Greunde nach Eurland gefchrieben.

Jedes Thier hat im Denken und Schreisben feinen Gang. Der eine geht in Saten und Bogen wie eine heuschrecke; ber andere in einer zusammenhängenden Verbindung wie eine Blindschleiche im Fahrgleise, der Sicherbeit wegen, die sein Bau nothig haben foll. Der eine gerade, der andere krumm. Rach hogarths System ist die Schlangenlinie das Element aller malerischen Schönheiten, wie ich es aus der Vignette des Titelblattes gelesen habe.

Der attische Philosoph, Hume, hat ben Glauben nothig, wenn er ein En effen und ein Glas Wasser trinken soll. Er sagt: Woses, das Geset der Vernunft, auf das sich der Philosoph beruft, verdammt ihn. Die Vernunft ist euch nicht dazu gegeben, dadurch weise zu werden, sondern eure Thorheit und Unwissen, beit zu erkennen; wie das mosaische Geset den Juden, nicht sie gerecht zu machen, sondern ihnen ihre Sünden sündlicher. Wenn er den Glauben zum Essen und Trinken nothig hat: wozu verläugnet er sein eigen Principium, wenn er über höhere Dinge, als das sinnliche Essen und Trinken, urtheilt!

Durch die Gewohnheit etwas zu erklaren — die Gewohnheit ist ein zusammengesett Ding, das aus Monaden besteht. Die Gewohnheit heißt die andere Ratur, und ist in ihren Phae-

nomenis eben so rathselhaft, als die Ratur felbft, die sie nachahmt.

į

Wenn hume nur aufrichtig mare, fich felbft gleichformig. - Aller feiner Behler ungeachtet ift er wie Saul unter ben Propheten. Ich will Ihnen eine Stelle abschreiben, die Ihnen beweisen foll, daß man im Ochers und ohne fein Biffen und Billen die Bahrheit prebigen tann, wenn man auch ber größte Zweif. ler mare, und wie die Ochlange über bas zweifeln wollte, mas Gott fagt. hier ift fie : "Die "driftiche Religion ift nicht nur mit Bunber-"werfen am Unfange begleitet gewesen, fone dern fie tann auch felbst heut ju Tage bon "feiner vernunftigen Berfon ohne ein Bunderwerk geglaubt werden. Die bloße Bernunft "ift nicht zureichend, und von der Babrheit "derselben zu überzeugen, und wer immer durch "den Glauben bewogen wird, berfelben Bep-,fall zu geben, der ift fich in feiner eigenen "Derfon eines beständigen, fortgefetten, ununter-"brochenen Wunderwerfes bewußt, welches alle "Grundfate feines Berftandes umfehrt, und "bemfelben eine Bestimmung giebt, bas ju "glauben, mas der Gewohnheit und Erfahrung "am meiften zuwider und entgegen ift."

Bitten Sie Ihren Freund, daß es fich fur ihn am wenigsten schickt, über die Brille meiner afthetischen Einbildungsfraft ju lachen,

weil ich mit felbiger bie bisben Augen meiner Bernunft maffnen muß.

Ein zärtlicher Liebhaber läßt fich ben dem Bruche einer Intrigue niemals seine Unkoften gereuen. Wenn also vielleicht nach dem neuen Naturrecht alter Leute die Rede vom Gelde wäre, so sagen Sie ihm, daß ich jest nichts habe, und selbst von meines Vaters Enade leben muß; daß ihm aber alles als eigen gehört, was mir Gott geben will — wornach ich aber nicht trachte, weil ich sonst den Segen des vierten Gebots darüber verlieren könnte. Wenn ich sterben sollte, so will ich ihm obenein meinen Leichnam vermachen, an dem er sich, wie Aegyptier, pfänden kann, wie in dem angenehmen Happelio Griechenlandes, dem Herodot, geschrieben stehen soll.

Das Leirische ber lprifchen Dichtfunst ift bas Lireli ber Lerche. Wenn ich wie eine Rachtigall schlagen konnte, so muß fie wenigstens an ben Bogeln Runftrichter haben, die immer fingen, und mit ihrem unaufhörlichen Fleiß prablen.

Sie wiffen, hochzuehrender herr Magifter, baß die Genii Flügel haben, und daß das Rauschen derfelben dem Rlatschen der Menge gleich fommt.

Wenn fich über unfere Borfteffungen von Gott mit Anmuth und Starfe fpotten laffet;

warum foll man mit Goben nicht feine Rurgweil treiben tonnen? Mutter Life fingt:

5

Die falschen Gogen macht zu Spott. — Ein Philosoph sieht aber auf die Dichter, Liebhaber und Projectmacher, wie ein Mensch auf einen Uffen, mit Lust und Mitleiden.

Sobald sich die Menschen einander verstehen, können sie arbeiten. Der die Sprache
verwirrte, und die Schemata des Stolzes aus Liebe und politischen Absichten, zum Besten der Bevölkerung, wie ein Menschenfreund, strafte
— vereinigte sie an dem Tage, da man Menschen mit feurigen Zungen, als Köpse berauscht vom susen, lästerte. Die Wahrheit wollte sich von Straßenräubern nicht zu nahe kommen lassen; sie trug Kleid auf Kleid, daß man zweiselte, ihren Leib zu sinden. Wie erschraden sie, da sie ihren Willen hatten, und das schreckliche Gespenst, die Wahrheit, vor sich sahen!

Ich werde diesen Brief ehester Tagen in Person abzuholen fommen.

50. An G. E. Lindner, nach Grünhof. Ronigsberg, ben 3. Aug. 1759.

Ich habe Ihre gutige Zuschrift vom 13. Juni erft vor vierzehn Tagen ungefahr erhalten, ba ich mich in Trutenan aufhielt. Wie felbige über einen Monat alt geworden, weiß ich nicht.

Weil ich aber lange barauf gewartet, ift fie mir besto angenehmer gewesen. Ich habe, um Sie zu entschuldigen, nichts mehr nothig als, an meinen leiblichen Bruber zu benfen.

Sie haben mir geschrieben, laut dem Anfange Ihres Briefes, um mich aus einer Unruhe zu ziehen, die ich über einige zweydeutige Worte Ihres vorigen Schreibens bezeigt.
Wenn ich darüber unruhig gewesen, ist es
nicht eine kleine Grausamkeit, einen guten
Freund so lange darin zu lassen?

Ich mache mir aus ben Urtheilen über meine Briefe nichts, und sehe das darüber entskandene Misverständniß der Eltern als eine wohlverdiente Züchtigung an. Die sind zu alt, um durch Vorstellungen gebessert zu werden; und ihre Kinder zu jung, um meine Moral zu versichen. Meine ganze Absicht war, meinen lieben Freund und Nachfolger, ihren Hosmeisster, ein wenig aus der Schlassucht aufzumuntern; und die Eltern haben ein ganz verdienstellich Werf gethan, sich Ihrer Ehre gegen meinen Unsug anzunehmen und mich dafür ein wenig zu strafen.

So lieb es mir unterbeffen gewesen ware, bas Wort zu wiffen, was man für ein gemeines Schimpfwort gelesen, bergleichen ich nicht brauche, so lange ich wißige Umschreibungen machen kann: so gleichgultig bin ich barüber,

daß Sie es vergeffen. Daß Sie fich aber meiner Unschuld angenommen, dafür bin ich Ihnen Dank schuldig, doch nur in so weit, daß ich daben die Erinnerung anhängen darf, Ihre Rächftenliebe nicht weiter zu treiben, als Sie sich selbst zu lieben schuldig sind.

Ueber Ihren Entschluß, so lange in Grunhof auszuhalten, als es Gott gefällt, bin ich fehr zufrieden. Wenn wir um Gottes Willen leben und arbeiten, ift beibes am gesegnetsten.

Ich habe meinem Nachbar von Luthers fleinen Schriften gesagt; er zweifelte, daß fle
noch da wären. Sind fle es gewesen, so erhalten Sie selbige mit dem ersten Juhrmann,
der die Woche abgegangen. Rommen sie nicht
mit, so sehlen fle; und mein Bruder würde
Ihnen mit seinem Eremplar eine Zeitlang dienen. Lilienthals Gesangbuch habe ich bestellt
— Spruchkäsichen vergessen; Spener mit Fleiß
nicht mitschiesen wollen, weil er neu zu viel
kosten wird. Perr Nector erhält einige Sachen
von Forsmann, die ich Ihnen empsehle. Dieser evangelische Prediger soll diesen Mai gestorben seyn.

Die hinterlassenen Schriften ber Margaretha Rlopstock gehören gleichfalls für Sie, geliebtester Freund. Sie ist als eine helbin im Lindbette oder vor demselben an den Weben und Operationsschmerzen gestorben. Soute es unferm helbenbichter auch fo gehen, baß feine Muse an ber Messade unterläge? Dieses kleine Werk, bas aus Fragmenten von Briefen zum Theil besteht, ist aus mehr als einem Geschichtspunct merkwurdig.

Ich lebe hier so ruhig und zufrieden, als möglich. Es fehlt mir hier an Prufung nicht. Die Welt mag die beste senn oder nicht — Wenn nur Gott darin regiert, oder in unserm Herzen vielmehr, so werden seine Wege unsern Augen allemal wohl gefallen. Dieses Wohlge, fallen an den Wegen der mutterlichen Vorsehung sen auch Ihr Trost und Tros! und sein beiliger Rame Ihre Sonne und Schild!

Weil ich hier keine Amtsgeschafte habe, fiel es mir ein, bas Griechische vorzunehmen. Ich bin mit dem neuen Testament einmal zum Ende gefommen, und wiederhole es jest. Sind Sie auch schon so weit? Unstreitig weiter? Wenn Gott hilft, kommt die Reihe vielleicht an bas bebräische.

Ich habe noch zu wenig Kenntnis von der griechischen Sprache; den Mangel ihrer Grammatifen möchte ich aber bald beurtheilen fonnen. Ihre Abweichungen fommen von der Ungeschicklichkeit der angenommenen Regeln her. Je weniger Regeln, desto weniger Ausnahmen. Eine Sprache, welche die größten Andmalien bat, sollte die nicht die allgemeinsten Principia

zu ihrer Bildung angenommen haben? Weil man nicht auf die letteren gekommen, hat man mehr ihre Analogie mit andern Sprachen als ihre innere Natur zum Jundament der Gramsmatik gemacht. Dialecte und Figuren muß man kennen, um griechisch zu versiehen; hiersin besteht ihre Schönheit und Schwierigkeit. Dialecte gründen sich auf eine philosophische oder experimentale Kenntnis der Laute; Figuren auf eine logische Etymologie.

Wenn Sie diese kurze Beobachtung nicht für ein Galimathias halten wollen, so denken Sie in Ihren griechischen Stunden daran, die Ihnen behülstich seyn werden, das zu erklären, was ich sagen will. In der Sprache jedes Boltes sinden wir die Geschichte desselben. Da das Geschenk zu reden unter die unterscheidenden Vorzüge des Menschen gehört; so wundert mich, daß man noch nicht die Geschichte unfere Geschlechts und unserer Seele von dieser Seite näher zu untersuchen einen Versuch gesmacht bat.

Das unfichtbare Wefen unferer Seele offenbart fich burch Worte — wie die Schöpfung
eine Rebe ift, beren Schnur von einem Ende
bes himmels bis zum andern fich erstreckt. Der Geift Gottes allein hat so tieffinnig und begreistich uns das Wunder der sechs Tage erzählen können. Zwischen einer Jeee unserer Seele
hamann's Schriften, I, Ib. 29

und einem Schall, ber burch ben Mund bervorgebracht wird, ift eben die Entfernung als zwischen Beift und leib, himmel und Erde. Bas fur ein unbegreiflich Band verknupft gleichwohl biefe fo bon einander entfernten Dinge? Ift es nicht eine Erniedrigung fur unfere Bedanten, baß fie nicht andere fichtbar gleichsam werden fonnen, , als in der groben Einfleidung willführlicher Zeiden; und mas fur ein Beweis gottlicher Allmacht - und Demuth - daß er die Tiefen feiner Gebeimniffe, die Ochat: feiner Beis. beit, in so fauderwelsche, verworrene und Anechtsgestalt an fich habende Bungen menschlichen Begriffe einzuhauchen vermocht und gewollt. Go wie alfo ein Menfc ben Thron des himmels und die Berricaft beffelben einnimmt : fo ift die Menschensprache die Sofwrache - im gelobten - im Baterlande bes Christen. Beil und! Freylich fouf er uns nach feinem Bilbe - weil wir bas verloren, nahm er unser eigen Bilb an - Rleisch und Blut, wie die Rinder baben, lernte weinen - lallen, reben - lefen - bichten wie ein mabrer Denfcenfohn; ahmte und nach, um und gu feiner Nachahmung aufzumuntern.

Der Beide, ber Philosoph erfennt bie MImacht, die Soheit, die Beiligfeit, die Gate Gottes; aber von der Demuth seiner Menichenliebe weiß er nichts. Als ein schoner Stier, als ein Abler, Schwan und gulbener Regen theilte fich Jupiter feinen Buhlerinnen mit.

Wenn ich in meiner Einbildungsfraft aus, geschweift, so ist die Aussicht meines verwilderten Gartchens Schuld daran, in dem ich schreibe. Daß er auch der heiden Gott ift, dafür haben wir Gelegenheit ihm auch zu danfen, wenn wir mit Thomas ihm ganz allein uns zu eigen machen, und ihm nachsagen: Mein herr und Mein Gott.

Ueberlaffen Sie fich der Fuhrung des guten hirten , der fein Leben laft fur feine Schaafe, und aus beffen hand uns fein Feind rauben tann.

51. An einen Ungenannten.

BUL.

Ronigsberg, ben 7ten Mug. 1750. Ich will Ihnen eine furze Liste der Zer-Areuungen berfegen, aus benen feit meinem letten Briefe die Arbeit meiner Sage beftanben. Diefen Donnerstag bor 14 Tagen erhielt ich einen wichtigen Besuch zween guter Freunde, ging den folgenden Lag wider Bermuthen auf eine Dochzeit; die nachfte Bachbarichaft machte es zu einer Bflicht und bie Rengierde, die Brant fennen ju lernen, gu einer Eitelfeit. Vorige Woche mußte ich bie Leiche einer Bernfteindreberin begleiten, Die eine alte Befannte meiner feligen Mutter gewefen. Um Ende berfelben babe ich an alle steine guten Freunde nach Eurland gefchrieben.

Beffern Rachmittag habe ich meinen Banch ermubet mit Durchblatterung einiger Renigkeiten , babon Gie eine ben Belegenheit follen an lefen befommen, weil fie die einzige ift, Die ich Ihrer Aufmerksamkeit murdig halte. Deute Morgen habe ich ben Lucas in meiner griedifden Stunde Gott lob ju Ende gebracht, Die immer die erfte meines Lagwerfs ift, und hierauf ein Baar Abschnitte in Baco Sermonibus fidelibus voll von fremden Gedanfen Aberlaufen, weil ich an meinen Schreibe-Auft bachte. Dier baben Sie meine Memoiren von bennahe 14 Lagen. Schreiben muß ich Ihnen, bas ift eine Pflicht und ein Bergnugen fur mich. 3ch weiß aber nicht, was ich schreiben foll. Regeln wiffen Sie beffer als ich, und Erempel darnach zu machen, batu baben Sie nicht Luft. Ginfalle verfteben Sie nicht, und Wahrheiten find nicht nach Ihrem Geschmad. Mit Ihnen ju lachen, will ich auf Ihren Sochzeittag versparen; es wird aber Beit genug fenn, an ben ju benfen, wenn Sie erft eine Braut haben. Versonalien auf Sie an machen, ift ben Ihrem Eloge funebre Beit genug; und bas muß ber Schreiber ber Afademie than, bem ich nicht als ein illiteratus ins Umt fallen will. Ihr Nachruhm wurde ohnedieß baburch verlieren, weil ich nicht Bis genug babe, Romane ju ichreiben , nicht einmal mebr

zu lefen , und nicht Berg genug , Geschichten ju ergablen, weil es mir jest an Reugierbe und Geduld fehlt, ihren nothigen Detail gu wissen. Was soll ich armer Jurgen also thun?" Schreiben muß ich und ich weiß und fuble nicht. mas. - Doch jest fallt es mir ein, mas ich thun will. Ein fauler Laborator, ein ftolger Bettler ift verloren. Doch Kaulheit und Stole fchaben nicht bem Sandwert, wenn man nur flug ift und Big hat, wie ein Rind ber Belt. Es melbete fich ein ehrlicher Menfc jum Todengraberdienst; weil er fab, daß er jum Graben fo wenig als jum Predigen geboren mar, fo wurde er ein Ruffer, und hatte fo viel Chre hinter bem Pfarrer bergugeben, als ein aefchickter Ueberfeber hinter feinem Original. Die fer Mensch hatte febr gute Gedanken so lange er ben Kangelmann nach feinem Ort begleitete; so bald aber die Predigt anging, erlaubten ihm feine Rufterforgen nicht aufs Wort an merten. Unterbeffen lag ihm fein miglungener Tobtengraber . Berfuch immer fo febr im Ropfe, daß er auch fein Rufteramt baruber folecht verwaltete. Graben mag ich auch nicht; vielleicht lage in meinem Bergen eben die Aber, bie andere Meder reich macht. Graben mag ich wohl, wenn es darauf ankommt, mein Mfund in einem Soweißtuch zu verbergen, um einen frengen Richter wenigstens von meiner

Trene zu überführen, wenn es nicht durch meinen wuchernden Fleiß geschehen kann. Bu besteln schame ich mich, wie ein alter Mensch in die Schule zu gehen, und ungeachtet ich Dichter lese, so sind die alte fien und besten nicht eben meine Sache, weil man in ihnen wohl Sprüche, aber nicht die Gemälde und Schilderepen meiner Zeitgenossen sindet. 3. E.

· Cur male pudens ---

Anderen ihre Empfindungen nachznahmen, iff gleichwohl nichts als Bettelen, und bie Sprade ber Liebe ift ein Galimathias einer monotonifchen Gaite; wie der Apoftel Betrus Dies fes felbst an der schweren Schreibart paulinischer Briefe zu tabeln icheint, und ihr Berfaffer felbit fich fur ein Allerley ausgiebt; bas Mllerlen zu fenn drung ihn aber die Liebe. Weil ich also wie ein Schulfnabe - wenn Sie, mein Berr, fein Schulmann find, fo werben Sie boch aus Erfahrung wiffen , baß Sie ein Schus ler gewesen find, und wie einem folden an Mutbe ift - ju bequem bin, ju graben, und ju ftolg, ju lernen, fo weiß ich mir nicht anbers ju rathen, als daß ich mich an die Souldner meines herrn made, und in fie bringe, die Bablen ihrer Oculdbriefe berunterzusegen. Beil mein Berr baburch nicht arm wird, fie aber am meiften daben geminnen, fo wird mich ihr Glanbiger fur meinen

Wiß loben, und seine Schuldner, wenn sie anders ihr Bestes kennen und lieben, mit der Zeit dasür danken. Da Sie in einer Ruhe leben, mein Herr, die einem tiesen Schlase näher kommt als einem Schlummer, ich hingegen in lauter Zerstreuungen, so bin ich nicht im Stande, meine Gedanken so vrdentlich wie Sie zu sammeln. Unterdessen wird es keine vergebliche Uebung für Ihre Lunge senn, meine langen Perioden und pneumata laut zu lessen, so saut, die Sie im Stande sind, sich selbst zu hören.

Es fiel mir also vor einer halben Stunde ein, aus Noth, aus außerster Noth an Materialien, Sie mit einem Briefe meines einzigen Bruders, den ich auf der Welt habe, zu unterhalten. Da Sie aber ben dieser Abschrift durch meine Schuld seine Calligraphie einbusen, so werde ich dieses durch die Anmerkungen eines Anonym ersetzen, der ihn, wie Gott, liebt, weil et ihn züchtigt.

Riga, ben 7ten Jul. 1759.

Berglich geliebtefter Bruber, Deine beiben Briefe sind mir richtig eingehanbigt worden, die mir besto angenehmer gewesen, da sie mich von unseres alten Baters und beiner eiges nen Gesundheit versichert. Gott erhalte dieses uns ser bestes Geschent, was wir noch mit einigem Grung be von ihm bitten konnen, wenn wir es wohl ans zuwenden suchen.

So andachtig ber Brieffieller auch rebet, fo leuchtet boch nichts mehr als bie Undacht eines beiben aus feinem Gefichte. Ift er ein Theolog, so fludirt er wenig ober gar nithts in ben symbolischen Buchern. Bas will er Damit fagen : Die Gefundheit ift unfer be fee Geschent ? Gieb uns Gesundheit, fur Die Ingend wollen wir icon felbit forgen, war bas Gebet eines floischen Beuchlers ober epicurifchen Dichters. Was will er fagen : mit Grunt? Ift Chriftus befmegen geftorben und in bie Bobe gefahren? - Da er nicht einmal feine Reble braucht, um Gott juweilen ein Morgen : und Abendliedchen ju fingen : Gefunden Leib gieb mir, und baf in biefem Leib ein' unverlette Geel' und rein Gemiffen bleib. Benn ibm nun Gott einen gangen gefunden Leib giebt, und nicht Reble allein, wie fieht es mit feinem 'Gemiffen aus in Unfebung bes Gebraudes, ben er von jedem Gliede beffelben macht? Sind es Waffen ber Gerechtigfeit ober ber Ungerechtigfeit? Wer da weiß, daß Gott Gefundheit giebt als ein Geschent, bas wir gut anzuwenden suchen follen , wird fur diefe Erfennt. niß doppelte Streiche leiben muffen. macht er mit feiner Gefundheit? Wie brauchft du deine Augen, beine Ohren, beine Bunge, beine Bande, deine Schulftunden, beine Debenftunden? Bereitest bu bich und wiederholft

du fo fleißig als beine schlechtesten oder besten Schuler thun? Burbest du nicht von beiden beschämt werden, wenn sie gegen dich auftreten sollten?

Bas hilft es bich, daß beibe Briefe beines Bruders dir eingehandigt worden, wenn du auf feinen ju antworten verstehst noch Luft baft? Wenn du fie umfonft liefest, mennst du, daß fie umfonft geschrieben werden ? Anftatt zu fragen: wie schreibt der Mensch? solltest du dich felbst fragen: wie liesest du was er schreibt, und mas im Gefet gefdrieben fieht? Wenn du auf die Frage verstummst, wie du beine Gesundheit zu beinem Berufe als Schulmann und Condidat der Gottesgelehrtheit brauchft, wie wirst du die andere beantworten: wie brauchst bu beine Gefundheit ju ihrer Erhaltung? Dn machft bir aus beiner Schande einen Rubm. Du willst beffer als andere Leute fenn, und branchst den Sommer nicht wozu er andern Meniden gegeben ift: Die Rreundlichkeit Got tes ju feben und ju fchmeden. Bas Rarren schreiben, barum bift bu neugieriger, als was Gott thut; ja, wenn bu auch nur jene ju verfteben und anzuwenden mußteft. Go bleibt aber alles tobt und unfruchtbar in bir. fatt deine Seele ju nahren, nahrst du ihre Krankheiten. Bift du nicht beinem Berufe nach jum Umgang, jum burgerlichen Leben, jum. Wohlstande verbunden? Fehlt es dir nicht das ran, daß du dich eher dazu drängen, als zu viel zurückziehen solltest? Wird deine Gesundheit nicht bast ben deinen versiohlenen Frohndieusten und ben dem Wurm, den du dadurch in deinem Gemuth nährst, verbraucht werden?

Sott laffe mich baffelbe niemals burch Unordnungen, Ausschweifungen und Migbrauch bes Guten von fich Roben, fonbern bey mannigfaltigen Gelegenheiten beffelben die Bernunft immer unfere Führerin feyn.

Deine Bernunft rebet noch schlecht beutsch mit bem lieben Gott. Sie fann baber eine folecte Rubrerin abgeben. Non fich follte beifen : von mir. Menschen fonnen wir Lugen, Complimente und Wendungen borfagen, aber bem nicht, ber bas Ohr gemacht hat und auf Die Stimme unferes Bergens beffer borcht als anf bas holgerne Clavier unferer Lippen. Ueberfetung bes Grundtertes murbe fo lauten: Gott fieht bie Unordnungen, Die Mus-Schweifungen, den Digbrauch des Guten, Die Blindheit meiner Bernunft und die Thorheit berfeiben. Er wird aber feinen Ramen nicht verleugnen, denn er ift langmuthig, geduldig und bon großer Gute und Treue. Er giebt mehr als wir bitten, unaussprechlich mehr, als wir Berftand haben ju beten. Er wird mir feinen Beift geben, ber mein finftres Berg erleuchte: bann wird meine Bernunft und

mein Ge wiffen erleuchtet werden und nicht mehr im Finstern bleiben; benn in keinem and bern Lichte, als seinem Lichte und bem Lichte seines Wortes und des Glaubens an einen Fürsprecher, sehen wir das Licht und die Farben unserer eigenen Gestalt und der Dinge die uns umgeben.

Ich habe meine Johannisferien auf ber Stube que gebracht, und, ba fast bie gange Stadt ihr Bergnus gen im Frenen fucht, bas meinige zwischen ben vier Wanden gehabt.

Dieser Ruhm ift nicht fein. Das ift Strafe ber Sunde. Wenn Undere mit gutem oder bosem Gewissen sagen können: Deus noble haec otia fecit, so weißt du, daß du selbige nicht verdienst, und thust daher hausbusse und legst dir selbst einen Stubenarrest auf. Diese Hausbusse und diese willführliche Boniten; ist aber eine neue Sunde; womit willst du die busen?

52. An J. G. Binbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben gten Mug. 1759.

herzlich geliebtester Freund, Meinem Bater und seinen guten Freunden schweckt Ihr Lachs recht sehr gut. Ich habe mich faum getrant bavon zu kosten, weil ich nicht wußte, ob alle 4 Stude für uns sevn follon. heute warben Sie Ihre Luft feben, wenn Sie unfer Gast waren. Sie mußten aber als Freund
und Zusch auer kommen, nicht als Richter, sonst wurde ich für einen großen Fresfer von Ihnen gescholten werden, wie geschrieben sieht. Dafür kann ich auch Briefe
schrieben und Tischreben halten, — die so lang
als Ihre kächse sind — und auf die ein Trunk
schweckt, wie Wagner sagt.

Womit ich Ihre kachse verdient, das weiß ich eben so wenig, liebster Freund, als was ich Ihnen wieder dafür schicken soll. Beides mag Ihre Sorge senn; die ganze Welt meiner Freunde wird mich zulest als einen durchtriebenen Schuldner brandmarken. Meine Schuld ist es nicht, daß sie gutherziger sind als ich; dafür muß ich aber klüger als meine Glaubiger oder Wohlthater senn.

Sehen Sie, liebster Freund, die Abwartung meines Briefwechsels als kein Gesetwerk an. Ich bitte Sie recht sehr barum. Der Fall mit uns beiden ist sehr ungleich. Ich habe nichts zu thun und kann Ihnen ich weiß nicht wiel hinschreiben, und Ihre Geduld, es zu kesen und zu ertragen ist schon ein Opfer der Freundschaft. Sie mögen gegen alle andere mit Ihren Antworten punktlich sepn; ich erlasse Sie hiemit förmlich davon, und werde beswegen nicht mehr nicht weniger schreiben,

als was mir meine Muse, die Erinnerung Ihrer Freundschaft, dictirt.

Ich werde mich jest bloß ben einigen Punkten Ihres Briefes aufhalten, woran mir am meisten gelegen; warum mir batan gelegen, hievon funftig. Daß mir aber wirklich daran gelegen, muffen Sie vor der Sand glauben.

Sie wiffen nichts von dem Difberftanbnif fe meiner Briefe in Grunhof? Gut. Rachfolger bort hat mir jungst geschrieben und fceint Ihnen barin ju midersprechen. fann aber ein bloger Schein fenn, wie es and ift. Es toftet Dube, wenigstens fur mich, fetne Briefe zu verfteben. Deine entfernte Ub. ficht fur Ihren herrn Bruder ift nicht gang fruchtlos gewesen. Das nicht gang frucht-Los fann ich aus feiner Denfungs und Odreib. art febr aut erflaren. Aber daß diefes eine entfernte Abficht bon mir gewefen; hierin muß ich Ihnen widersprechen; insbesondere ba Sie es noch einmal fagen; baß Sie biefes Rebenaugenmerk meines Muthwillens damals nicht: batten errathen fonnen, ober fo weit berbolen. Sagen Sie mir um Gottes willen , liebfter Rreund, wie ich mit Ihnen reben foll, und was das fur eine neue Junge ober Sprace ober Schreibart fenn foll, in ber Sie mich verfteben werden? Rede ich fein, fo find es

Dinge, die man hat errathen oder weit her, holen muffen. Rede ich flar, so sind es Personalien, Anzüglicheiten, Humor. Bin ich aufrichtig und sage: das ist meine wahre Abstickt gewesen; so werde ich Lügen gestraft und man sagt mir: Rein! das ist eine entfernte Absicht, ein Rebenaugenmert deines Muthwillens gewesen. Bin ich als ein Verführer und doch wahrhaftig; so ärgert man sich an meinem Muthwillen, Unlauterfeit, heftigkeit und Schlangengestalt. Wenn Sie Richter über mich wären, oder im Stande wären, es zu seyn; so würde der Teufel den Freund und Zuschauer bald holen.

Dieses Rebenangenmerk meines Muthwillens haben Sie damals nicht errathen oder so weit berholen können. Ich muß es Ihnen hier sagen: daß nicht ein wahres Wort von Ihnen geschrieben ift.

Sie haben dieß Rebenangenmerk meines Muthwillens recht fehr gut empfunden, ohne daß Sie nothig hatten, darauf als ein Rathfel zu studiren oder es weit herzuholen. Warum waren Sie damals auf meine Briefe empfindlich, bitter, lasen Sie halb mit einem Schalksauge, halb mit einem Ange der Freundschaft und des Geschmacks? Warum ruckten Sie mir vor, daß ich mich in fremde Sandel mischer, und weissagten mir mit Frohlo-

den ben Undank ber Eltern? Seben Sie bas Wertrauen, die Offenherzigkeit, die Unerschrodenheit, Die Berleugnung feines guten Ramens und feiner Gemutheruhe u. d. g. auch fur Gadelden an, und die Pflichten eines Rachfol. gers, ibm ju rathen, ibn aufzuweden, für Debenaugenmerfe, ju benen nichts als ein wenig Big und Muthwille gehort ? Sie laffen gern an folden Gadelden jeden ungebunden und nach feinem Gutdunfen handeln; ob einer mit Bertrauen oder Buruchaltung, falfc oder heim. tudifch mit Ihnen handelt. Diefe Denfunge. art ift wißig und tandelnd, icheint bemuthig und großmuthig; schieft fich aber fur feinen Rector, fur feinen Magifter, fur feinen, ber ein Freund fenn will, und es durch Opfer beweiset, für feinen Pothagoras, ber ben olom. pifchen Spielen gufiebt.

Homo sum, nil humani a me alienum puto. Ihres herrn Bruders Gemuthsverfaffung, damals und jest, seine Lage in dem hause, worein ich ihn gebracht, sein funftig Gluck, sein kunftig Gewissen, zu dem seine gegenwärtige Einsicht und Trepe eine Stufe ist, find feine fremden handel für mich. Wenn Sie dieß an Ihrem leiblichen Bruder für fremde handel ansehen, wie kann ich Ihnen meinen leiblichen Bruder, und Ihren Urtheilen und und verhohlenen und liebreichen Ermahnungen ver-

trauen. Gott hat mir Gnabe gegeben, ben Gogen in seinem Berzen anzugreifen, bem Sie nicht bas Berz haben nahe zu kommen, weif er Ihr eigener Abgott ift.

Ungeachtet Sie also das Rathsel selbst trafen, ohne es weit herzuholen; so habe ich doch
noch jum Ueberstuß es Ihnen selbst auf meiner Stude sowohl als in Ihrem Hause — ant
Spiegel, ich weiß die Stelle noch — gethan,
und Sie darum gesteht: Thun Sie an meinem Bruder, was ich an Ihrem gethan. Sie haben mehr Recht zu meinem Bruder, als Untergesesten, wie ich zu Ihrem als bloßem
Freunde und Nachfolger.

Ich laffe mich nicht durch Ramen, so wenig als durch Worter hintergehen. Meine Menschen sind nicht elsenbeinerne; Sie müßten mich
benn für einen Elephanten selbst schelten. Nicht
Cadavera, nicht Rlöße, nicht todte Bäume—
sie fühlen und schrenen Gottlob und überführen
mich, daß ich sie nicht von sern ausspeculire,
sondern sie mit meinem Dolch so gut als Bogen treffe. Gott ist in den Schwachen mächeig; das sind aber keine schwachen Leute, die
thre Rächsten so lieblos beurtheilen, und anstatt als Hirten lebendiger Lämmer sich anzusehen, sich für Pygmalions halten, für große
Bildhauer, deren liebreiches Herz den Othem
bes Lebens ihnen mittheilen wird, si Diis placet.

Trene ist da; ich sage: nein, und leugne rund aus, daß sie so wenig im Tummeln und herumschweißen, noch lassen händen und schlaffen Linien besteht. Was Sie Treue nennen, ist für mich ein unbekanntes Wort, ein ans Iherer Vernunft und guten herzens. Wo Treue ist, da hört nicht nur eine gewisse, sondern auch alle Läßigkeit, Schlendrian und Vergessenheit auf. Der Seist der Wahrheit erinnert uns an alles.

Ein Fonds von Misanthropie und ein fleifes Wefen kann nicht gut senn ben einem Schulmann, befonders ben einem öffentlichen, Gin
Menschenfeind und Freund dieser Welt ift beides ein Feind Gottes.

Ich lace Sie bafür aus, daß Sie ihm mehr Bequemlichkeit einraumen, als Sie Selbst haben, oder ich glaube Ihnen auch nicht. Du soust beinen Nächsten lieben als bich felbst. Ein Gemisch von Pathos und Schwulst ist nicht die erhabene Moral unsers Kursprechers.

Sie verberben ihn durch Ihre Sefälligfeit; laffen Sie ihn felbit für fein Eramen und meisne Grammatit forgen. Wir muffen nicht in allem dienen, fondern das als unnuge Anechte thun, was und befohlen ift.

Durch ben Diebstahl kleiner nothiger Ausgaben fich die Strafe größerer zuziehen, heißt in Ihrer Sprache eine zu gefün fielte Spar-Damann's Schriften I. Ab. 30 famfeit; ben mir eine dumme und nachtheilige.

Daß unsere Urtheile nicht übereinfommen, ift sehr gut und daran fehre ich mich nicht. Ich prophezene Ihnen aber, daß sie am Enbe unsere Briefwechsels und unserer Reise übereinfommen werden.

Stark und schon ift alles, was ich ben einem Gedichte fordere, und ein solches nenne ich ein Meisterstück. Die Uebersehungen der Pfalmen mögen sehr ebel senn; sie kommen mir aber nicht genau genug vor, und ich sehe mehr ben einer Uebersehung auf das letztere denn auf das erstere.

Die hinterlassenen Schriften ber Meta sind ein sehr philosophisch Werf, das nicht für die Welt geschrieben, und dafür sie desto mehr danken sollte, daß es ihr mitgetheilt wird, weil dergleichen Arbeiten die seltensten und originalsten sind. Rußfnicker und galanthommes sind nicht das Alopstockische Publicum. In seiner Sprache heißt Rußfnicker ein Richter, und galanthomme ein Kenner.

53. An J. G. Lindner nach Riga. Ronigeberg, ben 18. Aug. 1759.

Meine Briefe find vielleicht schwer, weil th elliptisch wie ein Grieche und allegorisch wie ein Morgenlander schreibe. Ungelehrigkeit, der feine Anwendung von meinen Figuren machen und meinen Fleiß im analysiren auf sich deuten will, ist eben so eine schlechte Exegessis als leichtsertigkeit, wodurch der Sinn meiner Einfälle nur noch mehr vereitelt wird! Der comische Dichter mag immer lachen, so geht seine satyrische Nase nicht den Juhörer an; sondern zu dem sagt er: Ich arbeite ben meinem Lachen. Warum lachst Du aber? Du bist selbst der Mann der Fabel, die meiner Nasse Kunzeln giebt.

Ein Lape und Ungläubiger fann meine Schreibart nicht anders als für Unfinn erflären, weil ich mit mancherlen Zungen mich aus drücke, und die Sprache der Sophisten, der Wortspiele, der Ereter und Araber, Weißen und Mohren und Ereolen rede, Eritif, Mysthologie, redus und Grundsätze durch einander schwaße, und bald nar' angenen bald nar' kogen graumentire.

Der Begriff, ben ich von ber Gabe ber Sprachen hier gebe, ist vielleicht so neu, als ber Begriff, ben Paulus vom Weisfagen giebt, daß namlich selbiges in der Parrheste und ikonin also zu strafen und zu richten bestände, daß das Verborgene des Perzens offenbar wurde und der Lave auf sein Ungesicht siele, Gott anbetete und bekennete, daß Gott wahrhaftig in uns sey. Sie hoffen nicht, daß B, bart gegen mich

225 196 famfeit; ben mir eine dumme und nachtheilige.

Daß unsere Urtheile nicht übereinkommen, ift fehr gut und baran fehre ich mich nicht. Ich prophezene Ihnen aber, daß fie am Ende unfere Briefwechsels und unserer Reise übereinkommen werden.

Stark und schön ist alles, was ich ben einem Gedichte fordere, und ein solches nenne ich ein Meisterstück. Die Uebersegungen der Pfalmen mögen sehr ebel senn; sie kommen mir aber nicht genau genug vor, und ich sehe mehr ben einer Uebersegung auf das letztere denn auf das erstere.

Die hinterlassenen Schriften der Meta sind ein sehr philosophisch Werf, das nicht für die Welt geschrieben, und dafür sie desto mehr danken sollte, daß es ihr mitgetheilt wird, weil dergleichen Arbeiten die seltensten und originalsten sind. Rußknicker und galanthommes sind nicht das Alopstockische Publicum. In seiner Sprache heißt Rußknicker ein Richter, und galanthomme ein Cenner.

53. An J. G. Lindner nach Riga. Ronigeberg, ben 18, Aug. 1759.

Meine Briefe find vielleicht schwer, weil to elliptisch wie ein Grieche und allegorisch wie ein Morgenlander schreibe. Ungelehrigkeit,

obe keine Anwendung von meinen Figuren machen und meinen Fleiß im analysiren auf sich deuten will, ist eben so eine schlechte Eregessis als Leichtsertigkeit, wodurch der Sinn meiner Einfälle nur noch mehr vereitelt wird! Der comische Dichter mag immer lachen, so geht seine satyrische Nase nicht den Juhörer an; sondern zu dem sagt er: Ich arbeite ben meinem Lachen. Warum lachst Du aber? Du dist selbst der Mann der Fabel, die meiner Nasse Kunzeln giebt.

Ein kape und Ungläubiger kann meine Schreibart nicht anders als für Unfinn erklären, weil ich mit mancherlen Zungen mich aus drücke, und die Sprache der Sophisten, der Wortspiele, der Ereter und Araber, Weißen und Mohren und Ereolen rede, Eritik, Mythologie, redus und Grundsätze durch einander schwaße, und bald nar' angenson bald nar' kerzin argumentire.

Der Begriff, den ich von der Gabe der Sprachen hier gebe, ist vielleicht so neu, als der Begriff, den Paulus vom Weisfagen giebt, daß nämlich selbiges in der Parrheste und ikonoim also zu strafen und zu richten bestände, daß das Verborgene des Perzens offenbar wurde und der Lape auf sein Angesicht siele, Gott anbetete und bekennete, daß Gott wahrhaftig in uns seposie hossen nicht, daß B. hart gegen mich

DK I

fenn wird, weil dieß feine Urt nicht iff. Sier scheint eine freundschaftliche Unruhe hervor gu leuchten. Wenn Ihnen im Ernft Ungft dafür ift, daß mir hart follte von ihm begegnet werben - fo ift es fein Bunder , daß nach ber faliden Renntniß, die Sie von meiner Urt baben , Ihre Freundschaft einen gang falfchen Gefcmad und Sarbe annehmen muß. 3ch munichte nichts mehr, als bag Berr B. bart gegen mich mare und bie Maste ber Freund. Schaft niederlegen wollte, daß ich nach ben Gefeten der Maskerade nicht langer unter meiner schwigen durfte. Ich werde aufhoren fein Widerfacher ju fenn, fo balb er ben Glang eines Engels bes Lichts ausziehen wird. lange wir aber unter unferer Berfleidung bleis ben, ift es gut, daß wir uns einander meis ben , und gang naturlich , bag ich Roblen rede und er fanft fauselnde Bahrheiten und Sit tenspruche, ich einen Pferdfuß, bald bes Bucephali, bald des Pegafi, ju meiner Rolle borge; er hingegen mehr Gefallen als Ariftoteles an feinen eigenen Beinen haben fann. Benn er fo hart gegen mich fenn wollte, als ich gegen ihn gewesen, fo batten wir uns icon lange einander erfannt und wir murden fcon im funften Actu unferes Luftfriels fenn. Als ein Engel des Lichts, wiffen Gie, fann er mir feine Gewaltthatigfeit thun , fo große

Luft er unter bem Theaterkleibe auch bazu ofters hat; unterbessen mich bas meinige zu allem nothigen Unfug berechtigt.

Er besuchte mich febr lange - ich weiß die Beit nicht, daß ich ihn gefeben - mit bem herrn Magister Kant, burch ben er meine Befehrung wie durch Sie versuchen wollte. war eben Fevertag-fur mich, an dem ich meis ne Madte nicht brauchen wollte : und die Babre beit zu fagen, ich hatte auch nichts weniger nothig, denn die feinige war so zerlumpt, daß ber weiße Engel bennahe von dem durchschlagenben schwarzen Schatten eclipfirt murbe. versprach mich ben feinem neuen Freunde in ber Zeit von zwen Tagen zu einem Colloquio einzustellen. Unstatt felbst zu fommen, rief meine Muse ben Robold bes Gofrates aus bem Monde herab, und schickte ihn in meinem Namen mit einer Granate, die aus lauter fleinen Odwarmern bestund. Beil ich feinen fleinen Magister fo febr liebe und bochschate, als Ihr Freund ; fo machte ich ihm dies Schreden, um ju verhindern, daß er fich nicht weiter einlaffen follte. Sie fagen gang recht: Dund gegen Mund; bann ift freplich bie britte Person nicht nothig. Und dieß gab ich auch dem fleinen Sofrates und großen Alcibiades fo gut gu versteben, als ich fonnte. Alle meine Sirenenfunfte find umfonft; mein Ulvffes bort nicht,

die Ohren voll Wachs und am Mastbaum angebunden. Ich will also Ihrem guten Erempel folgen und weiter nichts stimmen.

Wenn er Ihnen flagt, daß ich heimlich folg bin - fo hintergeht er Gie. Ich habe nicht nothig, heimlich folg ju fenn, ale einer ber fich feines eigenen Stolzes icamt ober mit felbigem anbern Schaben thun will. 3ch babe nicht nur eingestanden, daß ich ftol; bin; fondern auch die guten Grunde, Die ich babe es gu fenn und mit Gottes Bulfe barin au berbarren. Eigenfinnig mar fein Bater; eigenfinnig beißt eine Fran, die fich nicht fur einen Stu-Ber auf den Rucken werfen will; eigenfinnig beißt alles, mas und im Wege fieht. Einer auf bem breiten Bege findet vielleicht weniger Eigensinn, noch bat selbiger ihn so nothig als ein Mensch, der auf einem schmalen Pfade geht, und ohne Lebensgefahr nicht ausweichen noch um fich gaffen fann, fondern widerfteben 1. Det. V. und auf feinen Weg machen muß.

Ich habe hier ben Anfang gemacht zu einem kleinen Auffast über einige Denkwurdigsteiten in Sokratis Leben. Sollte ich mit felbigen weiter kommen, so möchte ich mir die Brenheit nehmen, sie Ihnen zur Durchsicht zu überschicken. Vielleicht den ersten halben Bosen mit erstem, aber ich mußte ihn wieder zuruck haben. Sie wissen, wie schwerfällig ich

arbeite, und daß ich mehr mit umgekehrtem Griffel als mit bem fpigen Ende beffelben schreiben muß. Drey Bogen maren ftark genug.

54. Un J. G. Einbner, nach Riga.

Ronigeberg, ben 31. Mug. 1759.

Berglich geliebtefter Freund, Auf die Bobe wird Ihre geehrte Frau Mutter Ihnen eis rige Sachen überschicken, worunter Reichel's Resaias. Der Anfang bavon hat mir so geallen, bas ich an ber Bufriedenheit, die ich jarans geschöpft, Sie gerne habe wollen Unbeil nehmen laffen. Bon Forstmann hatte ich thnen weit lieber die Rachrichten fur die Guner zugedacht; fie find aber nicht mehr zu bas en, und aus Reigung gegen biefen evangeli. ben Mann habe ich die Unfosten des größeren Berks gewagt. Ich hoffe, fie werden Ihnen Einige Berfonalien muffen, rcht leid thun. il Ansehung ihres Inhalts, nach der Liebe asgelegt werden. Ich lefe jego noch den erfte Theil. In feinen Zueignungefchriften finbe fich ein neuer und frenniuthiger Odwung, be mir fehr gefällt.

Ich bin jest mit einem Berfe beschäftigt, bain Ihre Bibliothef gehört; bes Prafibenten Goget de l'origine des loix, des arts et des Boices. Es ift ein Zwilling pon Rollins ab ter Geschichte. Gelehrsamkeit, ein gesunder Gebrauch davon; und das Alte ift durch den gegenwärtigen Zustand der wilden Bolker immer erklärt. Weder in Betrachtungen noch Sinfällen ausschweisend. Aurz, recht sehr branchbar, und ein cornu copiae für einen Philosophen so wohl als Leser von Geschmack.

Der Sergeant ist gestern zur Armee abgegangen und besuchte uns noch, um einen ziem
lich wehmuthigen Abschied zu nehmen. Ich
begleitete ihn nach Ort und Stelle, wo ich sei
nen Bruder fand, den ich mich herzlich freu
te wiederzusehen. Machte mir auf seine Ge
sellschaft den Nachmittag Staat; es siel ihn
aber ein in der Kanzlen anzusprechen. Kunf
tige Woche denke ich ich ihn zu besuchen; wei
ich mit meiner Arbeit fertig, und bloß die Ab
schrift dann noch einmal unternehmen möchte
Meinem Nachbar habe ich heute selbige gebrach;
ber sehr geneigt schien sie zu übernehmen.

Weil ich den Anfang des Persius O curs hominum — Quis leget haec? vel duo vel nmo, so habe ich zwen Zuschriften an Riemad und Zween dazu gemacht. Das ganze Wit ist mimisch und besteht in einer Einleitung, die Abschnicten und einer Schlußrede. Ich hoe die vornehmsten Umstände aus Sofrates Len mitgenommen, und mich ben einigen besontes aufgehalten, die ich von so viel Seitenals

möglich untersuchen wollen, und jugleich eine Probe von einer lebendigeren Art die Geschichte der Philosophie zu studiren geben wollen. Es wird mir aber wie den Poeten gehen, welche durch das Vergnügen, was sie ihren Lesern zu geben suchen, den Unterricht derselben verlieren. Sind die Poeten schuld daran? War Ezechiel einer, daß Gott zu ihm sagen mußte: Du bist für dein Volf der Liebesgesang eines Wenschen, der eine gute Stimme hat, und wohl auf einem Instrument spielen kann; denn sie hören deine Worte, und wollen sie nicht thun. Wenn es aber geschehen wird, (siehe es wird geschehen) dann werden sie wissen, daß ein Prophet unter ihnen gewesen. Eap. 33.

Eine Stelle in Ihrer letten Zuschrift giebt mir ju dieser Anführung Anlaß. Ich banke Ihnen herzlich für die Geduld, die Sie bisher mit mir gehabt, und werde felbige nicht langer mißbrauchen. Sie werden mir erlauben, geliebtester Freund, mit einer nochmaligen Wiederholung und Erklarung über einige Punctezu beschließen.

Die Freundschaft soll geradezu sprechen, wenn fie lehren will, ift Ihre Methode, die ich wünschte, daß fie immer von Ihnen getrieben würde, und für die ich Ihnen vor allen Ihren Freunden Dank wiffen wollte. Ich will Ihnen meine Gedanken über diesen Lehrsat mitteilen. Wir sind Freunden unter allen übri-

gen die meisten Achtsamkeiten schuldig; daher muffen wir unsern Unterricht gegen sie mit mehr Achtsamkeit treiben als gegen andere. Freundschaft legt uns hindernisse in den Weg, die ich ben Fremden und Feinden nicht habe; und hiezu gehören neue Regeln, wodurch Ihre Wethode ziemlich verdächtig gemacht wird, oder es ist eine Wethode, die Sie selbst so wenig gesbraucht haben, daß Sie ihre Natur nicht kennen.

Was hat aber die Freundschaft mit lehren, unterrichten , umfehren und befehren ju ichaf. fen? Ich fage: nichts. Was batte ich Ihren Bruder lehren fonnen, mas er nicht felbst gewußt hatte; mas fann ich meinen lehren, bas er nicht eben fo gut wiffen mag, als ich? Ich glaube, daß feiner ben Catechismus fo fcblecht weiß, wie ich , und baß , wenn es aufs Biffen ankame, ich die wenigste Urfache hatte, aufgeblabet zu fenn. Ein Lugner weiß beffer als ich es ihn überführen fann, daß er fügt; er weiß eben so gut als ich , daß er nicht lugen soll. Ift hier also die Rede vom Lehren und Unterrichten? Guter Freund, fen fo gut und lug nicht, und fcneid nicht auf, und thu bieß und fenes nicht, was du nicht laffen kannft --Sieh, fieh die Rolgen davon haarflein — hore was der und jener davon urtheilt, was Bernunft, Gewiffen, Welt ic. bavon fagt. Rebe Bolianten mit beinem Freunde, unterrichte

ihn, widerlege ihn; du zeigft, daß du' ein gelehrter, vernünftiger, wißiger Mann bist, aber
was hat die Freundschaft an allen diesen Handlungen für Antheil? Eine Empfindung seines Gewissens predigt überzeugender als ein ganz System. Ist lehren also nicht das Augenmerk der Freundschaft, was denn? Lieben, empfinden, leiden. — Was wird Liebe, Empfindung, Leidenschaft aber eingeben und einen Freund lehren? Gesichter, Mienen, Verzuckungen, Figuren, redende Handlungen, Stratageme —
Schwärmeren, Eifersucht, Wuth —

. Und eben bem methodischen Bergen Ihrer Freundschaft fließt Ihr guter Rath, geschiedene Leute zu werben, wenn ich nicht an einem Joch mit ihm ziehen will. Go flug bin ich alle Tage; und es ift fein Freund baju nothig. Der Ich murde aber ber Weg ift eben fo leicht. niederträchtigfte und undankbarfte Mensch fenn, wenn ich mich durch feine Raltsinnigkeit, burch fein Migverstandniß, ja felbst durch feine offenbare Keindschaft so bald follte abschrecken laffen, fein Freund zu bleiben. Unter allen biefen Umftanden ift es befto mehr meine Pflicht Stand ju halten ; und barauf ju marten, bis es es ihm gefallen wird, mir fein voriges Bertrauen wieder ju schenken. Ce fehle an nichts als hieran, daß wir uns einander fo gut und beffer als jemals verfieben.

55. An J. G. Sinbner, nach Riga. Ronigsberg, ben II. Sept. 1759.

Derzlich geliebtester Freund, ich habe mir zur Ader lassen und mich ein wenig arznepen muffen; wunsche, daß Sie beides nicht nöttig haben oder zu rechter Zeit thun mögen wie ich. Besinde mich leidlich, arbeite aber an Congestionen. Eine junge Frau, die ihre Sechswochen überstanden und — daß etwas ähnliches mit mir vorgegangen, werden Sie aus folgendem Skelett ersehen, das Sie wie die Aegypter zu Ihrem Nachtische brauchen werden, um sich auch Ihrer Sterblichkeit daben zu erinnern.

Sofratifche Denfmurdigfeiten für bie lange Beile bes Publitums gufammengetragen

von einem Liebhaber ber langen Beile. Rebft einer boppelten Bufdrift

an Niemand und an Zween.

Ein leitung. Schickfale ber philosophiichen Geschichte. Eritif über Stanley, Brucker
und Deslandes. Berbindung der Philosophie
und ihrer Geschichte. Project, die philosophiiche Distorie zu schreiben. In Ermangelung
besselben, ein ander Project, sie besser zu findiren und zu brauchen, als bisher geschehen.

Erlanterung davon. Was die Geschichte überhaupt für einen Endzweck habe. Der Unglaube macht Dichter und Romanschreiber; in der Geschichte an zwei berühmten Benspielen bewiesen. Ob ein Densmal der vorigen Zeiten verloren gegangen, woran uns etwas gelegen senn könne? Abfertigung und Trost der Gelehrten, die über verlorne Werfe klagen. Baco und Bolingbroke angeführt. Was des Antors Absicht ist. Mangel einer guten Lebensbeschreibung von Sokrates. Rleine Anskote von dem Umgange dieses Weisen, mit einem Ansruse des Verfassers.

Erster Abschnitt. Wer bes Sofrates Eltern gewesen. Was er von seiner Mutter geslernt? Was von seinem Vater? Sofrates wird ein Bildhauer. Betrachtungen über seine Statuen. Ob Sofrates als ein Bildhauer des Jimmermannes Sohne vorgezogen werden musse? Sein Geschmack an wohlgewachsenen Jünglingen. Von Widersprüchen. Von Orakeln und Meteoren.

Zweiter Abschnitt. Kriton, des Sofrates Bohlthater. hat viele Lehrmeister und Lehrmeisterinnen zu befolden. Bergleichung eines Wenschen, der nichts hat, und, der nichts weiß. Vergleichung der Unwissenheit des Sofrates mit der hypochondrie. Sofrates Sprüchwort zusammengehalten mit der Ueberschrift des fenn wird, weil bieß feine Art nicht ift. Sier scheint eine freundschaftliche Unruhe bervor zu leuchten. Wenn Ihnen im Ernft Angft dafur ift, daß mir bart follte bon ibm begegnet merben - - fo ift es fein Munder , daß nach ber faliden Renntnig, Die Sie von meiner Urt baben, Ihre Breundschaft einen gang falschen Gefcmack und Karbe annehmen muß. 3d munichte nichts mehr, als bag Berr B. hart gegen mich mare und bie Maste ber Freundfcaft niederlegen wollte, daß ich nach ben Befeten ber Maskerade nicht langer unter meiner fcmigen burfte. 3ch werbe aufhoren fein Biberfacher ju fenn, fo balb er ben Glang eines Engels bes Lichts ausziehen wirb. lange wir aber unter unferer Berfleidung bleiben, ift es gut, daß wir uns einander meiben, und gang naturlich, bas ich Roblen rebe und er fanft fauselnde Babrbeiten und Sittenspruche, ich einen Pferdfuß, balb bes Bucephali, bald des Pegasi, ju meiner Rolle borge : er hingegen mehr Gefallen als Ariftoteles an feinen eigenen Beinen haben fann. Wenn er so hart gegen mich fenn wollte, als ich gegen ibn gewesen, so batten wir und icon lange einander erfannt und wir wurden fcon im funften Actu unferes Luffpiels fenn. Als ein Engel des lichts wiffen Sie, fann er mir feine Gewaltthatigfeit thun, fo große Luft er unter bem Theaterkleibe auch bazu ofters hat; unterbeffen mich bas meinige zu allem nothigen Unfug berechtigt.

Er besuchte mich febr lange - ich weiß bie Zeit nicht, daß ich ihn gesehen — mit bem Derrn Magifter Rant, durch den er meine Befebrung wie durch Sie versuchen wollte. war eben Repertag-fur mich, an bem ich meine Maste nicht brauchen wollte; und die Babrbeit zu fagen, ich hatte auch nichts weniger nothig, benn die seinige war so gerlumpt, daß ber weiße Engel bennahe von dem burchschlagenben ichwarzen Schatten eclipfirt murbe. versprach mich ben feinem neuen Freunde in der Zeit von zwen Tagen zu einem Colloquio Unstatt felbst zu fommen, rief einzuftellen. meine Muse ben Robold des Sofrates aus dem Monde herab, und schickte ihn in meinem Namen mit einer Granate, die aus lauter fleinen Ochwarmern bestund. Weil ich feinen fleinen Magister fo febr liebe und bochicate, als Ihr Freund ; fo machte ich ihm bieß Schreden, um ju verhindern, daß er fich nicht weiter einlaffen follte. Sie fagen gang recht: Mund gegen Mund; dann ift frenlich die britte Verfon nicht nothig. Und dieß gab ich auch bem fleinen Sofrates und großen Alcibiades fo gut gu versteben, als ich fonnte. Alle meine Sirenenfunfte find umfonft; mein Ulpffes bort nicht,

die Ohren voll Wachs und am Maftbaum angebunden. Ich will also Ihrem guten Erempel folgen und weiter nichts stimmen.

Benn er Ihnen flagt, daß ich heimlich folz bin - fo hintergeht er Gie. Ich habe nicht nothia, beimlich ftolt zu fenn, als einer ber fich feines eigenen Stolzes fcamt ober mit felbigem andern Schaben thun will. 3ch habe nicht nur eingestanden, baß ich ftolz bin; fondern auch die guten Grunde, Die ich babe es gu fenn und mit Gottes Bulfe barin au berharren. Eigenfinnig mar fein Bater; eigenfinnig beißt eine Rrau, die fich nicht fur einen Stuper auf den Rucken werfen will; eigensinnig beißt alles, was und im Wege fleht. Einer auf dem breiten Wege findet vielleicht weniger Eigensinn, noch bat felbiger ihn so nothig als ein Mensch, ber auf einem schmalen Pfabe geht, und ohne lebensgefahr nicht ausweichen noch um fich gaffen fann, fondern widerfteben 1. Det. V. und auf feinen Weg machen muß.

Ich habe hier ben Anfang gemacht zu einem kleinen Auffat über einige Denkwürdigfeiten in Sofratis Leben. Sollte ich mit selbigen weiter kommen, so mochte ich mir die Frenheit nehmen, sie Ihnen zur Durchsicht zu überschicken. Vielleicht ben ersten halben Bogen mit erstem, aber ich mußte ihn wieder zuruck haben. Sie wissen, wie schwerfällig ich

arbeite, und daß ich mehr mit umgekehrtem Griffel als mit dem fpigen Ende deffelben schreiben muß. Drey Bogen maren stark genug.

54. An 3. G. Einbner, nach Riga.

Ronigeberg, ben 31. Mug. 1759

Berglich geliebtefter Freund, Auf die Bobe wird Ihre geehrte Frau Mutter Ihnen eis tige Sachen überichicken, worunter Reichel's Befaias. Der Anfang babon bat mir fo ge-'allen, daß ich an der Zufriedenheit, die ich jaraus geschöpft, Sie gerne habe wollen Unbeil nehmen laffen. Bon Forstmann hatte ich thnen weit lieber die Rachrichten fur die Guner zugedacht; fie find aber nicht mehr zu baen, und aus Reigung gegen biefen evangeli. ten Mann habe ich die Unfoffen bes großeren Berks gewagt. Ich hoffe, fie werden Ihnen icht leid thun. Einige Personalien muffen, il Ansehung ihres Inhalts, nach ber Liebe asgelegt werden. Ich lefe jeso noch ben erfte Theil. In feinen Zueignungeschriften finbe fich ein neuer und frenmuthiger Ochwung, be mir febr gefällt.

Ich bin jest mit einem Berke beschäftigt, bain Ihre Bibliothet gehört; besprafibenten Goget de l'origine des loix, des arts et des Boices. Es ift ein Zwilling pon Rollins alter Geschichte. Gelehrsamkeit, ein gesunder Gebrauch davon; und das Alte ift durch den gegenwärtigen Zustand der wilden Boller immer erklart. Weder in Betrachtungen noch Einfällen ausschweisend. Aurz, recht sehr brauchbar, und ein cornu copiae für einen Philosophen so wohl als Leser von Geschmack.

Der Sergeant ist gestern zur Armee abgegangen und besuchte uns noch, um einen ziem
lich wehmuthigen Abschied zu nehmen. Ich
begleitete ihn nach Ort und Stelle, wo ich sei nen Bruder sand, den ich mich herzlich freu te wiederzusehen. Machte mir auf seine Ge sellschaft den Nachmittag Staat; es siel ihn aber ein in der Ranzlen anzusprechen. Kunf tige Woche denke ich ich ihn zu besuchen; wei ich mit meiner Arbeit fertig, und bloß die Ab schrift dann noch einmal unternehmen möchte Meinem Nachbar habe ich heute selbige gebrach, der sehr geneigt schien sie zu übernehmen.

Weil ich den Anfang des Perfius O curs hominum — Quis leget haec? vel duo vel n-mo, so habe ich zwen Zuschriften an Niemad und Zween dazu gemacht. Das ganze Witift mimisch und besteht in einer Einleitung, dip Abschnicten und einer Schlußrede. Ich het die vornehmsten Umstände aus Sofrates Len mitgenommen, und mich ben einigen besorrt ausgehalten, die ich von so viel Seitenals

möglich untersuchen wollen, und zugleich eine Probe von einer lebendigeren Art die Geschichte der Philosophie zu studiren geben wollen. Es wird mir aber wie den Poeten gehen, welche durch das Vergnügen, was sie ihren Lesern zu geben suchen, den Unterricht derselben verlieren. Sind die Poeten: schuld daran? War Ezechiel einer, daß Gott zu ihm sagen mußte: Du bist für dein Volf der Liebesgesang eines Wenschen, der eine gute Stimme hat, und wohl auf einem Instrument spielen kann; denn sie hören deine Worte, und wollen sie nicht thun. Wenn es aber geschehen wird, (siehe es wird geschehen) dann werden sie wissen, daß ein Prophet unter ihnen gewesen. Eap. 33.

Eine Stelle in Ihrer letten Buschrift giebt mir ju dieser Anführung Anlag. Ich banke Ihnen herzlich für die Geduld, die Sie bisher mit mir gehabt, und werde selbige nicht langer misbrauchen. Sie werden mir erlauben, geliebtefter Freund, mit einer nochmaligen Wiederholung und Ertlarung über einige Punctezu beschließen.

Die Freundschaft foll geradezu sprechen, wenn fie lehren will, ift Ihre Methode, die ich wunschte, daß fie immer von Ihnen getrieben wurde, und fur die ich Ihnen vor allen Ihren Freunden Dank wiffen wollte. Ich will Ihnen meine Gedanken über diesen Lehrsat mitteilen. Wir sind Freunden unter allen übrt.

trauen. Gott hat mir Gnabe gegeben, ben Goben in feinem Berzen anzugreifen, dem Sie nicht bas Berz haben nahe zu kommen, weil er Ihr eigener Abgott ift.

Ungeachtet Sie also das Rathsel selbst trafen, ohne es weit herzuholen; so habe ich doch
noch zum Uebersluß es Ihnen selbst auf meiner Stube sowohl als in Ihrem Hause — am
Spiegel, ich weiß die Stelle noch — gethan,
und Sie darum gesteht: Thun Sie an meinem Bruder, was ich an Ihrem gethan. Sie haben mehr Recht zu meinem Bruder, als Untergesesten, wie ich zu Ihrem als bloßem
Freunde und Nachfolger.

Ich lasse mich nicht durch Ramen, so wenig als durch Worter hintergehen. Meine Menschen sind nicht elsenbeinerne; Sie mußten mich
benn für einen Elephanten selbst schelten. Nicht
Cadavera, nicht Rlöge, nicht todte Bäume —
sie fühlen und schrenen Gottlob und überführen
mich, daß ich sie nicht von sern ausspeculire,
sondern sie mit meinem Dolch so gut als Bogen tresse. Gott ist in den Schwachen mächtig; das sind aber keine schwachen Leute, die
thre Rächsten so lieblos beurtheilen, und anstatt als Hirten lebendiger Lämmer sich anzusehen, sich für Pogmalions halten, für große
Bildhauer, deren liebreiches Herz den Othem
bes Lebens ihnen mittheisen wird, ai Diis placet.

Trene ist da; ich sage: nein, und leugne rund aus, daß sie so wenig im Tummeln und Derumschweißen, noch lassen Händen und schlaffen Linien besteht. Was Sie Treue nennen, ist für mich ein unbekanntes Wort, ein eine Ih, rer Vernunft und guten Herzens. Wo Trene ist, da hört nicht nur eine gewisse, sondern auch alle Läßigkeit, Schlendrian und Vergessenhett auf. Der Seist der Wahrheit erinnert uns an alles.

Ein Fonds von Misanthropie und ein fleifes Befen kann nicht gut fenn ben einem Schulmann, befonders ben einem öffentlichen, Gin Menschenfeind und Freund dieser Belt ift beides ein Feind Gottes.

Ich lace Sie dafür aus, daß Sie ihm mehr Bequemlichkeit einräumen, als Sie Selbst haben, oder ich glaube Ihnen auch nicht. Du soust beinen Rächsten lieben als bich felbst. Ein Gemisch von Pathos und Schwulst ist nicht die erhabene Moral unsers Fürsprechers.

Sie verderben ihn durch Ihre Gefälligkeit; laffen Sie ihn felbit für fein Eramen und metone Grammatik forgen. Wir muffen nicht in allem dienen, fondern das als unnuge Anechte thun, was und befohlen ift.

Durch ben Diebstahl fleiner nothiger Ausgaben fich bie Strafe großerer zuziehen, heißt in Ihrer Sprache eine zu gefünstelte Spar-Damann's Schriften LAb. famfeit; ben mir eine dumme und nachtheie lige.

Daß unsere Urtheile nicht übereinfommen, ift fehr gut und baran fehre ich mich nicht. Ich prophezene Ihnen aber, daß fie am Enbe unsers Briefwechsels und unserer Reise übereinfommen werden.

Starf und schön ift alles, was ich ben einem Gedichte fordere, und ein solches nenne ich ein Meisterstück. Die Uebersetzungen der Psalmen mögen sehr ebel senn; sie kommen mir aber nicht genau genug vor, und ich sehe mehr ben einer Uebersetzung auf das letztere denn auf das erstere.

Die hinterlassenen Schriften der Meta find ein sehr philosophisch Werf, das nicht für die Welt geschrieben, und dafür sie desto mehr danken sollte, daß es ihr mitgetheilt wird, weil dergleichen Arbeiten die seltensten und originalsten sind. Nußfnicker und galanthommes sind nicht das Alopstockische Publicum. In seiner Sprache heißt Nußfnicker ein Richter, und galanthomme ein Cenner.

53. An 3. G. Lindner nach Riga. Ronigeberg, ben 18. Aug. 1759.

Meine Briefe find vielleicht schwer, weil th elliptisch wie ein Grieche und allegorisch wie ein Morgenlander schreibe. Ungelehrigkeit, die keine Anwendung von meinen Figuren machen und meinen Fleiß im analysiren auf sich beuten will, ist eben so eine schlechte Eregessis als Leichtfertigkeit, wodurch der Sinn meiner Einfälle nur noch mehr vereitelt wird! Der comische Dichter mag immer lachen, so geht feine satyrische Rase nicht den Zuhörer an; sondern zu dem sagt er: Ich arbeite ben meinem Lachen. Warum lachst Du aber? Du bist selbst der Mann der Fabel, die meiner Rasse Kunzeln giebt.

Ein Lape und Ungläubiger kann meine Schreibart nicht anders als für Unfinn erklären, weil ich mit mancherlen Zungen mich ausdrücke, und die Sprache der Sophisten, der Wortspiele, der Ereter und Araber, Weißen und Wohren und Ereolen rede, Eritik, Mythologie, redus und Grundsätze durch einander schwaße, und bald nar' angewen bald nar' kerzen argumentire.

Der Begriff, den ich von der Gabe der Sprachen hier gebe, ist vielleicht so neu, als der Begriff, den Paulus vom Weissagen giebt, daß namlich selbiges in der Parrheste und ikoninalso zu strafen und zu richten bestände, daß das Verborgene des Perzens offenbar wurde und der Lave auf sein Ungesicht siele, Gott anbetete und bekennete, daß Gott wahrhaftig in uns seposie hossen nicht, daß B, hart gegen mich

396

fenn wird, weil bieß feine Urt nicht iff. Sier scheint eine freundschaftliche Unruhe hervor zu leuchten. Wenn Ihnen im Ernft Angst dafür ift, daß mir bart follte von ihm begegnet merben - fo ift es fein Bunder , bag nach ber falfden Renntnig, Die Sie bon meiner Urt baben , Ihre Freundschaft einen gan; falfchen Gefomad und garbe annehmen muß. 3ch munichte nichts mehr, als baß herr B. hart gegen mich mare und die Maste der greundfchaft niederlegen wollte, daß ich nach ben Befeten ber Masterade nicht langer unter meiner fdwigen burfte. 3ch werde aufhoren fein Wiberfacher ju fenn, fo balb er ben Glang eines Engels des Lichts ausziehen wird. lange wir aber unter unferer Berfleidung bleiben, ift es gut, daß wir uns einander meiben , und gang naturlich , baß ich Roblen rede und er fanft faufeinde Wahrheiten und Sittenspruce, ich einen Pferdfuß, bald bes Bucephali, bald des Pegafi, ju meiner Rolle borge; er bingegen mehr Gefallen als Ariftoteles an feinen eigenen Beinen haben fann. Benn er so hart gegen mich fenn wollte, als ich gegen ihn gewesen, so batten wir uns icon lange einander erfannt und wir wurden fcon im funften Actu unferes Luftfpiels fenn. Als ein Engel des Lichts, wiffen Sie, fann er mir feine Gewaltthatigfeit thun, fo große

Luft er unter bem Theaterfleibe auch dazu ofters hat; unterdeffen mich das meinige zu allem nothigen Unfug berechtigt.

Er besuchte mich febr lange - ich weiß die Beit nicht, daß ich ihn gesehen - mit bem herrn Magister Rant, burch ben er meine Befebrung wie durch Sie versuchen wollte. mar eben Repertag fur mich, an bem ich meis ne Maste nicht brauchen wollte; und die Wahrbeit zu fagen, ich hatte auch nichts weniger nothia, benn die feinige mar so zetlumpt, daß ber weiße Engel bennahe von dem durchschlagen. ben ichwarzen Schatten eclipfirt murbe. 3ch verfprach mich ben feinem nenen Freunde in der Zeit von zwen Tagen zu einem Colloquio Unftatt felbft zu fommen, rief einzustellen. meine Muse ben Robold des Sofrates aus bem Monde herab, und schickte ihn in meinem Ra. men mit einer Granate, die aus lauter fleinen Ochwarmern bestund. Weil ich feinen fleis nen Magister so fehr liebe und bochschate, als Ihr Freund ; fo machte ich ihm dieß Schreden,. um ju verhindern, daß er fich nicht weiter eintaffen follte. Sie fagen gang recht: Mund gegen Mund; bann ift freplich die britte Perfon nicht nothig. Und dieß gab ich auch dem fleinen Sofrates und großen Alcibiades fo gut gu berfteben, als ich fonnte. Alle meine Sirenen. funfte find umfonft; mein Ulpffes bort nicht,

die Ohren voll Wachs und am Mastbaum ansgebunden. Ich will also Ihrem guten Exempel folgen und weiter nichts stimmen.

Wenn er Ihnen flagt, daß ich beimlich folz bin - fo hintergeht er Gie. Ich habe nicht nothig, beimlich ftolz zu fenn, als einer ber fich feines eigenen Stolzes ichamt ober mit felbigem andern Schaden thun will. 3ch habe nicht nur eingestanden, baß ich ftolz bin; fondern auch die guten Grunde, Die ich habe es gu fenn und mit Gottes Sulfe barin ju berbarren. Eigenfinnig mar fein Bater; eigenfinnig beißt eine Frau, die fich nicht fur einen Stuber auf ben Ruden werfen will; eigenfinnig beißt alles, mas und im Wege ftebt. Einer auf bem breiten Wege findet vielleicht weniger Eigensinn, noch hat felbiger ihn so nothig als ein Mensch, ber auf einem schmalen Pfabe geht, und ohne Lebensgefahr nicht ausweichen noch um fich gaffen fann, fondern widerfteben 1. Det. V. und auf feinen Weg machen muß.

Ich habe hier ben Anfang gemacht zu einem kleinen Auffat über einige Denkwürdigkeiten in Sokratis Leben. Sollte ich mit felbigen weiter kommen, so mochte ich mir die Frenheit nehmen, sie Ihnen zur Durchsicht zu überschicken. Bielleicht ben ersten halben Bogen mit erstem, aber ich müßte ihn wieder zuruck haben. Sie wissen, wie schwerfällig ich

arbeite, und daß ich mehr mit umgekehrtem Griffel als mit dem fpigen Ende besselben schreiben muß. Drey Bogen waren stark genug.

54. An 3. G. Einbner, nach Riga.

Ronigeberg, ben 31. Mug. 1759

Berglich geliebtefter Freund, Auf die Bobe wird Ihre geehrte Frau Mutter Ihnen eis tige Sachen überschicken, worunter Reichel's Zefaias. Der Anfang bavon hat mir fo ge-Jallen, baß ich an ber Zufriedenheit, die ich jaraus gefcopft, Sie gerne habe wollen Unbeil nehmen laffen. Bon Forstmann hatte ich thnen weit lieber die Rachrichten fur die Guner zugebacht; fie find aber nicht mehr zu bas en, und aus Reigung gegen biefen evangeli. ben Mann habe ich die Unfoffen des großeren Berks gewagt. 3ch hoffe, fie werden Ihnen Einige Versonalien muffen, rcht leid thun. i Anfehung ihres Inhalts, nach der Liebe asgelegt werden. Ich lefe jeto noch den erfte Theil. In feinen Zueignungefchriften finde fich ein neuer und frenniuthiger Ochwung, be mir febr gefällt.

Ich bin jest mit einem Berfe beschäftigt, bain Ihre Bibliothef gehört; bes Prafidenten Gotet de l'origine des loix, des arts et des Boilces. Es ift ein Zwilling von Rollins al-

ter Geschichte. Gelehrsamkeit, ein gesunder Gebrauch davon; und das Alte ift durch den gegenwärtigen Zustand der wilden Bolker immer erklärt. Weder in Betrachtungen noch Sinfällen ausschweisend. Aurz, recht sehr brauchbar, und ein cornu copiae für einen Philosophen so wohl als Leser von Geschmad.

Der Sergeant ift gestern zur Armee abge gangen und besuchte uns noch, um einen ziem lich wehmuthigen Abschied zu nehmen. Ich begleitete ihn nach Ort und Stelle, wo ich sei nen Bruder sand, den ich mich herzlich freu te wiederzusehen. Machte mir auf seine Ge sellschaft den Nachmittag Staat; es siel ihn aber ein in der Kanzlen anzusprechen. Kunftige Woche dente ich ich ihn zu besuchen; wei ich mit meiner Arbeit fertig, und bloß die Abschrift dann noch einmal unternehmen möchte Meinem Nachbar habe ich heute selbige gebracht der sehr geneigt schien sie zu übernehmen.

Weil ich den Anfang des Persius O curs hominum — Quis leget haec? vel duo vel nmo, so habe ich zwen Zuschriften an Niemad und Zween dazu gemacht. Das ganze Wk ist mimisch und besteht in einer Einleitung, die Abschnicten und einer Schlußrede. Ich hie die vornehmsten Umstände aus Sofrates Len mitgenommen, und mich ben einigen besorrts aufgehalten, die ich von so viel Seitenals

möglich untersuchen wollen, und zugleich eine Probe von einer lebendigeren Art die Geschichte der Philosophie zu studiren geben wollen. Es wird mir aber wie den Poeten gehen, welche durch das Vergnügen, was sie ihren Lesern zu geben suchen, den Unterricht derselben verlieren. Sind die Poeten: schuld daran? War Ezechiel einer, daß Gott zu ihm sagen mußte: Du bist für dein Volf der Liebesgesang eines Wenschen, der eine gute Stimme hat, und wohl auf einem Instrument spielen kann; denn sie hören deine Worte, und wollen sie nicht thun. Wenn es aber geschehen wird, (siehe es wird geschehen) dann werden sie wissen, daß ein Prophet unter ihnen gewesen. Cap. 33.

Eine Stelle in Ihrer letten Zuschrift giebt mir ju dieser Anführung Anlag. Ich danke Ihnen herzlich für die Geduld, die Sie bisher mit mir gehabt, und werde felbige nicht langer mishrauchen. Sie werden mir erlauben, geliebtefter Freund, mit einer nochmaligen Wiederholung und Erflarung über einige Punctezu beschließen.

Die Freundschaft foll geradezu sprechen, wenn fie lehren will, ift Ihre Methode, die ich wunschte, daß fie immer von Ihnen getrieben wurde, und fur die ich Ihnen vor allen Ihren Freunden Dank wiffen wollte. Ich will Ihnen meine Gedanken über diesen Lehrsat mittheilen. Wir sind Freunden unter allen übri-

gen die meisten Achtsamkeiten schuldig; daher muffen wir unsern Unterricht gegen fie mit mehr Achtsamkeit treiben als gegen andere. Freundschaft legt uns hindernisse in den Weg, die ich ben Fremden und Feinden nicht habe; und hiezu gehören neue Regeln, wodurch Ihre Wethode ziemlich verdächtig gemacht wird, oder es ift eine Wethode, die Sie selbst so wenig gebraucht haben, daß Sie ihre Natur nicht kennen.

Was hat aber die Freundschaft mit lehren, unterrichten , umfehren und befehren ju fchaf. fen ? Ich fage: nichts. Was hatte ich Ihren Bruder lehren fonnen, mas er nicht felbst gewußt hatte; mas fann ich meinen lehren, bas er nicht eben fo gut wiffen mag, als ich? Ich glanbe, daß feiner den Catechismus fo fchlecht weiß, wie ich , und baß , wenn es aufs Biffen anfame, ich die wenigste Urfache batte, aufgebtabet zu fenn. Ein gugner weiß beffer als ich es ihn überführen fann, daß er lugt; er weiß eben fo gut als ich , daß er nicht lugen foll. Iff hier also die Rede vom Lehren und Unterrichten? Guter Freund, fen fo gut und lug nicht, und schneid nicht auf, und thu dieß und fenes nicht, mas du nicht laffen kannft --Sieh, fieh die Folgen babon baarflein -hore was der und jener davon urtheilt, mas Bernunft , Gewiffen , Welt zc. bavon fagt. Rede Bolianten mit beinem Freunde, unterrichte

ihn, widerlege ihn; du zeigft, daß du' ein gelehrter, vernünftiger, wißiger Mann bist, aber
was hat die Freundschaft an allen diesen Handlungen für Antheil? Eine Empfindung seines
Gewissens predigt überzeugender als ein ganz
System. Ist lehren also nicht das Augenmerk
der Freundschaft, was denn? Lieben, empfinden, leiden. — Was wird Liebe, Empfindung,
Leidenschaft aber eingeben und einen Freund
lehren? Gesichter, Mienen, Verzuckungen, Figuren, redende Handlungen, Stratageme —
Schwärmeren, Eisersucht, Wuth —

•

. Aus eben bem methodischen Bergen Ihrer Freundschaft fließt Ihr guter Rath, geschiedene Leute ju werben, wenn ich nicht an einem Joch mit ihm ziehen will. Go flug bin ich alle Tage; und es ift fein Freund baju nothig. Der Ich wurde aber ber Weg ift eben so leicht. nieberträchtigfte und undankbarfte Menfc fenn. wenn ich mich durch feine Raltfinnigfeit, burch fein Migverstandniß, ja felbst durch feine offenbare Keindschaft fo bald follte abschrecken laffen, fein Freund gu bleiben. Unter allen biefen Umftanden ift es besto mehr meine Pflicht Stand ju halten ; und barauf ju marten, bis es es ihm gefallen wird, mir fein voriges Bertrauen wieder ju schenken. Ce fehle an nichts als hieran, daß wir uns einander fo gut und beffer als jemals berfieben.

famfeit; ben mir eine dumme und nachtheilige.

Daß unsere Urtheile nicht übereinfommen, ift sehr gut und baran fehre ich mich nicht. Ich prophezene Ihnen aber, daß sie am Enbe unsere Brieswechsels und unserer Reise übereinfommen werden.

Stark und schön ift alles, was ich ben einem Gedichte fordere, und ein solches nenne ich ein Meisterstück. Die Uebersetzungen der Pfalmen mögen sehr edel senn; sie kommen mir aber nicht genau genug vor, und ich sehe mehr ben einer Uebersetzung auf das letztere denn auf das erstere.

Die hinterlassenen Schriften ber Meta find ein sehr philosophisch Wert, das nicht für die Welt geschrieben, und dafür sie desto mehr danken sollte, daß es ihr mitgetheilt wird, weil dergleichen Arbeiten die seltensten und originalsten sind. Nußknicker und galanthommes sind nicht das Rlopstockische Publicum. In seiner Sprache heißt Rußknicker ein Richter, und galanthomme ein Cenner.

53. An 3. G. Linbner nach Riga. Ronigeberg, ben 18. Aug. 1759.

Meine Briefe find vielleicht schwer, weil th elliptisch wie ein Grieche und allegorisch wie ein Morgenlander schreibe. Ungelehrigkeit, ote keine Anwendung von meinen Figuren machen und meinen Fleiß im analysiren auf sich deuten will, ift eben so eine schlechte Exegesis als leichtsertigkeit, wodurch der Sinn meiner Einfälle nur noch mehr vereitelt wird! Der comische Dichter mag immer lachen, so geht seine satyrische Nase nicht den Juhörer an; sondern zu dem sagt er: Ich arbeite ben meinem Lachen. Warum lachst Du aber? Du bist selbst der Mann der Fabel, die meiner Nasse Kunzeln giebt.

Ein kape und Ungläubiger kann meine Schreibart nicht anders als für Unfinn erklären, weil ich mit mancherlen Zungen mich ausdrücke, und die Sprache der Sophisten, der Wortspiele, der Ereter und Araber, Weißen und Wohren und Ereolen rede, Eritif, Mythologie, redus und Grundsche durch einander schwaße, und bald nar' ärdenson bald nar' ischwaße, argumentire.

Der Begriff, den ich von der Gabe der Sprachen hier gebe, ist vielleicht so neu, als der Begriff, den Paulus vom Weissagen giebt, daß namlich selbiges in der Parrheste und itwein also zu strafen und zu richten bestände, daß das Verborgene des Perzens offenbar wurde und der Lape auf sein Ungesicht siele, Gott anbetete und bekennete, daß Gott wahrhaftig in uns sep. Sie hossen nicht, daß B, hart gegen mich

396

fenn wird, weil dieß seine Art nicht iff. hier scheint eine freundschaftliche Unruhe bervor zu leuchten. Wenn Ihnen im Ernft Ungft dafür ift, daß mir bart follte bon ihm begegnet merben - - fo ift es fein Bunder , daß nach der falfden Kenntniß, Die Sie bon meiner Art baben, Ihre Freundschaft einen gan; falfchen Gefcmad und Karbe annehmen muß. 3ch munichte nichts mehr, als baß herr B. hart gegen mich mare und die Maste der Kreundfcaft niederlegen wollte, daß ich nach ben Gefeten ber Masterade nicht langer unter meiner fcwigen burfte. 3ch werbe aufhoren fein Wiberfacher ju fenn, fo balb er ben Glang eines Engels des Lichts ausziehen wird. lange wir aber unter unserer Berkleidung bleiben, ift es gut, daß wir uns einander meis ben , und gang naturlich , daß ich Roblen rede und er fanft sauselnde Wahrheiten und Sittenspruche, ich einen Pferdfuß, balb des Bucephali, bald des Pegafi, ju meiner Rolle borge; er bingegen mehr Gefallen als Ariftoteles an feinen eigenen Beinen haben fann. Benn er fo hart gegen mich fenn wollte, als ich gegen ibn gewesen, so batten wir uns icon lange einander erfannt und wir wurden fcon im funften Actu unferes Luftfpiels fenn. Als ein Engel bes Lichts, wiffen Sie, fann er mir feine Gewaltthatigfeit thun, fo große

kuft er unter bem Theaterkleibe auch bazu ofters hat; unterbessen mich bas meinige zu allem nothigen Unfug berechtigt.

Er besuchte mich fehr lange - ich weiß die Beit nicht, daß ich ihn gesehen - mit bem herrn Magister Kant, burch ben er meine Befehrung wie durch Sie versuchen wollte. war eben Repertag-fur mich, an dem ich meine Maste nicht brauchen wollte; und die Babrbeit zu fagen, ich hatte auch nichts weniger nothig, denn die feinige war so zerlumpt, daß der weiße Engel bennahe von dem durchschlagen. ben ichwarien Schatten eclipfirt murbe. versprach mich ben feinem neuen Freunde in der Zeit von zwen Tagen zu einem Colloquio Unstatt felbft ju fommen, rief einzustellen. meine Muse ben Robold bes Sofrates aus bem Monde berab, und ichickte ihn in meinem Ramen mit einer Granate, bie aus lauter fleinen Odwarmern bestund. Weil ich seinen fleinen Magister fo febr liebe und bochschate , als Ihr Freund ; fo machte ich ihm dieß Schreden, um ju verhindern, daß er fich nicht weiter einlaffen follte. Sie fagen gang recht: Mund gegen Mund; bann ift frenlich die britte Berfon nicht nothig. Und bieß gab ich auch bem fleinen Sofrates und großen Alcibiades fo gut gu versteben, als ich fonnte. Alle meine Sirenenfunite find umfonft; mein Uloffes bort nicht,

die Ohren voll Wachs und am Mastbaum ansgebunden. Ich will also Ihrem guten Exempel folgen und weiter nichts stimmen.

Wenn er Ihnen flagt, daß ich beimlich folg bin - fo hintergeht er Gie. 3ch habe nicht nothig, beimlich ftolg ju fenn, ale einer ber fich feines eigenen Stolzes icamt ober mit felbigem andern Schaden thun will. 3ch habe nicht nur eingestanden, daß ich ftol; bin; fondern auch die guten Grunde, die ich habe es gu fenn und mit Gottes Sulfe barin ju berhar. ren. Gigenfinnig mar fein Bater : eigenfinnig heißt eine Frau, die fich nicht fur einen Stuper auf ben Ruden werfen will; eigenfinnig beißt alles, mas und im Bege febt. Giner auf bem breiten Bege finbet vielleicht weniger Eigensinn, noch hat felbiger ihn so nothig als ein Mensch, ber auf einem ichmalen Pfabe geht, und ohne lebensgefahr nicht ausweichen noch um fich gaffen fann, fondern widerfteben 1. Det. V. und auf feinen Beg machen muß.

Ich habe hier den Anfang gemacht zu einem kleinen Auffat über einige Denkwürdigfeiten in Sofratis Leben. Sollte ich mit felbigen weiter kommen, so möchte ich mir die Brenheit nehmen, sie Ihnen zur Durchsicht zu überschicken. Bielleicht den ersten halben Bosen mit erstem, aber ich müßte ihn wieder zuruck haben. Sie wissen, wie schwerfällig ich

arbeite, und daß ich mehr mit umgekehrtem Griffel als mit dem fpigen Ende deffelben schreiben muß. Drey Bogen waren stark genug.

54. An 3. G. Binbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 31. Mug. 1759

Berglich geliebtefter Freund, Auf die Bobe wird Ihre geehrte Frau Mutter Ihnen eis tige Sachen überschicken, worunter Reichel's Zefaias. Der Anfang bavon hat mir fo aeallen , bag ich an ber Bufriedenheit, Die ich jarans gefcopft, Sie gerne habe wollen Unbeil nehmen laffen. Bon Forstmann hatte ich thnen weit lieber die Rachrichten fur die Gun' er zugedacht; fie find aber nicht mehr zu bas en, und aus Reigung gegen biefen evangeli. then Mann habe ich die Untoften des großeren Berks gewagt. Ich hoffe, fie werden Ihnen Einige Berfonalien muffen, rcht leid thun. il Anfehung ihres Inhalts, nach der Liebe asgelegt werden. Ich lefe jeso noch ben erfte Theil. In feinen Zueignungeschriften finbe fich ein neuer und frenniuthiger Schwung, be mir febr gefällt.

Ich bin jest mit einem Berfe beschäftigt, bain Ihre Bibliothef gehört; bes Prafibenten Gojet de l'origine des loix, des arts et des Bouces. Es ift ein Zwilling von Rollins alDinge, die man hat errathen oder weit herholen muffen. Rebe ich flar, so sind es Perspalien, Unzuglichkeiten, Humor. Bin ich
aufrichtig und sage: das ist meine wahre Absicht gewesen; so werde ich Lugen gestraft und
man sagt mir: Rein! das ist eine entfernte Absicht, ein Rebenaugenmerk deines Muthwillens gewesen. Bin ich als ein Verführer und
boch wahrhaftig; so ärgert man sich an meinem Muthwillen, Unlauterkeit, Heftigkeit und
Schlangengestalt. Wenn Sie Richter über mich
wären, oder im Stande wären, es zu sepn;
so wurde der Teusel den Freund und Zuschauer
hald holen.

Diefes Rebenaugenmerk meines Muthwillens haben Sie damals nicht errathen oder fo weit herholen können. Ich muß es Ihnen hier fagen: daß nicht ein wahres Wort von Ihnen geschrieben ift.

Sie haben dieß Rebenangenmerk meines Muthwillens recht fehr gut empfunden, ohne daß Sie nothig hatten, darauf als ein Rathfel zu studiren oder es weit berzuholen. Warum waren Sie damals auf meine Briefe empfindlich, bitter, lasen Sie halb mit einem Schalksauge, halb mit einem Ange ber Brenndschaft und des Geschmacks? Warum ruckten Sie mir vor, daß ich mich in fremde Danbel mischte, und weissagten mir mit Eroblo-

den ben Undank ber Eltern? Seben Sie bas Wertrauen, die Offenherzigfeit, die Unerschrodenheit, die Berleugnung feines guten Ramens und feiner Gemutheruhe u. d. g. auch fur Gadelden an , und die Pflichten eines Rachfol. gers, ibm ju rathen, ibn aufzuweden, für Debenaugenmerte, ju benen nichts als ein wenig Bis und Muthwille gehort ? Sie laffen gern an folden Sachelchen jeden ungebunden und nach feinem Gutdunfen handeln; ob einer mit Bertrapen oder Buruchaltung, falfc oder beimtudisch mit Ihnen handelt. Diese Denfungs. art ift wißig und tandelnd, icheint bemuthig und großmuthig; schieft fich aber fur feinen Rector, für feinen Magifter, für feinen, ber ein Freund feon will, und es durch Opfer beweiset, für feinen Untbagoras, ber ben olome pischen Spielen gufiebt.

Homo sum, nil humani a me alienum puto. Ihres herrn Bruders Gemuthsperfassung, damals und jeht, seine Lage in dem hause, worein ich ihn gebracht, sein kunftig Glud, sein kunstig Gewissen, zu dem seine gegenwärtige Einsicht und Treue eine Stufe ift, find keine fremden händel für mich. Wenn Sie dieß an Ihrem leiblichen Bruder für fremde, händel ansehen, wie kann ich Ihnen meinen leiblichen Bruder, und Ihren Urtheilen und unverhohlenen und liebreichen Ermahnungen vertrauen. Gott hat mir Gnabe gegeben, ben Gogen in seinem Bergen anzugreifen, dem Sie nicht bas Berg haben nahe zu kommen, weil er Ihr eigener Abgott ift.

Ungeachtet Sie also das Rathsel selbst trafen, ohne es weit herzuholen; so habe ich doch
noch zum Ueberstuß es Ihnen selbst auf meiner Stube sowohl als in Ihrem Hause— am
Spiegel, ich weiß die Stelle noch — gethan,
und Sie darum gesteht: Thun Sie an meinem
Bruder, was ich an Ihrem gethan. Sie haben mehr Recht zu meinem Bruder, als Untergesesten, wie ich zu Ihrem als bloßem
Freunde und Nachfolger.

Ich laffe mich nicht burch Ramen, fo menig als durch Worter hintergeben. Meine Menfchen find nicht elfenbeinerne; Gie mußten mich benn fur einen Elephanten felbst schelten. Richt Cadavera, nicht Ribbe, nicht todte Baume — Re fublen und ichrenen Gottlob und überführen mich, baß ich fie nicht von fern ausspeculire, fondern sie mit meinem Dolch so gut als Bogen treffe. Gott ift in ben Ochwachen machtig; bas find aber feine fcwachen Leute, Die thre Rachften fo lieblos beurtheilen, und anfatt als hirten lebenbiger gammer fich angufeben, fich fur Bygmalione halten, fur große Bildhaner, beren liebreiches Berg ben Othem bes lebens ihnen mittheilen wird, si Diis placet. Trene ist da; ich fage: nein, and leugne rund aus, daß sie so wenig im Tummeln und Derumschmeißen, noch lassen Sänden und schlassen Linien besteht. Was Sie Treue nennen, ist für mich ein unbekanntes Wort, ein ens Ihrer Vernunft und guten herzens. Wo Treue ist, da hört nicht nur eine gewisse, sondern auch alle Läßigkeit, Schlendrian und Vergessenheit auf. Der Geist der Wahrheit erinnert uns an alles.

Ein Fonds von Misanthropie und ein fteifes Befen fann nicht gut senn ben einem Schulmann, befonders ben einem öffentlichen. Ein Menschenfeind und Freund dieser Belt ift beibes ein Feind Gottes.

Ich lache Sie dafür aus, daß Sie ihm mehr Bequemlichkeit einraumen, als Sie Selbst haben, oder ich glaube Ihnen auch nicht. Du soust deinen Rächsten lieben als bich felbst. Ein Gemisch von Pathos und Schwulst ist nicht die erhabene Moral unsers Fürsprechers.

Sie verderben ihn durch Ihre Gefälligfeit; laffen Sie ihn felbit für fein Eramen und metone Grammatit forgen. Wir muffen nicht in allem dienen, fondern das als unnuge Anechte thun, was und befohlen ift.

Durch ben Diebstahl kleiner nothiger Ands gaben sich bie Strafe größerer zuziehen, heißt in Ihrer Sprache eine zu gefün fielte Spars Damann's Schriften LAh.

famfeit; ben mir eine bumme und nachtheilige.

Daß unsere Urtheile nicht übereinfommen, ift sehr gut und baran fehre ich mich nicht. Ich prophezene Ihnen aber, daß sie am Enbe unsers Briefwechsels und unserer Reise übereinfommen werden.

Stark und schön ist alles, was ich ben einem Gedichte fordere, und ein solches nenne ich ein Meisterstück. Die Uebersetzungen der Psalmen mögen sehr ebel senn; sie kommen mir aber nicht genau genug vor, und ich sehe mehr ben einer Uebersetzung auf das letztere denn auf das erstere.

Die hinterlassenen Schriften ber Meta find ein sehr philosophisch Werf, das nicht für die Welt geschrieben, und dafür sie desto mehr danken sollte, daß es ihr mitgetheilt wird, weil dergleichen Arbeiten die seltensten und originalsten sind. Nußfnicker und galanthommes sind nicht das Alopstockische Publicum. In seiner Sprache heißt Nußfnicker ein Richter, und galanthomme ein Kenner.

53. An 3. G. Linbner nach Riga. Ronigeberg, ben 18. Aug. 1759.

Meine Briefe find vielleicht schwer, weil to elliptisch wie ein Grieche und allegorisch wie ein Morgenlander schreibe. Ungelehrigkeit,

die keine Anwendung von meinen Figuren machen und meinen Fleiß im analystren auf sich deuten will, ist eben so eine schlechte Eregessis als Leichtfertigkeit, wodurch der Sinn meiner Einfälle nur noch mehr vereitelt wird! Der comische Dichter mag immer lachen, so geht seine satyrische Rase nicht den Zuhörer an; sondern zu dem sagt er: Ich arbeite ben meinem Lachen. Warum lachst Du aber? Du bist selbst der Mann der Fabel, die meiner Nasse Kunzeln giebt.

Ein kape und Ungläubiger kann meine Schreibart nicht anders als für Unfinn erklären, weil ich mit mancherlen Zungen mich aus drücke, und die Sprache der Sophisten, der Wortspiele, der Ereter und Araber, Weißen und Wohren und Ereolen rede, Eritik, Mythologie, redus und Grundsätze durch einander schwaße, und bald nar' angewen bald nar' dergen gagumentire.

Der Begriff, den ich von der Gabe ber Sprachen hier gebe, ist vielleicht so neu, als der Begriff, den Paulus vom Weisfagen giebt, daß nämlich selbiges in der Parrheste und ikonoim also zu strafen und zu richten bestände, daß das Verborgene des Perzens offenbar wurde und der Lape auf sein Ungesicht siele, Gott anbetete und bekennete, daß Gott wahrhaftig in uns sep. Sie hoffen nicht, daß B, hart gegen mich

396

fenn wird, weil dieß feine Art nicht ift. hier scheint eine freundschaftliche Unruhe hervor zu leuchten. Wenn Ihnen im Ernft Ungft bafür ift, daß mir bart follte von ihm begegnet merben - fo ift es fein Munder , daß nach ber falfchen Kenntniß, Die Sie bon meiner Urt baben, Ihre Freundschaft einen gan; falfchen Gefomad und Karbe annehmen muß. 3ch munichte nichts mehr, als bag herr B. hart gegen mich mare und bie Maste ber Freund-Schaft niederlegen wollte, daß ich nach ben Gefeten ber Maskerade nicht långer unter meiner fcmigen durfte. Ich werde aufhoren fein Widersacher ju fenn, fo bald er ben Glanz eines Engels bes Lichts ausziehen wird. Go lange wir aber unter unferer Berfleidung bleiben, ift es gut, baß wir uns einander meiben, und gang naturlich, bag ich Roblen rede und er fanft fauselnde Wahrheiten und Sittenspruche, ich einen Pferdfuß, balb bes Bucephali, bald des Pegafi, ju meiner Rolle borge; er hingegen mehr Gefallen als Ariftoteles an feinen eigenen Beinen haben fann. er fo hart gegen mich fenn wollte, als ich gegen ihn gewesen, fo batten wir uns fcon lange einander erfannt und wir wurden fcon im funften Actu unferes Luftfriels fenn. Als ein Engel des Lichts, wiffen Gie, fann er mir feine Gewaltthatigfeit thun, fo große

Luft er unter bem Theaterkleibe auch bazu ofters hat; unterbeffen mich bas meinige zu allem nothigen Unfug berechtigt.

Er besuchte mich febr lange - ich weiß bie Zeit nicht, daß ich ihn gesehen - mit dem herrn Magister Rant, burch ben er meine Befehrung wie durch Sie versuchen wollte. war eben Revertag-fur mich, an bem ich meis ne Maste nicht brauchen wollte; und die Wahrheit ju fagen, ich hatte auch nichts weniger nothig, benn die feinige war fo zerlumpt, bak ber weiße Engel bennahe von bem burchichlagenben ichwarzen Schatten eclipfirt murbe. verfprach mich ben feinem neuen Rreunde in der Zeit von zwen Tagen zu einem Colloquio Unstatt felbst zu fommen, rief einzustellen. meine Muse ben Robold des Sofrates aus bem Monde berab, und ichicfte ibn in meinem Damen mit einer Granate, die aus lauter fleinen Schwarmern bestund. Weil ich feinen fleinen Magister fo febr liebe und bochschate, als Ihr Freund ; fo machte ich ihm bieß Schreden, um ju verhindern, daß er fich nicht weiter einlaffen follte. Sie fagen gang recht: Mund gegen Mund; bann ift frenlich die britte Person nicht nothia. Und bieß gab ich auch bem fleinen Sofrates und großen Alcibiabes fo gut ju verfteben, als ich fonnte. Alle meine Sirenenfunfte find umfonft; mein Uluffes bort nicht,

die Ohren voll Wachs und am Mastbaum angebunden. Ich will also Ihrem guten Erempel folgen und weiter nichts stimmen.

Wenn er Ihnen flagt, daß ich heimlich ftolg bin - fo hintergeht er Gie. Ich habe nicht nothig, beimlich ftolg ju fenn, als einer ber fich feines eigenen Stolzes icamt ober mit felbis gem anbern Schaben thun will. 3ch habe nicht nur eingestanden, daß ich folz bin; fondern auch die guten Grunde, Die ich habe es gu fenn und mit Gottes Sulfe barin ju verharren. Eigenfinnig mar fein Bater; eigenfinnig beißt eine Brau, die fich nicht fur einen Stuper auf ben Rucken werfen will; eigenfinnig beißt alles, mas und im Wege fieht. Einer auf dem breiten Bege findet vielleicht weniger Eigensinn, noch bat felbiger ihn fo nothig als ein Menich, der auf einem ichmalen Pfabe geht, und ohne lebensgefahr nicht ausweichen noch um fich gaffen fann, fondern widerfieben 1. Det. V. und auf feinen Weg machen muß.

Ich habe hier den Anfang gemacht zu einem kleinen Auffat über einige Denkwurdigfeiten in Sofratis Leben. Sollte ich mit felbigen weiter kommen, so mochte ich mir die Frenheit nehmen, sie Ihnen zur Durchsicht zu überschicken. Bielleicht den ersten halben Bogen mit erstem, aber ich mußte ihn wieder zuruck haben. Sie wissen, wie schwerfallig ich

arbeite, und baß ich mehr mit umgekehrtem Griffel als mit dem fpigen Ende beffelben schreiben muß. Drey Bogen maren ftark genug.

54. An 3. G. Binbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 31. Mug. 1759.

Berglich geliebtefter Freund, Auf die Bobe wird Ihre geehrte Frau Mutter Ihnen eis tige Sachen überschicken, worunter Reichel's Zefaias. Der Anfang babon hat mir fo ge-. allen , bag ich an ber Bufriedenheit, Die ich jarans gefcopft, Sie gerne habe wollen Unbeil nehmen laffen. Bon Forstmann hatte ich thnen weit lieber die Nachrichten fur die Gunier jugedacht; fie find aber nicht mehr ju bas en, und aus Reigung gegen diefen evangeli. ben Mann habe ich die Unfoffen des großeren Berks gewagt. Ich hoffe, fie werden Ihnen Einige Berfonalien muffen, rcht leid thun. i Ansehung ihres Inhalts, nach der Liebe asgelegt werden. Ich lese jeso noch den erfte Theil. In feinen Zueignungefchriften finbe fich ein neuer und frenmuthiger Schwung, be mir febr gefällt.

Ich bin jest mit einem Berfe beschäftigt, bain Ihre Bibliothef gehört; bespräsidenten Goget de l'origine des loix, des arts et des Beitees. Es ift ein Zwilling von Rollins alter Geschichte. Gelehrsamkeit, ein gesunder Gebrauch davon; und das Alte ist durch dem gegenwärtigen Zustand der wilden Bölfer intmer erklärt. Weder in Betrachtungen noch Einfällen ausschweisend. Kurz, recht sehr brauchbar, und ein cornu copiae für einen Philosophen so wohl als Leser von Geschmack.

Der Sergeant ist gestern zur Armee abge gangen und besuchte uns noch, um einen ziem lich wehmuthigen Abschied zu nehmen. Ich begleitete ihn nach Ort und Stelle, wo ich sei nen Bruder sand, den ich mich herzlich freu te wiederzusehen. Machte mir auf seine Ge sellschaft den Nachmittag Staat; es fiel ihn aber ein in der Kanzlen anzusprechen. Kunftige Woche denke ich ich ihn zu besuchen; wei ich mit meiner Arbeit fertig, und bloß die Abschrift dann noch einmal unternehmen möchte Meinem Nachbar habe ich heute selbige gebrachider sehr geneigt schien sie zu übernehmen.

Weil ich den Anfang des Persius O curs hominum — Quis leget haec? vel duo vel nmo, so habe ich zwen Zuschriften an Niemad und Zween dazu gemacht. Das ganze Wit ist mimisch und besteht in einer Einleitung, die Abschnitten und einer Schlußrede. Ich hoe die vornehmsten Umstände aus Sofrates Len mitgenommen, und mich ben einigen besontes aufgehalten, die ich von so viel Seitenals

möglich untersuchen wollen, und zugleich eine Probe von einer lebendigeren Art die Geschichte der Philosophie zu studiren geben wollen. Es wird mir aber wie den Poeten gehen, welche durch das Vergnügen, was sie ihren Lesern zu geben suchen, den Unterricht derselben verlieren. Sind die Poeten: schuld daran? War Ezechiel einer, daß Gott zu ihm sagen mußte: Du bist für dein Volf der Liebesgesang eines Wenschen, der eine gute Stimme hat, und wohl auf einem Instrument spielen kann; denn sie hören deine Worte, und wollen sie nicht thun. Wenn es aber geschehen wird, (siehe es wird geschehen) dann werden sie wissen, daß ein Prophet unter ihnen gewesen. Cap. 33.

Eine Stelle in Ihrer letten Zuschrift giebt mir ju dieser Anführung Anlaß. Ich danke Ihnen herzlich für die Geduld, die Sie bisher mit mir gehabt, und werde felbige nicht langer misbrauchen. Sie werden mir erlauben, geliebtefter Freund, mit einer nochmaligen Wiederholung und Erflarung über einige Punctezu beschließen.

Die Freundschaft soll geradezu sprechen, wenn fie lehren will, ift Ihre Methode, die ich wunschte, daß fie immer von Ihnen getrieben wurde, und fur die ich Ihnen vor allen Ihren Freunden Dank wissen wollte. Ich will Ihnen meine Gedanken über diesen Lehrsah mittheilen. Wir sind Freunden unter allen übri-

gen die meisten Achtsamkeiten schuldig; daher muffen wir unsern Unterricht gegen ste mit mehr Achtsamkeit treiben als gegen andere. Freundschaft legt uns hindernisse in den Weg, die ich ben Fremden und Feinden nicht habe; und hiezu gehören neue Regeln, wodurch Ihre Wethode ziemlich verdächtig gemacht wird, oder es ist eine Wethode, die Sie selbst so wenig gebraucht haben, daß Sie ihre Natur nicht kennen.

Bas hat aber die Freundschaft mit lehren, unterrichten, umtehren und befehren zu schaf. fen ? Ich fage : nichts. Bas hatte ich Ihren Bruder lehren fonnen, mas er nicht felbft gewußt hatte; mas fann ich meinen lehren, bas er nicht eben fo gut wiffen mag, als ich ? Sch glaube, daß feiner ben Catechismus fo folecht weiß, wie ich ; und baß , wenn es aufs Biffen anfame, ich die wenigste Urfache batte, aufgebtabet ju fenn. Ein Lugner weiß beffer als ich es ihn überführen tann, baß er fügt; er weiß eben so gut als ich , daß er nicht lugen foll. Aft hier also die Rede vom Lehren und Unterrichten? Guter Freund, fen fo gut und lug nicht, und schneid nicht auf, und thu dieß und fenes nicht, was du nicht laffen kannft --Sieh, Reh bie Rolgen babon haarflein -hore was ber und jener davon urtheilt, was Bernunft, Gewiffen, Welt zc. bavon fagt. Rebe Bolianten mit beinem Freunde, unterrichte

ihn, widerlege ihn; du zeigft, daß du' ein gelehrter, vernünftiger, wißiger Mann bist, aber
was hat die Freundschaft an allen diesen Handlungen für Antheil? Eine Empfindung seines Gewissens predigt überzeugender als ein ganz System. Ist lehren also nicht das Augenmerk der Freundschaft, was denn? Lieben, empfinden, leiden. — Was wird Liebe, Empfindung, Leidenschaft aber eingeben und einen Freund lehren? Gesichter, Mienen, Verzuckungen, Figuren, redende Handlungen, Stratageme —
Schwärmeren, Eisersucht, Wuth —

. Aus eben dem methodischen Bergen Ihrer Kreundschaft fließt Ihr guter Rath, geschiedene Leute zu werden, wenn ich nicht an einem Joch mit ihm ziehen will. Go flug bin ich alle Tage; und es ift fein Freund baju nothig. Der Weg ift eben fo leicht. Ich wurde aber ber niederträchtigfte und undankbarfte Menfch fenn, wenn ich mich durch feine Kaltfinnigfeit, durch fein Migverstandnig, ja felbst durch seine offenbare Feindschaft fo bald follte abschrecken Unter allen laffen, fein Freund ju bleiben. biefen Umftanden ift es befto mehr meine Pflicht Stand zu halten ; und darauf zu marten, bis es es ihm gefallen wird, mir fein poriges Bertrauen wieder ju ichenfen. Es fehle an nichts als hieran, daß wir uns einander fo gut und beffer als jemals verfleben.

55. In 3. G. Binbner, nach Rige. Ronigsberg, ben II. Gept. 1759.

Derzlich geliebtester Freund, ich habe mir zur Ader lassen und mich ein wenig arznepen muffen; wunsche, daß Sie beides nicht nothig haben oder zu rechter Zeit thun mogen wie ich. Besinde mich leidlich, arbeite aber an Congestionen. Eine junge Frau, die ihre Sechswochen überstanden und — daß etwas ähnliches mit mir vorgegangen, werden Sie aus folgendem Skelett ersehen, das Sie wie die Aegypter zu Ihrem Nachtische brauchen werden, um sich auch Ihrer Sterblichkeit daben zu erinnern.

Sofratische Denkwürdigkeiten für die lange Weile des Publitums zusammengetragen von einem Liebhaber der langen Weile.
Rebst einer doppelten Zuschrift an Niemand und an Zween.

Einleitung. Schickfale der philosophischen Geschichte. Eritik über Stanlen, Brucker
und Deslandes. Berbindung der Philosophie
und ihrer Geschichte. Project, die philosophische Diftorie zu schreiben. In Ermangelung
beffelben, ein ander Project, sie besser zu findiren und zu brauchen, als bisher geschehen.

Erlanterung davon. Bas die Geschichte überhaupt für einen Endzweck habe. Der Unglaube macht Dichter und Romanschreiber; in der Geschichte an zwei berühmten Benspielen bewiesen. Ob ein Densmal der vorigen Zeiten verloren gegangen, woran und etwas gelegen sepn könne? Abfertigung und Trost der Gelehrten, die über verlorne Werke klagen. Baco und Bolingbroke angeführt. Was des Autors Absicht ist. Mangel einer guten Lebensbeschreibung von Sokrates. Rleine Anekdote von dem Umgange dieses Weisen, mit einem Ausruse des Verfassers.

Erster Abschnitt. Wer bes Sofrates Eltern gewesen. Was er von seiner Mutter gesternt? Was von seinem Vater? Sofrates wird ein Bilbhauer. Betrachtungen über seine Statuen. Ob Sofrates als ein Bilbhauer bes Zimmermannes Sohne vorgezogen werden musse? Sein Geschmack an wohlgewachsenen Junglingen. Bon Widersprüchen. Bon Orakeln und Meteoren.

Zweiter Abschnitt. Kriton, bes Sofrates Bohlthater. hat viele Lehrmeister und Lehrmeisterinnen zu befolden. Bergleichung eines Menschen, der nichts hat, und, der nichts weiß. Bergleichung der Unwissenheit des Sofrates mit der hopochondrie. Sofrates Spruchwort zusammengehalten mit der Ueberschrift des

belphischen Tempels. Unmerfungen über bie Dibasfalie bes Apollo, ober feine Methobe gu unterrichten. Runftgriff der hermeneutif. Einerlen Mabrheiten tonnen mit einem febr entgegengesetten Geifte, ausgesprochen werben. Mannigfaltigfeit bes Ginnes, mit bem Gofrates faate : ich weiß nichts, nach ber berfciedenen Beschaffenheit der Bersonen , ju benen er es fagte. Berfuch einer Umschreibung ber Gedanken eines Menichen, ber uns fagt: ich fpiele nicht, wenn er ju einer l'hombre-Partie aufgefordert wird. Sofrates Unwiffenbeit mit ber Sfeptifer ihrer aufammengehalten. Unterschied zwischen Empfindung und einem Lebrfate ober Beweise beffelben. Glauben geschieht eben fo wenig durch Grunde, als Ochmeden und Geben. Phantafie ift nicht Glaube. Ein Siegel und Schluffel gu bes Sofrates Zeugniß von feiner Unwiffenheit. Beweis, bag es leuten von Genie allemal erlaubt gemefen , unwiffend und Uebertreter ber Gefete ju fenn. Ueber ben Damon bes Go-Kates. Sonderbarkeiten seiner Lebr - und Denkart als Corollaria feiner Unwiffenheit. genefie ber Gefdichtschreiber. Einige Wahrzeichen, daß Sofrates für die Athenienser gemacht war.

Dritter Abichnitt. Bon des Sofrates brep Feldzügen. Bon feinen offentlichen Mem-

tern. Warum Sofrates fein Autor geworben ? 1. Grund der Uebereinstimmung mit fich felbit. 2. Unvermogenheit. 3. Seine Saushaltung, 4. Aus Muthmagungen über feine Schreibart. Eine von feinen Parabeln und Anspielungen angeführt und auf unsere Zeit angewandt. Go. frates wird als ein Miffethater verdammt. Seis ne Verbrechen. Wie er fich vertheidigt. Ein Einfall erleichtert das Gewiffen feiner Richter. Ein Seft giebt ihm breißig Tage Beit, fic jum Tobe ju bereiten. Erscheinung nach bem Tode. Spuren feiner gottliden Gendung, nach Platons Mennung, in feiner frenwilligen Armuth, noch mehr aber in feinem Enbe, und ber Ehre, die allen Propheten nach ihrem Blute gerichte widerfahren.

Die Schlußrede besteht aus einigen furgen Lehren für diejenigen, die zum Dienste der Wahrheit geschickt sind, und aus einem Prognostico, was sie sich zum Lohne ihrer Arbeiten versprechen können.

Ich habe mich auf das Erempel des Ariftoteles bezogen, der eine Schrift ausgab, von
der er gestand, daß sie so gut als nicht ausgegeben wäre; bin also nicht der erste, der
das Publicum äfft. Weine Gefinnungen habe
ich gegen dasselbe offenherzig ausgeschüttet und
neige mich bloß wie Vaeman vor dem Gögen

feines herrn, wenn er ihn aus Pflicht in ben Tempel beffelben begleiten mußte.

3mendeutigfeit und Gronig und Schwarmeren fonnen mir nicht felbft gur Laft gelegt werben, weil fie hier nichts als Rachahmunaen find meines Belden und ber fofratifchen Schriftfieller , befonders Bolingbrofe's und Shaftesburn's. Der attifche Patridtismus bes erften und die platonische Begeifterung des lete ten find bie Muffer und Antipoden, auf bie ich meine zween hiefigen Breunde gewiefen. In meiner Buschrift an zween babe ich noch eine Muthmaßung gewagt über bas, mas Go. Frates unter Lefern verftanden, die fcw immen konnten, auch ihnen die Methode deffelben in Beurtheilung dunfler Schriften angepriefen, daß man darin unterscheiden muffe basjenige, mas man verftande, von demjente gen, was man nicht verftanbe.

Als einem Freunde fann ich Ihnen sagen, daß ich an dieser ganzen Abhandlung mit Lust gearbeitet und daß sie mir nach Bunsch gerathen. Da ich also mit mir selbst zufrieden seyn kann, so ist mir an der öffentlichen Aufnahme wenig gelegen. Man mag den Wahrheiten wiedersprechen, so ist dieser Widerspruch ein Beweis für sie. Man mag über ihre dunkle Einsteidung spotten oder eisersüchtig thun, so ist diese das Schicksal aller Moden, daß man sie weder

weder verfieht ju beurtheilen noch nachjuah-

3ch mache mir eben fo wenig Gewiffen baraus, mit meinem Big ju fchergen, als Ifaac mit feiner Rebecca, ohne mich an das Renfter bes lufternen Philifters ju fehren. Meine Brublingefreude- an Blumen, und die gute gaune meines Bergens hat mich nicht gehindert, an meinen Och op fer ju benfen, an den Schopfer meiner Jugend und ihrer Scherze. 3ch fige unter bem Sthatten, deß ich begehre, fagt meine Dufe; und feine Frucht iftmeiner Reble fuß. Er fubrt mich in ben Beinfeller und die Liebe ift fein Panier über mir. Er erquickt mich mit Blumen und labt mich mit Mepfeln. Bald find es Berge , bald Sugel , auf die ich wie ein fluchtiges Reh fpringe und Staub mache. Sie miffen, daß meine Denfungeart nicht zusammenhangend. und fo wenig als meine Schreibart zura ra' Bourgoonder, nach der Methode des Pfluges, geht.

Sie warnen mich, liebster Freund, für meinen Geist. Es ist mir lieb, an meine Gunden ben und Thorheiten erinnert zu werden, weil felbige mir immer, wie dem Mundschenk des Pharao, Joseph ins Gemuth bringen.

Ift es fein guter Geift, der mich auf die . Zinne des Tempels gepflanzt, so werde ich ! Hamann's Schriften I. Th. mich von berfelben auf Ihre Zumnthung nicht herunterlassen, sondern mit Paulo sagen: Rein Hohes, kein Eiefes kann uns scheiden ic. Oder mit David: Bettete ich mich in die Holle, so bist du da. Rehme ich Flügek der Morgenröthe, so führt mich seine Linke und seine Rechte halt mich.

Sie werden also mit meiner Schwachheit bes Fleisches Gebuld haben. Alles, was ich Ihnen schreibe, fließt aus einem Vertrauen auf Ihre Freundschaft, and beren Stårfe ich nicht verzweise.

56. Un 3. G. Linbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 28. Sept. 1759.

Mein wahrer, alter Freund, Ich habe vorige Woche meinen Jesaias vom Buchbinder bekommen, und habe selbigen jest durchlesen können. Da ich aus dem bloßen Ansange von der Gute dieses Werkes urtheilte, so bin ich jest desso mehr zufrieden, daß ich es Ihnen überschickt, und empfehle es Ihrem Gebrauche. Es ist mir eine große Zufriedenheit, metwe eigenen Empsindungen und Gedanken in Anderer Schriften zurückgeworsen zu sehen. Wenn ich diese Werke und Männer, welchen. Wenn ich diese Werke und Männer, welche ich jest kennen gelernt, vor meiner Reise nach England gelesen hätte, so wärde ich immer die Furcht haben, meine Erkenntnis als eine bloße Frucht einer menschlichen Belesenheit anzusehen oder

wenigstens in ungleich mehr Zweifel zu ziehen. Jest find alle meine Betrachtungen von ihnen gewesen, ohne daß ich gewußt, daß sie meine Vorgänger waren. Ich habe besonders in dem Commentar dieses Dieners des Evangelit viele Wahrheiten in starkem Lichte gefunden, die ich mir vor einigen Wochen Mühe gegeben zu schattiren, weil ich mir die Kühnheit dieses gesalbten Mannes nicht erlauben konnte noch wollte. Wenn ich das Vuch wenige Wochen eher gekannt hätte, so wurde ich vielleicht dreister gewesen und weiter gegangen sein.

Bas unfere Controvers, alter, mabrer Freund, betrifft, so febe ich felbige nicht als einen Anhang meiner Briefe an. Glauben wir einen Gott im himmel und am Rreng, eine unfterbliche Seele und ein ewig Gericht, so hat die Controvers mit allen den Dingen ben genauesten Zusammenhang. Da ich beute fterben, und Sie morgen mir nachfolgen fonnen, fo will ich nicht mehr burch Gleichniffe mit Ihnen reden. Paulus ermahnte feine lieben Bruder ben ben Barmherzigkeiten Gottes, fich nicht diefer Belt gleich ju ftellen , und ju prufen, welches da fen der gute, der moble gefällige und ber vollkommene Bil. le Gottes.

Meine Angelegenheiten mit jenen geben Sie im fir en gen Berfian be nichts an, obet

bodftens nur fo weit, als es Ihnen wie eis nem alten Freunde beliebt, fich felbiger angunehmen. Und diefes wie weit? durfen Sie fic weder bon mir noch bon der Gegenparten borichreiben laffen. Es bleibt also immer von beiben Theilen ein Mißbrauch ber Kreundschaft. wenn wir Ihnen den geringften Rothawang barin anthun; und wenn ich an Ihrer Stelle mare, fo batte ich mir barin bon feinem gu nabe fommen laffen. Ungeachtet Diefer Grund. fate, bie ich mich immer bestrebt nicht aus bem Gefichte ju verlieren, bin ich boch berjenige, welcher felbige am meiften übertreten hat ober ju haben scheint. Meine Berdammung murbe daher im Gerichte ber Bernunft größer als jener ihre fenn , die fich nicht biefe Gefete ber Vernunft und Billigfeit borgefcrieben. Dier muß ich Ihnen aber ein Rad in dem anderen entbeden. 3ch bin Ihnen des wegen wider mein Gewiffen und Gefühl jo uberlaftig in unferer Privatfache gewefen, weil ich gehofft und gewunscht, baß Sie mehr Unmendung bavon auf fich felbft machen wurden, und nicht ben mir und meinen Untipoben fteben bleiben. Wie oft bin ich aber an das Leiden unferes Erlofers erinnert worben, da seine Rachsten, feine Tischfreunde der teie nes vernahmen, und nicht wußten, was er rebete und mas er ihnen ju ber fie ben geben wollte.

Man bat mich hart beschulbigt, baf ich Mittel verachtete, und von Gott, ich weiß nicht auf was fur eine unmittelbare Art, geholfen ju werden fuchte. Berachtete ich Mittel, fo mare ich ein Berachter gottlicher Ordnung. Benn ich Mittel verachtete, fo murbe ich feine Briefe fcreiben uud fein Wort mehr perlieren. Ich will ruhig, aber nicht unthatig fenn; ich will wuchern, aber nicht in ber Erbe graben. Wer ift aber ein Verachter ber Mittel ? Braucht Gott fein Mittel , uns zu befebren? Und mas fur ein beffer Mittel, als ein glaubiges Weib fur einen unglaubigen Mann, pber umgefehrt, wie St. Paulus fagt? Bas fur ein beffer Mittel hatten fich meine Freunbe bon Gott felbft erbitten fonnen, als mich, ben man fur einen alten, mahren Freund anfieht und immer angesehen hat, wenn er in eigenem Namen fommt? Beil man aber ben nicht fennt, ber mich gefandt hat / fo bin ich auch verworfen, fo bald ich in feinem Damen fomme. Wer ift alfo ein Berachter ber Mittel? Ich febe etwas an ben Mitteln aus, Die fie au ihren irdifchen Abfichten mahlen; und fie verwerfen den , den Gott verflegelt hat jum Dienfte ihret Seelen.

Mein erster Brief, ben ich aus England schrieb, war mit ber frohlichen Botschaft angefüllt: Ich habe ben funden, von welchem Dose im Geset und die Propheten geschrieben

haben; bes Menschen Sohn ift ber Schöpfer, Regierer und Wiederbringer aller Dinge, der Erlbser und Richter des menschlichen Geschlechts. Ich bin also nicht wie ein Morder oder Dieb, soudern durch die rechte Thur eingegangen.

Ich bin meinem Freunde mit meinen Religionsgrillen lange nicht so beschwerlich gewesen in meinem Umgange, als ich von seinen Dandlungs — und Staatsibeen aushalten mußte, da ich noch keinen Begriff von diesen Schwarzkunstelenen hatte, bis ich auch diese Geheimnisse und ihre Eitelkeit ihm zu Gefallen kennen lernte, und vielleicht eben so weit in der Theorie davon als er hatte kommen können, wenn ich Lust und Liebe zur Praktik gehabt hatte.

Ich weiß, daß meinen Freunden eckelt vor der losen Speise, die sie in meinen Briefen sinden. Was lese ich aber in ihren? nichts als die Schlusse meines eigenen Fleisches und Blintes, das verderbter ist als ihr eigenes, nichts als das Murren und die Peuchelen meines eigenen alten Adams, den ich mit meinen eigenen Satyren geißle, und die Striemen davon eher als sie seisste, und die Striemen davon eher als sie seisste jude, länger als sie selbst behalte und mehr darunter brumme und girre als sie, weil ich mehr Leben, mehr Affect, mehr Leidenschaft besitz, nach ihrem eigenen Geständnis.

.... Glauben Sie nicht, liebster Freund, baf ich allein unerkannte Sunden begebe. If

mein übertriebener Ernst und Sifer eine? Bas benft Gott von Ihrer Lauigkeit, Furchtsamkeit und zurüchaltendem Sinne, wenn man mit Posaunen reden muß? Der Schade, den ich mir durch meine heftigkeit zuziehe, ift ein bloß sinnlicher Betrug; ich gewinne daben. Die Bortheile, die Sie durch Ihre Menschenfurcht und Leutseligkeit zu ziehen glauben, sind Scheingüter, die aber für Sie Schaden zur Folge haben.

Ueberlegen Sie selbst, ob es mir nicht gleichgultig, daß ich menschlich rede, senn kann,
man mag mein Zengniß von Christo oder mein
Christenthum für Schwärmeren, einen Pedmantel des Stolzes, und ich weiß nicht wofür halten. Richten die aber nicht und lästern,
die so urtheilen und auf dieses gefährliche Urtheil tranen? Ist denn die Bibel ein Pasquill,
die das menschliche herz als unergründlich bese beschreibt, und ist diese Wahrheit eine Satyre auf das menschliche Geschlecht?

Dabe ich irrige Grundsche, so will ich aus ber Schrift belehrt senn, und sehr gerne von Ihnen. Daß man aber ins Gelag hinein schrent: Er geht in allem zu weit, ift für mich nichts geredet. Soll ich den Krebsgang gehen? Davor wird mich Gott behüten. Was nennt ihr denn zu weit? Soll mir eure Vernunft die Grenzen meiner Pflichten sehen? Das leiste ich nicht von meiner eigenen, und die ift

mir boch immer die nächste. Wenn ich der nicht glaube, wie könnte ich einer fremden glauben? Fehlt es mir denn an Licht auf meinem Wege? Es brennt wie die Sonne, und es liegt an euch, daß ihr die Augen nicht muthwillig verschließet, oder Gott so lange anrufet, die er euch sehend macht. Einem Sehenden wird es aber nicht so leicht fallen, Gott um erleuchtete Augen zu bitten, und die Gesunden brauchen keinen Arzt. . . . .

57. An feinen Bruber nach Riga. Ronigsberg am Michaelistage 1750.

Mein lieber Bruder, bu baft beinem Dater nicht geschrieben, ungeachtet es bir murbe leichter gewesen fenn, an ihn als an mich ju fcbreiben. Du haft meiner Bitte und ber Erinnerung deines Freundes nicht nachgegeben, und an ibn die Aufschrift gemacht, und gleich mit beiner Apologie angefangen, wodurch er sowohl als ich beunruhigt worden, durch beinen Grillenbrief, wie er ibn nannte. Du fennft mein Gefühl fur meine Freunde, und bringft iemand mit ins Spiel, ber gar nicht ju bem Inhalte meines Briefes gehört, ber allemal fo oft von dir die Rede hier gewesen, beine Parten gehalten und bir ein gutes Zeugniß gegeben. Wenn es darauf antame, wer feine Bunge am meiften gabme, fo weiß ich nicht, ob du hierin gerechtfertigt fenn murbeft.

bin nicht gefommen zu richten, sondern bas Berlorene zu suchen; und wenn ich das erste thue, so ift es ein fremd Werf für mich, und nichts als die Stimme eines Predigers in der Wüste, der den Weg bereiten will dem Könige unserer Berzen und Reigungen.

Mein Urtheil ift über Dinge gegangen, benen ich gewissermaßen mehr gewachsen bin, als
bu. Es fehlt dir an Detail in unsern Hanbeln, und wenn bu auch das hättest, an Ropf
und Herz in der Art, ich sage, in der Urt,
baß bu keine Beleidigung darin sindest.

Dein Gleichnis von zwen Queckfilberrohren will nichts fagen. Ich ruce es beswegen auf, weil du damit scheinst viel sagen zu wollen. Zwen Quecksiberrohren werden nicht von selbst zusammen gestoßen, sondern ihr Zusammenstoß muß von einem Zusalle oder Willen herfommen. Wir sind beide in Gottes hand, und der geht mit uns nicht ungeschickt, nicht unsvorsichtig, nicht blindlings um.

On spricht mir die christliche Bruderliebe ab; dann ift mein Glaube todt, ein gemaltes, und fein brennendes und scheinendes Licht. Liebst du deine Kinder auch so, daß du ihrer Rachläßigkeit, Unachtsamkeit, Unart durch die Finger siehst? Ja, nach den Begriffen der Kinder nach den Begriffen eines vernünftigen und redlichen:

Baters und Lehrers, ber bie am meiften an Gottes Stelle guchtigt, bie er lieb hat.

unfere Derzen kalt, verwirrt alle Begriffe unferer Bernunft, unterdessen wir, ich weiß nicht
was für ein, gutes Derz in unserm Busen
und eine vernünstige Denkungsart in unsern
Dandlungen traumen. Worin besteht denn dieß
alles? Bloß in der Uebereinstimmung mit andern Menschen, die auch so denken, so reden,
so urtheilen, so handeln wie wir, und in deren
Gesenschaft wir schreven: Hier ist des Herrn
Tempel! Hier ist Christus? Warum? Ich
vergebe, ich liebe, ich beleidige nicht. — Ik
alles gelogen; Gott gelogen, der da sagt: alleMenschen sind Lügner; Christo gelogen, der da
sagt: ich bin kein Arzt für Gesunde.

## 58. An 3. G. Linbner , nach Riga,

Ronigsberg, ben 12. Dct. 1759,

mundo non optimo disputirt. Ich habe bloß hineingeguckt in seine Dissertation, und die Lust verging mir sie zu lesen; ich ging ins Ausditorium, und die Lust verging mir zu hören. Bleib zu hause, dachte ich, damit du dich nicht ärgern darfit, und sich andere an dir nicht ärgern. Herr Mag. Kant ist zu oppeniren ersucht worden, hat es aber verbeten, und dafür eine Einladungsschrift zu seinen Borle-

fungen, über ben Optimismus, bruden laffen, die ich fur Gie aufbebe. Er bat mir auch ein Eremplar bavon jugeschickt. Seine Grunde verfiehe ich nicht; feine Einfalle aber find blinde Jungen , die eine eilfertige Sundin geworfen. Wenn es ber Dube lohnte, ihn gu widerlegen, so batte ich mir wohl die Dube geben mogen, ihn zu verfteben. Er beruft fich auf das Gange, um bon ber Belt ju urtheilen. Dazu gehort aber ein Wiffen, bas fein Studwerf mehr ift. Bom Gangen alfo auf die Fragmente zu schließen, ift eben fo, als von dem Unbefannten auf das Befannte. Ein Philosoph also, der mir befiehlt, auf das Gange gu feben, thut eine eben fo fcmere Forderung an mich, als ein anderer, der mir befiehlt, auf bas Derz ju feben, mit bem er schreibt. Das Gange ift mir eben so verborgen, wie mir bein Berg ift. Mepnft bu benn, daß ich ein Gott bin? Du machst mich dazu durch beine Spoothese, ober haltst bich felbst dafur. Db der Stolz nicht ofters ein Rind des Leichtfinns ift, gehört fur bie Renner des menschlichen Bergens; um wie viel aber ein leichtfinniger Stolz beffer ober schleche ter als ein fleifer ift, damit mag fich ein Seelmeffer abgeben. Die Unwiffenheit oder Gluche tigfeit im Denfen macht eigentlich ftolze Beie. fter; je mehr man aber barin weiter fommt, besto bemuthiger wird man, nicht im Stol,

fondern am inwendigen Menschen, ben fein Auge fieht und fein Ohr hort und feine Elle andmißt.

Die Bredigten des Baumgarten über Die Lufternbeit fich felbst ju belfen , babe ich borber felbft gelefen, ebe fie Ihnen bengelegt morben. Sie werben fich 14 Lage ju feinen Unmerfungen Beit nehmen. Wer benfen will, und fich auf die Gabe ju benfen beruft, muß fo benfen, wie diefer philosophische Gefetprebiger bes Evangelii, und fich boch noch immer Odmade und Unwiffen beit bewußt fenn. Ber, wie die Rinder, hintennach denfen und andern nachplappern will, und fich boch auf bas Korum ber Vernunft beruft, ber muß gegectt und nicht wiberlegt werden, muß mit der Soule ber Roffe und Mauler fur lieb nehmen, muß-gum Rarren gemacht werden, und fich fcamen lernen, wenn er nicht denfen lernen will.

und find ein Schriftgelehrter, ohne "fchriftstoll" zu fenn. Sie beweisen Ihren Glauben durch Tugend, und in Ihrer Tugend Bescheibenheit und Mäßigfeit, und brüderliche Liebe und allgemeine Liebe. So bald können die Armen reich werden und die Hungrigen mit Gütern überfüllt. Düten Sie sieh vor den Rlippen, vor denen Sie mich so treuherzig gewarnt.

Es fehlt nicht viel, fo fallen Sie in Df. fenbarungen. Sie find nicht herr mehr von Ihrem Geifte, ungeachtet Baulus den Propheten biefes benlegt. Sie wiffen nicht, marum Sie schreiben oder mogu? aber Sie follen es schreiben? und was benn? daß ich in Armen . Schulen auftreten foll. Sie fommen mit Diefem Einfalle ju fpat, aufrichtig ju fagen. In der Abichiedspredigt, die mir ein Anecht bes herrn in England halten mußte, bieß es: If bein Brod mit Freuden, und trinf beinen Wein mit gutem Muthe ic. Mein Bater giebt mir alles reichlich, was jur Leibes Rabrung und Retbourft gebort, und bat mich nicht bergerufen, mich in die Armen . Schulen ju verpflangen, sondern zu seiner Sandreichung. Wer fren ift und fenn fann, foll nicht ein Anecht werden, und wem Gott ein Erbtheil unter ben Sauptern feines Bolfes und Eigenthumes gugedacht, foll nicht ein Gibeoniter aus Demuth werden. David verließ nicht feinen Thron ben feinem Thurbuterbienft im Tempel. Das mich . Gott in ein Reld getrieben bat, bas Difteln und Dorn en tragt, erfenne ich mit Danf und Demuth.

Ihre Anmerkung ift fehr richtig, baß ber Leichtsinn uns nicht erlaubt, ftolg ju fenn. Ermacht uns aber besto eitler. Die Sitelfeit ift ein Uffe bes Stolzes.

. Ein Berg ohne Leibenschaften, ohne Affecte, ift ein Ropf ohne Begriffe, ohne Mart. Ob das Christenthum folche Bergen und Ropfe verlangt, zweifle ich fehr. Bie Gie beten fonmen: 3ch bin blind, lehre mich, o Gott, beine Rechte, und doch daben fo flare Augen baben , Licht und Rinfternis in mir auf ein Saar ju unterscheiden , mas ber Geift und bas Rleisch in Ihnen sowohl als in mir thue, begreife ich "Treiben Sie bie Berleugnung Ihrer nict. Bernunft und Phantafie nicht zu weit. Bermunft und Phantafie find Gaben Gottes, Die man nicht verwerfen muß." Das Salg ift eine aute Sache, es muß aber nicht bumm fenn, fonst ift es Salz und fein Salz. Ein ungefalzen Salz und ein driftlicher Sofrates gebo. ren in eine Rlaffe. Der Gofrates, beffen Denfwurdigfeiten ich geschrieben, mar der größte Idiot in feiner Theorie, und ber großte Gophist in seiner Praxis. Lefen Sie nur das Gefpråch mit Alcibiades. Berfteben Sie eben ben Sofrates, oder vielleicht einen andern, der ein Prablhans der weisen und flugen leute ift, und Die Maste ftarfer Geifter ? Mein Sofrates bleibt als ein Deibe groß und nachahmungewurdig. Das Christenthum murbe feinen Glang berdunfein.

Bu hirtenbriefen gehören zwen Griffel, ber Griffel Behe und ber Griffel Sanft. Wir muffen die Bibel nicht nach Paragraphen, son-

bern gang lefen; es iff ein zwepfchneibig Schwert, und Gott muß und Gnabe geben, es recht zu theilen, zur Rechten und zur Linfen damit umzugehen. 1. Cor. 4, 21.

Ja, dieß ist meines Herzens Wunsch, mit dem Mag. Kant nicht Paragraphenweise, sondern das Ganze, was man geschrieben und gelebt, zu überlegen, damit das Lumultuarische nicht das Gute ersticke. Sind wir aber nicht Kinder am Berstande? Wir ersticken am Ungezieser, und getrauen uns Kameele zu verschlucken. Wir sind zu ungeduldig und flatterhaft, seidene Fäden durch das Radelbhr zu tressen, und fordern Schiffseile.

Ich will nichts eiflaren. Ihr gutes herz ift ber beste Ereget meiner schweren Stellen, und Sie haben einen schnellen Zeugen an Ihrem Gewiffen.

Ob es eitle Schulweisheit ift, in Gleichniffen und Sprüchwörtern zu reben, mögen Sie als ein Prediger dieser Weisheit am besten wiffen. Wenn die Moral durch asopische Larven eckel gemacht wird, warum haben die Evangelienbücher so viele Parabeln?

Da unser Briefwechsel immer mehr ansarten möchte, und man weder auf die Schranfen Ucht geben kann noch will, die ich mir setze; ba ich die Grenzen ehre, vor denen sich die Weken meines Stolzes legen mussen; da mir meine Briefe Arbeit kosten, die Tage fur, und die Rachte lang für mich werben, ich Beschäftigungen sowohl als Nebendinge nach dem Maße meiner Zeit und Rrafte habe; so wünschte ich, daß wir uns eine Weise ausruhten. Wollen Sie noch hierauf antworten; gut; lieber nicht, doch wie Sie wollen. Saben Sie mir etwas aufzutragen oder zu melden, so bin ich zu Ihren Diensten der nächste und schuldigste. Fällt mir etwas vor, so bediene ich mich gleicher Frenheit.

Sie find vielleicht ju bescheiden, mir einen Waffenstillftand unter ber Bedingung eines ganglichen Stillschweigens aufzulegen ; ich will mein Werf burch biefe Grobbeit fronen. Thre Antworten mehr aus einer hefetlichen Gefälligfeit ju fliegen scheinen, fo find dieß feine Pflichten der Freundschaft , Die alle Menschensagungen, wie die Roth und die Liebe, bricht, und feine Gefete fennt, fondern wie die Luft , ber Othem unferes Mundes, fre v fenn will. Ein naturlicher Sana gur Freybeit ift mir gewiffermaßen mehr naturlich als Ihnen; ich liebe also auch in diefer Absicht bas Christenthum als eine Lehre, die meinen Leid enfc aften angemeffen ift, die nicht eine Salgfaule, fondern einen neuen Menfchen verlangt: und verfpricht. Wo ber Geift Gottes ift, ba ift Frenheit. Und die Wahrbeit macht une fren. Die Gerechtigfeit in Chrifto ift fein Schnurleib

leib, sonbern ein Sarnisch, an den fich ein Streiter, wie ein Macenas an feine lofe Tracht, gewöhnt.

Ich habe Ihren hrn. Schwager noch nicht gehort und mable mir feine Prediger mehr, fondern nehme fur lieb mit bem, welchen ber liebe Gott giebt. Baumgarten , Forftmann , Reichel, Paulus und Rephas find Menfchen, und ich bore ofters mit mehr Freude bas Wort Bottes im Munde eines Pharifders, als eines Beugen wider seinen Willen, als aus bem Dunbe eines Engels bes Lichts.

Bur Leute, die blode Augen baben, ift die fcwarze Karbe eines Bredigers erträglicher. als ein glangender Talar; und mit Ihrer pragmatischen Regel, frante Augen burch bas Licht ju ftarten, bin ich nicht einig. Schirme, Borhange, gefarbte Glafer, Wolfen und ein Bieberichein im Baffer, find Dethoden ber Ratur, der Vernunft und des Geschmack.

So bald ich meine sofratischen Denkwurdigfeiten erbalte, ichide ich ein Eremplar. Wer fich daran argert, thut fich felbst Schaden. Bahrheiten, Grundsagen, Spftemen bin ich nicht gewachsen. Broden , Fragmente , Grillen, Einfalle. Ein jeder nach feinem Grund und Boden. Ich warte mit Ungeduld auf den Abbrud. Ich bin jusqu'à revoir

Ihr Freund in petto.

## 59: En feinen Bruber nad Rigg.

Ronigs berg, ben 24. Dct. 1759.

Dasethühner von Tilfe geschickt, bavon ich die Salste gern mit meinem abreisenden Freunde B. verzehren wollte. Auf morgen Mittag Doffnung ben meinem heutigen Worgenbesuche, von dem ich jest eben fomme. Er reist diese Wooche ab. Du warft besorgt, mit was für einem air du ihn wiedersehen solltest. Als den Freund und Wohlthäter beines einzigen Bruders.

Ich hoffe, funftige Boche die griechische Grammatik mit allen möglichen hulfemitteln anzufangen, und werbe ben jungen Er. zu meinem Mitarbeiter barin mablen.

Ich habe des berücktigten Bernds Leben gelesen und ein Paar von seinen Schriften durchblatttert, die mir das übrige zu sehen keine Lust machen. Das erste ist das einzige Buch in seiner Art. Ich urtheile nach dem Bilde des Mannes von sich selbst. Es sehlte ihm an Urtheilskraft I. in der Erkenntnis seiner selbst, 2. in seinen Sahen und in seinem Styl. Geiz und Sitelkeit guckt allenthalben hervor, ungeachtet er beide Sigenschaften niemals an sich erkannt. Aufrichtig ist er gewesen, daß er nichts von sich verschwiegen. Was ein Mann nicht weiß, kann er nicht sagen. Sein schwach Indicium hat ihn wider Willen zu einem Deuchler gemacht. Und mas offenbare Lugen find, iff in ihm bloß Schwäche bes Berftanbes. gefeglich Christenthum fann man gleichfalls in bem Leben diefes Mannes feben, und bie mubfamen Wege, die es uns ftolpern lebrt; bie Burcht des Todes, in der und baffelbe figen lagt ac. Durch bas gange Buch bin ich bestätigt morben in meiner alten Spoothese, daß Sopodondrie in Leidenschaften ihren Ursprung nimmt. Diese Memoiren find fehr brauchbar, wenn! man Rleinigfeiten mit Berftand ansehen und! anwenden fann , fonft bleibt es ein langweiliges oder albernes Buch, bas weder Bergutigen noch Rugen geben fann, einem leichtfinnigen Lefer Edel und Gelachter erwedt, ei. nem byvochondrischen aber angft und bange i macht, ohne ihn fluger zu machen. Rällt es dir einmal in die Bande und du haff Luft es ju lefen, fo fonnen dir diefe furgen Anmer-: fungen zum Leitfaben bienen.

60. Un feinen Bruber nach Riga. Ronigeberg, ben 30. Dit. 1759.

Des hrn. Rectors Brief habe ich geftern erhalten, ber mir bein Wohlbefinden berichtet., Ich werbe ihm nicht antworten. Es bleibt ben meinem Borfat, unfern Briefwechsel zu untersbrechen auf eine Zeit lang. Außer vielen ans Berlichen Grunden, an deren Erflarung niem mand gelegen ift, horen die beiden inneren Be-

ftimmungen meines Briefwechfels auf: Deine Commission an ibn ift au Ende; ich babe ibm nichts mehr ju fagen. Die andere Urface hat gleichfalls aufgehort. Dein Freund ift Sonntags abgereist, und ichidte geftern ben Magister Kant, und nochmals grußen zu lasfen. 3d preife Gott fur alle bie Gnade, bie Er mir erwiesen. Derr B. bat mir alle bie Acht fa m. feit, Redlichkeit und Bartlichfeit erwiefen, die gute Freunde fich schuldig find, wenn fie fich gleich genothigt feben, nach verichiebenen Entwurfen ju leben. 3ch fann ihm nichts barin jur Laft legen , muß aber bie Chre babon auch bem Geber aller guten Gaben, worunter auch das tägliche Brod ber Kreundfcaft gebort, allein auschreiben.

Ich lese jest ben Chrosostomus, und werbe dir eine Stelle abschreiben, die ich heute gelesen. "Du mußt dir Freunde machen? Mache dir Freunde machen? Mache dir Freunde machen? Mache dir Feinde Gott zur Shre. Du mußt dir Feinde machen? Mache dir Feinde Gott zur Shre. Wenn wir und auch nicht solche Freunde gewinnen, durch welche wir Reichthumer erlangen, deren Lisch wir genießen, und durch welche wir machtig werden können, so woßen wir diesenigen auf fuch en und und zu Freunden machen, die unsere Seelen im mer in Ord nung halten, die und zur Erfüllung unserer Pflichten ermahnen, die und bestafen, wenn wir sündigen, die uns auf

richten, wenn wir ffraucheln, und die uns mit Gebet und Rath benfiehen, um uns ju Gott ju bringen. Bieberum burfen wir und um Gottes willen Rein be machen. Wenn bu einen Schwelger und Unreinen fiehft, einen Menfchen voll Bosheit, voll irriget gehren, ber bich jum Rall ju bringen und bir an icaben fuct, fo weiche son ibm und fliebe jurud. Das verlangt Chrifius von dir: wenn bich bein rechtes Muge argert, fo reif es aus. Er befiehlt bir beine lieb. ften Rrennde, die dir fo theuer als beine Augen, und ben ben Gefcaften Diefes Lebens eben fo unentbebrlich find, auszureißen und wegzuwerfen, wenn fie bir an beiner Seligfeit hinderlich find."

Ich habe gestern seine sechs Bucher vom Priesterthum mit viel Infriedenheit gelesen. Weil das Christenthum in einem königliche nur Priesterthum besteht, so ist dies ein Buch für jeden Christen. Ein Kunstrichter wird mehr Inpochondrie als Beredsamfeit darin sinden. Was für ang filiche, schwülstige, übertriebene Begriffe machte sich dieser Mann von seinem Stande, und wie furchtsam und schlecht dachte er von sich selbst! Ich habe eine schwache, kleine Seele, schreibt er, die nicht allein vielen Leidenschaften, sondern ber bittersten unter allen, der Misgunst, leicht unterworfen ist, die weder die Schmach noch

bie Chre gelaffen erkragen fann, sonbern von bieser über die Maßen aufschwillt und von jener allzu sehr erniedriat wird. —

Meine Entschuldigung, unsern Briefwechsel bis auf langere Tage auszusehen, ift nicht zum Schein. Es fehlt mir gewiß an Zeit, unnühe Briefe zu schreiben, von benen ich Rechenschaft ablegen soll, und mein Gemuth ist durch allerhand Gorgen seiner ersten Munterkeit beraubt, zu der ich mich sammeln will und muß. Ich habe nicht aufs ungewisse gelaufen noch in die Luft gesochten, sondern ein Ziel und Gegenstand gehabt, die ich erreicht. Wenn der Aldersmann seine Saat ausgestreut, so sindet er seine Ruhe in kleinen Hausgeschäften und überläßt sein Alderwerk dem Segen Gottes.

Ehrpsostomus hat funf Predigten über die Unde greiflichte it Gottes geschrieben, durch deren Lesung sich die Philosophen ein weinig unterrichten können, welche aus den Eigenschaften Befend so viel problematische Wahrheiten herzuleiten im Stande sind. Die Idee, welche sich Schulgelehrte von Gott und seinen Eigenschaften machen, ist vielleicht schlechter als der Athenienser Altar, auf dem sie einem unbefannten Gott dienen. Doch wenn der Philosoph nur weiß, daß Gott das höchste Wesen ift, so sließt aus diesem Begriffe seine höchste Weisheit und Gute, das Urtheil über seine Werke, wie eine Zigeu.

nerin ans den Zügen der Hand den ganzen Lebeutlauf eines Menschen, oder wie ein Moralist aus dem gegebenen Charafter den ganzen Mechanismus sittlicher Handlungen herseiten kann. Wer also den Beweis einer besten Weltauf die Eigenschaften eines unsichtbaren und unbegreislichen Wesens gründen will, der versteht seine Frage nicht, und in welches Kach sie gehört.

Ich habe gestern bas griechische Testament Gott lob wieder anfangen können, und eine griechische Grammatik von ein Paar Bogen gestunden, wie ich sie gewunscht. Der Verfasser heißt Wagner. Man muß sie mit ein wenig viel Ausmerksamkeit lesen, wenn man ihren Rusen und Gebrauch einsehen will. Ein Grund, riß von der Art hat mir immer im Kopf gestegen. Es hat alle die Vollkommenheiten in sich, die ich an einem Schulbuche wunschte; kurz, rund und krocken. Es gehört aber beynahe wen so viel Mühe dazu, dergleichen Bogen zu lesen, als se zu schreiben.

Ich las jungft Opigens Buchlein von der bentschen Poeteren, das er in funf Lagen ge-schrieben. Dieß ist leicht möglich ben einem Manne, der seiner Materie Meister ist. Ich habe anch daben die Genüge und Ruhe empfunden, welche man schöpft aus dem geheimen Gespräch und Gemeintschaft der großen Seelen, die feit

hundert, ja taufend Jahren mit und reben, wie er felbft fich andbrudt.

## 61. In 3. 6. Linbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 7ten Rov. 1759.

Die Einlage hat mir Ihre Frau Mutter jugeschickt. Sie ift auf bem Lande, und war so gutig, mich noch ben Tag ihrer Abreise zu besuchen und mit mir Abrebe zu nehmen. Sie werben also so gutig senn, alles was von Briefen oder Sachen an sie kommen soll, an mich zu abressiren.

... hr. Mag. Kant wird erft heute Ih.
ren Brief erhalten; ich werbe zu ihm gehen.
Wir stehen fo mit einander, daß ich bald eine fehr nahe, balb eine fehr entfernte Betbindung mit ihm zu haben voraussehe.

## 62. An Rant.

IV, 448 1759.

Geehrter Freund! Dieser Rame ift nicht ein leeres Wort für mich, sandern eine Onesse von Pflichten und Entzückungen, die sich auf einander beziehen. Aus diesem Gesichtspuncte werden Sie die Beplage beurtheilen. Es gebort nicht immer ein Scheffel Salz zu dem Bundnisse, das man Freundschaft neunt. Ich schmeichle mir also, daß ich mit dem Dandvoll abkommen werde, womit ich gegenwärtigen Brief habe wurzen mussen.

The Stiffdweigen über gewiffe Dinge, wo die Redlichkeit einem Stummen die Junge iden wurde, ift eine Beleidigung für mich, die ich eben so wenig erklaren kann, ober so schlecht erklaren muß, als Sie meine auffahrende hibe.

.

3ch habe Luft, an dem Werfe ju arbeiten, babon die Rede unter und ift. Rur einen eingigen ift es ju fcwer, und zwen find beffer als bren. Wir möchten auch vielleicht von einigem Gefdice baju fenn, und von einem 3ufdnitte, ber jufammenpaßte. Wir muffen aber unfere Och machen und Blogen fo genan .tennen lernen , daß feine Eifersucht noch Dig. verständniß unter und möglich ift. Auf Ochwachen und Blogen grundet fich die Liebe, und auf diefe die Fruchtbarfeit. Sie muffen mich daber mit eben bem Rachbrud gurudftogen, womit ich Sie anareife, und mit eben ber Gewalt fich meinen Borurtheilen widerfegen, womit ich bie Ibrigen angreife : ober Ibre Liebe jur Wahrheit und Engend wird in meinen Angen fo verachtlich ale Bublerfunfte aussehen.

Einigkeit gehört alfo zu unferem Entwurfe. Die darf nicht in Ideen fepn und kann darint nicht gesicht noch erhalten werden, fondern in der Kraft und dem Geiste, dem felbst Ideen unterworfen sind; wie die Bilder des rechten und linken Anges durch die Einheit des Gesichtsnervs zusammenstießen. Ich wunschte baher, baß Sie mich über meine zwen Briefe von bieser Materie zur Rebe gesfeth hätten. Es ist Ihnen aber nichts daran gestegen mich zu versiehen oder nicht zu versiehen, wenn Sie mich nur so ungefähr ertlären können, daß Sie daben nicht zu Schanden werden und ich nicht alle gute Mennung verliere. Das heißt nicht philosophisch, nicht aufrichtig, nicht freundschaftlich gehandelt.

Meine Anerbietung war, die Stelle des Kindes zu vertreten. Sie sollten mich daher ausfragen: wie weit ich gekommen? Wie und was ich wüßte? und Ihr Sebäude darnach einrichten. Sie seßen aber schon zum Boraus, daß das Kindereyen sind, was ich gelernt. Dieß ist gegen alse Menschenliebe eines kehrers, der sich auch den schiechtesten Grund den seinem Schüler gefallen läßt, und ihn durch das, was er schon weiß, und wodurch er ihn überführt, daß er es schon weiß, ausmuntert, mehr und weiter und besser zu lernen. Sapienti sat. Wissen Sie nun, warum die Jesuiten so gute Schulmeister und feine Staatsseite sind?

Soll ich nicht bren nen, wenn jemand an mir geargert wird? Und woran benn? Un meinem Stolz. Ich fage Ihnen, Sie muffen biefen Stolz fühlen, ober wenigftens nachahmen, ja übertreffen können; ober auch meine Demuth um Mufter mablen und die Luft ber Autorschaft

verleugen. Ober beweisen Sie mir, daß Ihre Eitelfelt beffer ift, ale der Stolz, der Sie argert, und die Demuth, die Sie verachten.

X

Es ift ein Zug des Stolzes an Cafar, meines Wissens, daß er sich nicht eher zufrieden gab, bis er alles gethan hatte und nichts übrig blieb. Wo Anders zu schwach sind, hindernisse zu machen, wirft er sich selbst Alpen in den Weg, um seine Geduld, seinen Muth, seine Größe zu zeigen. Ehre ist ihm lieber als Leben. Ein kluger Geist denkt nicht so und handelt ganz anders; viel weniger ein weiser Mann.

Wenn Sie fich ich am en, oder vielleicht und erm og end find, fiolg in fenn, fo laffen Sie Ihre Feder ichlafen, wenigstens zu dem Werk, woran ich Antheil nehmen soll. In diefem Fall ift es über Ihren Gesichtskreis und Ihren Schultern überlegen.

Fürchten Sie fich nicht vor Ihrem Stolz. Er wird genug gedemuthigt werden in der Ausführung des Werfs. Wie wurden Sie gber ohne die se Leidenschaft die Muhe und Gefahr Ihres Weges übersehen können?

Es gehört Stolz zum Beten; es gehört Stolz zum Arbeiten. Ein eitler Mensch kann weder eines noch das andere, oder sein Besten und Arbeiten ist Betrug und Gaufelen. Er schamt sich zu graben und zu betteln; oder er wird ein betender Battologist und polypragmatisscher Faullenzer. d'Alembert und Diderot haben

bem Namen ihrer Nation gur Ehre eine Enchclopavie aufführen wollen; fie haben nicht & gethan. Warum ift es ihnen mißlungen? die Fehler ihres Planes können und mehr unterrichten, als die guten Seiten beffelben.

Wenn wir an Einem Joche ziehen wollen, so mussen wir gleich gesinnt seyn. Es ist also die Frage, ob Sie zu meinem Stolz sich erheben wollen, oder ob ich mich zu Ihrer Eitelfeit herunterlassen sou? Ich habe Ihnen schon im Borbengehen bewiesen, daß wir hindernisse finden werden, denen die Eitelfeit zu schwach ist ins Gesicht zu sehen, geschweige, sie zu überwinden.

Mein Stolz fommt Ihnen unerträglich vor; ich urtheile von Ihrer Sitelfeit weit gelinder. Ein Axiom ift einer Inpothese vorzuziehen; die letetere aber ift nicht zu verwerfen; man muß fie aber nicht wie einen Grundstein, sondern wie ein Sezuft gebrauchen.

Der Geist unseres Buchs soll moralisch seen. Wenn wir es selbst nicht find, wie sollen wir benfelben unserem Werte und unsern Lefern mittheilen können? Wir werden, als Blinde, Leiter von Blinden zu werden uns aufdringen, ich sage, uns aufdringen, ohne Berufund Noth.

Die Natur ift ein Buch, ein Brief, eine Fabel (im philosophischen Berftande) oder wie Sie fie nennen wollen. Gefest, wir fennen alle Buchftaben darin so gut wie möglich, wir können alle Borter spllabiren und aussprechen,

wir wissen sogar die Sprache, in der es geschrieben ist — Ist das alles schon genng, ein Buch
zu verstehen, darüber zu urtheilen, einen Character davon oder einen Auszug zu machen? Es gehört also mehr dazu als Physis um die Ratur auszulegen. Physis ist nichts als das ABC. Die Natur ist eine Aequation einer unbefannten Größe; ein hebräsich Wort, das mit bloßen Mitlantern geschrieben wird, zu dem der Bezstand die Puncte sesen muß.

Wirkfchreiben für eine Nation, wie die franzofischen Encyclopabiften, aber für ein Bolf, bas Maler und Dichter fordert.

Mediocribus esse poetis Non homines, non Di, non concessere columnae.

Das ift fein Einfall des hora; fondern ein Gefet der Ratur und des guten Geschmacks, Alle Ideen aber stehen in Ihrem Verstande wie die. Bilder in Ihrem Ange umgekehrt; Einfalle se-hen Sie für Wahrheiten, und diese für jene an. Mit dieser umgekehrten Denkungkart werden wir unmöglich zusammenkommen können.

Sie haben auf meine Einwurfe nichts geantwortet, und benten vielleicht auf einen neuen Plan. Der Plan, auf den ich gehe, gehört mirnicht, sondern ist das Eigenthum jedes Kindes und hat Wose zum Urheber, dessen Ansehen ich besser im Rothsall vertheidigen will, als mein eigenes. Wenn Sie ein Lehrer für Rinder senn wollen, so muffen Sie ein vaterlich herz gegen fie haben, und dann werden Sie, ohne roth zu werden, auf das hölzerne Pferd der mosaischen Mähre fich zu sepen wissen. Was Ihnen ein hölzern Pferd vorsommt, ist vielleicht ein geflügeltes — — Ich sehe, leider, daß Philosophen nicht besser als Rinder sind, und daß man sie ebenso in ein Feenland führen muß, um sie klüger zu machen oder vielmehr-ausmerksam zu erhalten.

Ich fage es Ihnen mit Verbruß, baß Sie meinen ersten Brief nicht verstanden haben; und es muß doch wahr fenn, daß ich schwerer schreibe, als ich es selbst weiß und Sie mir zugeben wollen. Es geht meinen Briefen nicht allein so, sondern mit dem platonischen Gespräch über die menschliche Natur kommen Sie auch nicht fort. Sie saugen an Mücken und schlucken Ramele.

Steht nicht darin geschrieben, und ift es nicht gründlich genng bewiesen, daß feine Unwissenheit und schadet, sondern bloß diesenige, die wir für Erkenntniß halten? Ich sese noch hinzu, daß feine Unwissenheit und verdammen kann, als wenn wir Wahrheiten für Irrthümer verwersen: und verabscheuen. Ift es dir nicht gesagt? wirdes dann heißen; ja, es ist mir gesagt, ich wollteres aber nicht glauben, oder es kam mir abgesischmackt vor, oder ich hatte meine Lügner lieber.

Seben Sie immer meine Parrhefte fur ben Frevel eines Homeromastix pber fur eine conifde

Unverschämtheit an. Sie find herr, Dingen Ramen zu geben, wie Sie wollen. — Richt Ihre Sprache, nicht meine; nicht Ihre Vernunft, nicht meine; hier ist Uhr gegen Uhr; die Sonne aber geht allein recht, und wenn sie auch nicht recht geht, so ist es doch ihr Mittagsschatten alsein, der die Zeit über allen Streit eintheilt.

Wenn Sie ein gelehrter Eroberer, wie Bacochus fenn wollen, so ift es gut, daß Sie einem Silen zu Ihrem Begleiter mahlen, Ich liebe nicht ben Wein des Weins wegen, sondern weil er mir eine Zunge giebt, Ihnen in einem Taumelauf meinem Esel die Wahrheit zu sagen.

Beil ich Sie hochschaße und liebe, bin ich: Ihr Zoilus, und Diogenes gefiel einem Mann, ber gleiche Reigungen mit ihm hatte, so ungleich die Rollen waren, die jeder spielte.

Wer eine beste Welt vorgiebt, wie Rousseau, und eine individuelle, atomistische und momentane Borsehung leugnet, der widerspricht sich selbst. Siebt es einen Zufall in Aleinigkeiten, sa kann die Welt nicht mehr gut seyn noch bestehen: Fließen Rleinigkeiten aus ewigen Gesehen, und wie ein Saculum aus nnendlichen Tagen von selbst besteht, so ist es eigentlich die Vorsehung in den kle in sten Theilen, die das Ganze unt macht.

Ein foldes Wefen ift der Urheber und Regies ter der Welt. Er gefällt fich felbft in feinem Plan und ift für unfere Urtheile unbeforgt. Wenn ihm der Pobel über die Gute der Welt mit Klatschenden Sanden und scharrenden Fussen Soflichkeiten fagt und Benfall zujanchzt, werd er wie Phocion beschämt, und fragt den Areis seiner wenigen Freunde, die um seinen Thron mit bedeckten Angen und Fussen stehen: ob er eine Thorheit gesprochen, da er gesagt: Es werde Licht? weil er sich von dem gemeinen Pausen über seine Werke bewundert keht.

Nicht ber Benfall bes gegenwärtigen Jahrhunderts, das wir feben, sondern des kunftigen, Das uns unsichtbar ift, soll uns begeistern. Wir wollen nicht nur unsere Borganger beschämen, sondern ein Muster für die Nachwelt werden.

Wie unfer Buch für alle Claffen der Jugend geschrieben sein soll, so wollen wir solche Autoren zu werden suchen, daß und unsere Urenkel nicht für kindische Schriftsteller aus ben Sanden werfen sollen.

Ein eitles Wesen schafft beswegen, weil es gefallen will; ein fiolger Gott benkt baran nicht. Wenn es gut ift, mag es aussehen, wie es will; je weniger es gefällt, besto bester ift es. Die Schöpfung ift also fein Werf ber Eitelkeit, sondern ber Demuth, ber herunterlassung. Sechs Worte werben einem großen Genie so sauer, daß er sechs Tage bazu braucht und den siebenten sich ausruht.

Ex noto fictum carmen sequar, ut sibi quivia

Speretidem, sudet multum frustraque laboret

Ausus idem,

Ex noto sietum carmen sequar; wenn bu einen Deibelbergischen Catechismus schreiben willst, so fange nicht mit einem Philosophen vom Herrn Christo an, benn er fennt den Mann nicht. Und wenn du deinen Zuhörern einen Beweis geben willst, so weise sie nicht auf das Ganze, das übersieht keiner, noch auf Gott, denn das ist ein Wesen, das nur ein Blinder mit starren Ausgen ansehen kann, und bessen Denkungsart und moralischen Charakter sich nur ein eitler Mensch zu erkennen getraut. Ein aufrichtiger Sophist sagt, je länger ich daran denke, desso weniger kann ich aus ihm klug werden.

Ich will meinen Beweis noch mit einem Dilemma ichließen , und Sie dadurch jur Frenmus thigfeit und Offenbergigfeit gegen mich aufmun-Warum find Sie fo juruchaltend und blobe mit mir ? und warum fann ich fo breift mit Ihnen reden? 3ch habe entweber mehr Rreundschaft fur Sie als Sie fur mich , oder ich habe mehr Einficht in unfere Arbeit als Sie. Sie furchten , fich felbft ju verrathen , und mir Die Unlauterfeit Ihrer Abfichten oder den Mangel Ihrer Rrafte ju entblogen. Denfen Gie an ben Bach, der feinen Ochlamm auf dem Grunde jebem zeigt, ber in benfelben fieht. 3ch glaube; barum rebe ich. Ueberzeugen fon nen Gie mich nicht, benn ich bin feiner von Ihren Bubb. rern , fondern ein Anflager und Widerfprecher

Damann's Schriften. I. Ah. 33

Glauben wollen Sie auch nicht. Wenn Sie unr meine Einfälle er flaren fonnen, so argwohnen Sie nicht einmal, daß Ihre Erklarungen narrischer und wunderlicher als meine Einfälle sind. Ich will gern Geduld mit Ihnen haben, so lange ich Possnung haben kann, Sie zu gewinnen, und schwach senn, weil Sie schwach sind. Sie mussen mich fragen und nicht sich, wenn Sie mich verstehen wollen.

63. Un feinen Bruber nach Riga.

Ronigsberg, ben 20. Rov. 1759.

By de nar eudummete nagnier aigara. Sie flieg son ben Scheiteln des Olympus und ftracks mar fie ba. Mit eben fo einem altaon melbe ich bir beute bas dritte Buch der Dopffee angefangen gu baben. homer ift also mein erfter Autor, und es thut mir nicht leid, ihn gewählt ju haben. Ich konnte bir icon einen ganzen Brief von den zwen Buchern fcreiben; ich will aber fo lange marten, bis du die drenbogige griechische Grammatif erhalten wirft , die mit den übrigen Buchern abgehen foll. Des sonderbaren Inhalts wegen habe ich noch Luther's merfwurdigen Brief vom Dollmetiden, ben Beucer mit nicht zu verwerfenden Unmerkungen herausgegeben, für den Brn. Magifter bengelegt. Mit mas fur Recht ein alter Gottesgelehrter Diefes Sendichreiben gottlich genannt, und jedes Wort barin erhoben, moch te manchem ein Rathfel fenn.

Es ift recht luftig theologisch geschrieben. Luther ware eher ein Abraham a St. Clara geworben, aber fein Melanchthon ein Luther, weil Philipp ein gelehrter, feiner Mann war, aber ohne Leidenschaften, oder von sehr mannigfaltigen, die fich untereinander felbst vernichteten.

So wenig ich aus des Helvetius Schrift de l'Esprit mache, so find doch einige Capitel über die Leidenschaften nicht zu verachten. Der Franzose hat eine Geschichte seines eigenen Geistes uns beschrieben, der im Gedächtniß und in einer physsischen Empfindlichkeit besteht, die den herrschenzden Ton der Modeschriftseller in Frankreich aus macht. Er weiß angenehm zu erzählen, und übershebt seine Leser der Mühe nachzudenken, weil diese Mühe mit seiner physischen Empfindlichkeit vermuthlich streitet.

Was das für eine ungezogene Moral ift, die die Leidenschaften verwersen will, und ihrer Tochter die herrschaft über sie einraumt. Die Leidenschaften mussen schon die Schule ausgelernt haben, wenn sie der zarte Arm der Vernunft regieren soll. Doch diese Moral wird eben so bewundert, wie die Politik, welche das Eigenthum der Güter aufzuheben sucht, von Papageven, die ihr zasze und sonst nichts dem Kaiser zu sagen wissen. Vrauch deine Leidenschaften, wie du deine Gliedmassen braucht, und wenn dich die Natur zum longimanus oder Vielsinger gemacht, so wird sie und nicht du verlacht; und beine Spotter son läs

cherlicher und mehr zu verdammen, ale bu mit beis ner langeren Sand ober mit beinen feche Fingern.

Trescho hat mir wieder geschrieben; nichts als wißige Wendungen. Er trägt mir immer eine Liste von Titeln auf, über deren Inhalt er mein Urtheil wissen will, so wenig ich Lust habe, selbige zu lesen. Ich werde mir Zeit lassen, an ihn zu schreiben, weil ich einem salchen Briefwechsel wohl das Bepwort arevoren geben möchte, was Homer dem Meere anhängt, wo weder Erndte noch Weinlese Statt sindet, nichts für die Tenne, nichts für die Relter; nichts für den Geschmack, nichts für das Herz; nichts für das Geschächtniß, nichts für die finnliche Empfindlichfeit.

64. In feinen Bruber nach Riga.

Ronigsberg, ben 22. Dec. 1759.

Es freut mich herzlich, daß du das Reue Testament gleichfalls vorgenommen. Jeden Tag drey Capitel ist mein Pensum, und du kannst nicht glauben, wie ein langsamer, anhaltender Fleiß fördert. Fahre nur fort, du wirst den Rusten davon selbst erkennen. Ich bin auch mit meiner Odyssee zu Ende, daß ich also mit dem alten Jahre frohen Feperabend machen kann. Giebt Gott Gnade zum neuen, so denke ich mein griechisches Studium fortzusehen, und die vornehmsten alten Autoren nach der Reihe durchzugehen, doch so, daß mit dem Frühling das Griechische auf den Rachmittag verlegt werden dürste, und ein anderer Hauptzweck meine Morgenstunden

fuste. Rommt Zeit, kommt Rath. Sollte ich das Glud haben, euch wieder zu sehen, so freue ich mich, einen Vorrath neuer Kenntnisse erworben zu haben, und dieselben mit euch theilen zu können, brüderlich und freundschaftlich. Ich bin der letzte aufgewacht, las ich heute im Sprach, wie einer, der im Perbste nachliest, und Gott hat mir den Segen dazu gegeben, daß ich meine Kelter auch voll gemacht habe, wie im vollen Herbst. Schauet, wie ich nicht für mich gearbeitet habe, sondern für alle, die gern lernen wollten.

Bas Gerundia und Supina beißen foll, fann ich dir nicht sagen. Ich habe Goolenii Problemata grammatica nachgeschlagen, ba eine weitlaufiae Auflosung der wichtigen Krage fieht, ob Diefe beiden Redetheile ju ben Beit - oder Rennwortern zu rechnen? woruber Frischlin und Erufins einen bittern Rrieg geführt; über die Benennung aber habe ich nichts darin gefunden. Me bir mehr baran gelegen als mir, fo bitte beinen Wirth um Sanctii Minerva. 3ch babe mir Bengel's fleine Ausgabe des R. T. und Bederich's griechisches Worterbuch nach Ernefti's Unsgabe jugedacht jum Weihnachtsgeschenk. Db fich mein Bater das wird gefallen laffen, weiß ich nicht. Bur bich ift gleichfalls geforgt. Banschen mochte ich gern mit einer Grammaire des Dames erfreuen, muß erft feben. Erinnere bich, baß du aus feiner andern Absicht, als mir zu Liebe diefe Information unternommen.

Der jungere Er. hat icon einige Wochen nicht ben une gefpeist, weil er unpafflich gemefen. Er ift in eben bem gabnrinth, worin fein Bruder , und von gleichem Schlage. Ich habe auch Belegenheit gehabt, ihn auf die Brobe gu ftellen, fie hat ihm aber wenig Ehre, und mir noch weniger Bufriedenheit gemacht. Es fehlt hier auch an allem. Er bot fich an, mir etwas abzuschreiben, weil er nichts zu thun hatte und mir gern gefällig fenn mochte. Er hat mich aufgehalten, und mas er gethan, ift nichts nube. Wenn man ben ben leuten ein wenig nach bem Grunde sucht, fo findet man Sand, Triebfand, worauf nichts ju bauen ift. Wer fann fic an gemachtem Seuer warmen, ober ein Licht anfteden ? Dichts als Rachläßigfeit, Untreue und Betrug ift ber fich felbft gelaffene Menfc ben ben beften Raturgaben und Reigungen. Lefen , Denken und Sandeln find nichts als lebhafte Traume eines Bachenden. Der Seelenfchlaf und das Fegefeuer find ein Zustand , ber in diesem Leben mahr genug ift. Berr, wede uns auf, daß wir bereit find, wenn bein lieber Sohn fommt, ihn mit Freuden ju umfangen, und dir mit reinem Bergen gu bienen.

Ende bes erften Theiles.

4701-3

Sebrudt gu Mugeburg burch M. Geiger.

1 ,

j

•

,

.

`

1

·

•

|  |   | •  |
|--|---|----|
|  |   |    |
|  |   | T. |
|  |   |    |
|  | · | 1  |
|  |   |    |
|  |   |    |





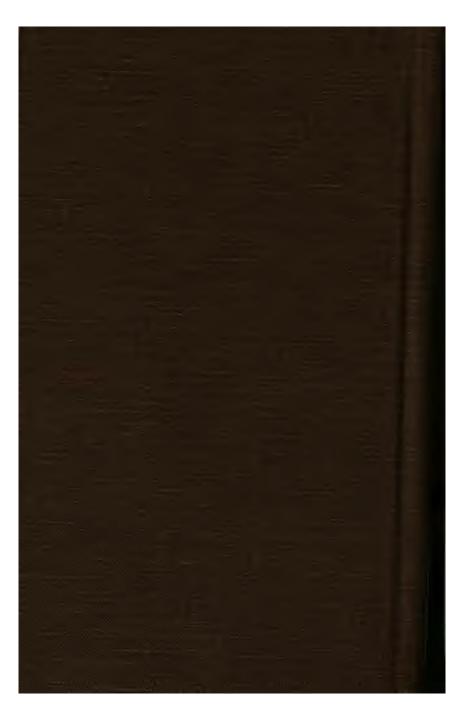